

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





2 1. 1

Feller

·

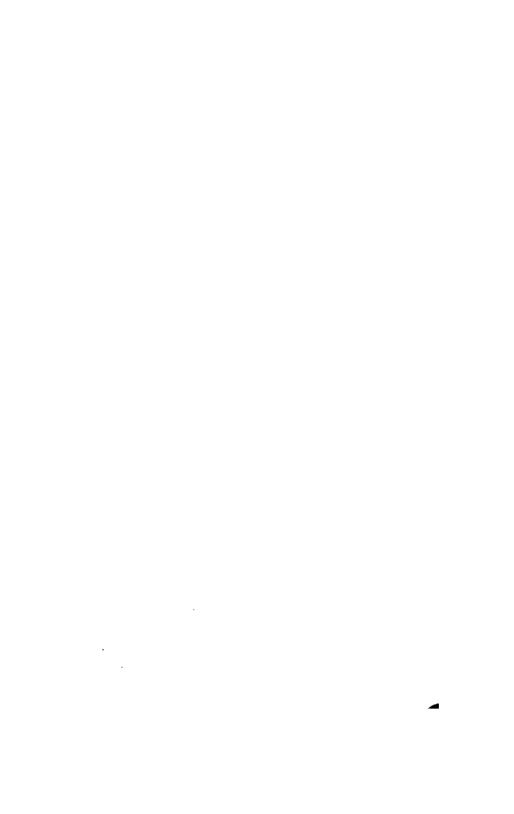

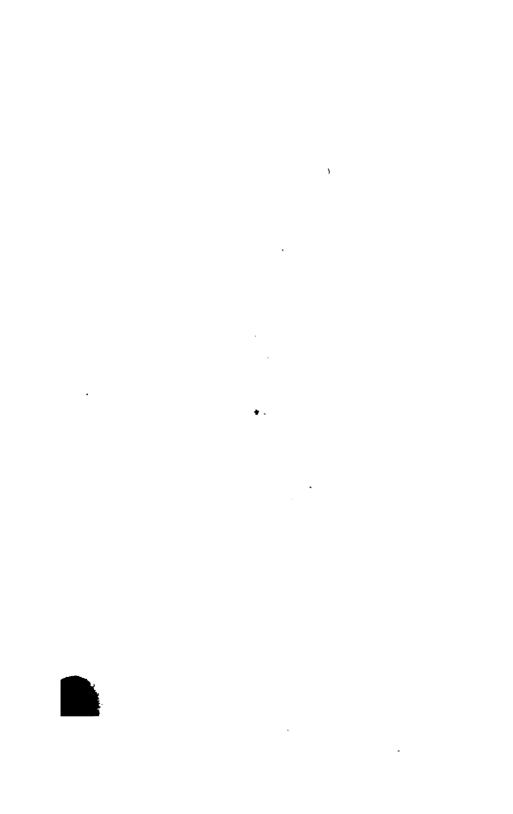

# CATÉCHISME PHILOSOPHIQUE,

mals OU

# RECUEIL D'OBSERVATIONS

PROPRES A DÉFENDRE

#### LA RELIGION CHRÉTIENNE

CONTRE SES ENNEMIS.

Ouvrage utile à ceux qui cherchent à se garantir de la contagion de l'Incrédulité moderne, & sur-tout aux Ecclé-siastiques chargés de conserver le précieux dépôt de la Foi.

Par M. l'Abbé FLE XIER DE RÉVAL, 1 Sec.

Seconde Édition corrigée, & considérablement augmentée.

Philosophia Catechismus ad Fidem. Cyrillus Alex.



#### A PARIS.

Chez CHARLES-PIERRE BERTON, Libraire, rue S. Victor, vis-à-vis le Séminaire Saint-Nicolas, au Soleil Levant.

M. DCC. LXXVII.

AVEC APPROBATION ET PRIVILÉGE DU ROI.



Nota. Le même Libraire prévient le Public, que vu les Contrefactions qui se sont journellement dans les dissérentes Villes du Royaume, il a fait, pour prévenir cet inconvénient, apposer à tous les Exemplaires de ce Livre, la marque & paraphe de sa signature, telle qu'on la voit au bas de ce Nota; qu'ainsi on doit s'adresser directement à Paris, si on ne veut pas s'exposer à être trompé, & on doit regarder comme contresait, & très-désectueux, tous les Exemplaires qui n'auront pas cette Signature.



#### AVIS DU LIBRAIRE.

Cet Ouvrage ayant été imprimé d'abord dans un Pays étranger, n'a presque point été connu en France; quelques exemplaires qui ont paru à Paris, en ont sait desirer une nouvelle Édition. Un ami de l'Auteur, qui demeure dans cette Capitale, l'a prié de lui envoyer les corrections & additions qu'il pourroit avoir faites depuis la premiere Édition de son Ouvrage en 1773; c'est dans cet état qu'on le présente au Public, & l'on se flatte qu'il sera favorablement accueilli par ceux qui aiment la Religion & la vraie Philosophie.



# LIVRES NOUVELLEMENT IMPRIMÉS,

QUI SE TROUVENT CHEZ LE MÊME LIBRAIRE.

| Autorité des Livres (l') du Nouveau-Test            | ament contre           |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| les Incrédules, par M. l'Abbé Duvoisin, Docto       | ament contre           |
| fon & Société de Sorbonne, Professeur Royal d       |                        |
| & Censeur Royal, in-12: 1775.                       | ie incologie,<br>iliv. |
|                                                     |                        |
| Catéchime sur les Fondemens de la Foi, pour les     | i jeunes Gens,         |
| vol. in-18, tiré du Livre des Fondemens de la       |                        |
| portée de toutes sortes de personnes, dédié à       | Monieigneur            |
| l'Archevêque de Cambrai, 2 vol. in-12, 1776         |                        |
| Droits (les) de la vraie Religion, soutenus contr   | e les maximes          |
| de la nouvelle Philosophie, par M. l'Abbé Fi        | LORIS, 2 VOL.          |
| in-12, 1774.                                        | 5 liv.                 |
| Dissertation Critique sur la Vision de Constantin,  | par M. l'Abbe          |
| Duvoisin, Docteur & Professeur de la Maison         |                        |
|                                                     | . liv. 10 fols.        |
| Essai sur le Récit, ou Entretiens sur la maniere de | raconter, par          |
| M. l'Abbé Berardier de Bataut, ancien Pro           | ofesteur d'Elo-        |
| quence en l'Université de Paris, 1776.              | 3 liv. 12 fols.        |
| Du même, Précis de l'Histoire Universe              |                        |
| Réflexions, in-12, 1776.                            | 3 liv.                 |
| Institutiones Philosophica, seu Elementa Logica     |                        |
| sicæ, ad usum studiosæ Šuventutis, Autore MA        | ZBAS, 3 vol.           |
| in-12, sous presse.                                 |                        |
| Religionis Naturalis & Revelatæ principia, in       | usum Acade-            |
| micæ juventutis, tomus secundus, de Religionis      | s Judaïcæ di-          |
| vind origine & naturd, tomus tertius, comple        | ectens ea qua          |
| pertinent ad Ecclesiam Christi, & principia Fid     | ei Catholicæ ;         |
| editio secunda audior & emendatior, Autore J.       | , $L$ . Hooke ,        |
| facræ Facultatis Parif. Doct. Theolog. Sorbe        | onico; 3 vol.          |
| in-8.°, 1774, broché                                | 6 liv. 10 fols.        |
| Réponses Critiques à plusieurs difficultés prope    | ofées par les          |
| nouveaux Incrédules, tirées des Livres Saints,      | par M. Bul-            |
| LET, de l'Académie de Besançon, in-12, 3 vol        | . 1775. 9 liv.         |
| Histoire Véritable des Temps Fabuleux; ouvrag       |                        |
| voilant le vrai que les Histoires fabuleuses or     |                        |
| altéré, sert à éclaireir les Antiquités des Peupl   |                        |
| à venger l'Histoire-Sainte. Par M. l'Abbé           |                        |
| ROCHER, 3 vol. in-8.0, 1777.                        | 18 liv.                |
|                                                     |                        |

# ፟ቝቑ**፞ቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝቝ**

# $P R \not E F A C E$

OUELQUE abus qu'on ait fait du mot de Philosophie, il est un sens, & c'est le seul exact, où cette dénomination suppose les lumieres & les honneurs de la raison; & c'est en ce sens que nous donnons le titre de Philosophique à la chose la plus simple & la plus négligée par les Philosophes, qui est le Catéchisme des Chrétiens. Nous lui laissons la possession où il est d'enseigner par demandes & par réponses, mais nous lui faisons rendre un compte sévere de ce que nous avons adopté autrefois sans résistance. Si, dans quelques endroits, il paroît trop simple & trop familier, on se souviendra que c'est un Catéchisme; si dans d'autres il paroît trop raifonné & trop érudit, l'on se rappellera que c'est un Catéchisme philosophique.

C'est l'esprit de la Doctrine évangélique de se prêter à tous les esprits, & de répandre sa lumiere selon la disposition de ceux qui se présentent pour la recevoir. Les Sages, dit Sapientil'Apôtre, y sont appellés comme les igno-bus & inst-rants. Le Peuple ne lira pas cet Ouvrage, debitor sum. mais il pourra être lu avec avantage par ceux Rom. 1.14. qui, en matiere de croyance, ne veulent pas être Peuple.

Nous n'avons fait nulle difficulté de nous servir de quelques Dissertations que nous avons publiées autrefois sur différents sujets. C'est un bien qui nous appartient, & que nous révendiquons. Nous avons également employé les discours que l'engagement dans le ministere évangélique nous a obligé de faire sur la vérité des dogmes du Christianisme. L'on s'appercevra aussi aisement de l'usage que nous avons fait des Apologies anciennes & modernes du Christianisme: nous l'avons fait sur-tout, quand il nous a paru difficile de réfuter l'erreur avec plus de précision ou de force; nous avons préféré la gloire d'être toujours utile, à celle d'être toujours original; mais si nous avons employé le travail d'autrui, nous y avons ajouté le nôtre. On trouvera peut-être des réflexions neuves dans un sujet qui paroît épuisé, & des réponses à certaines objections qui semblent avoir échappé aux Défenseurs de la Foi; comme dans la défaite d'une grande armée quelques ennemis se sauvent par la fuite à la faveur de la multitude, sans être apperçus du Vainqueur.



CATÉCHISME



# CATÉCHISME PHILOSOPHIQUE.

## LIVRE PREMIER.

DE L'EXISTENCE DE DIEU.

#### CHAPITRE PREMIER

L'Athéisme raisonné est-il possible?

§. I.

Demande. Quelle est la premiere de toutes les connoissances, & la plus importante à l'homme?

Réponse. La connoissance du souverain Maître du monde, du principe & de la fin de toute those.

D. Est-il vrai qu'il y a des hommes éclairés qui resusent de connoître un Dieu, & opposent à

cette croyance des raisons qui leur paroissent convaincantes?

R. L'on ne peut douter qu'il n'y ait des Athées, c'est-à-dire, des hommes qui nient l'existence de Dieu; mais il n'est guere possible qu'ils le fassent sincérement, & que leurs paroles expriment leurs vrais sentiments. L'homme qui prêche aux autres cette monstrueuse opinion, dit en lui-même:

Il y a un Dieu.

D. Puisque l'esprit humain est capable de toutes sortes d'égarements, & qu'il n'y a point d'extravagance imaginable qui n'ait été adoptée par quelque Philosophe, pourquoi l'opinion de l'Athée ne trouveroit-elle pas aussi quelques partisans? D'ailleurs les ténèbres que Dieu répand sur les esprits téméraites, & l'aveuglement dont il frappe une raison orgueilleuse, ont-ils une mesure déterminée qu'une justice toute-puissante ne puisse étendre?

R. Ces considérations peuvent faire croire que dans certains moments l'Athée étourdit sa raison au point d'acquiescer au résultat de ses sophismes, & de se donner avec une sorte de vérité pour Athée de croyance. Mais cet état violent de la raison ne peut subsister; la lumiere renaît malgré les efforts qu'on fait pour l'éteindre sans retour. Le parti est pris, il est vrai, l'on ne cessera de parler & d'écrire selon le système une fois adopté; mais la vie ne sera pas moins partagée entre de grands doutes & quelques moments d'une espece de persuasion, entre la désolante perspective du néant & la crainte invincible des jugements de Dieu. Souvent la vérité prend absolument le dessus, & le produisant avec tout son éclat & toute son évidence, porte l'effroi dans une ame dont elle étoit

destinée à faire la plus douce consolation; c'est ainsi qu'il faut concilier les deux sentiments touchant l'existence des Athées, & ne pas condamner brusquement des hommes respectables qui n'ont pas refusé de la croire (a), ni d'autres en plus grand nombre, qui l'ont jugée impossible.

D. N'y a-t-il pas quelque autre reflexion qui rende raison de cette disserence des sentiments

qui partage les Sages au sujet des Athées?

R. Cette différence peut encore venir de ce qu'on n'a point envilagé la raison sous ses rapports, ni la philosophie selon tous les degrés où elle se trouve dans les hommes. Le Chancelier Bacon disoit que beaucoup de philosophie condui- fophia, mosoit nécessairement à Dieu; mais qu'il n'étoit peut-vere fortafêtre pas impossible qu'une philosophie superficielle se posse ad Atheismum, engendrat l'athéisme, parce que celle-ci, au-lieu sed pleniores de prendre l'essor, au-lieu de s'élever, de voir en haustus ad Religionem grand, d'embrasser l'enchaînement des parties & reducere. De leur dépendance d'un souverain moteur, se préci- Augm. Sc. pite, au contraire, isole & rétrécit ses réflexions, s'attache au désordre apparent des causes secondes, & perd de vue la totalité des choses avec le

<sup>(</sup>a) Le P. Bourdaloue, après avoir distingué les Athées de volonté & les Athées de croyance, les Athées qui voudroient qu'il n'y eût point de Dieu, & les Athées qui croient qu'effectivement il n'y a point de Dleu, admet l'existence des uns & des autres : Sermon pour la Fête de S. Xavier, fin du premier Point. Le P. Tournemine doute seulement qu'ily ait beaucoup d'Athées purs & absolus : Mém. de Trévoux 1435. M. Bergier est du même sentiment : Examen du Mat. T. 2. chap. xj. S. 3. M. de Pompignan, Ev. du Pui, dit des véritables Incrédules en général, Athées & autres : Je ne nie pas qu'il n'y en ait de ce genre, mais je soutiens que leur nombre est infiniment moindre qu'il ne paroît l'être: Queft. 1. Sur l'Incréd. p. 8.

#### CATÉCHISME

Dei vessi- principe qui les produit. L'on peut ne pas obsergia passimes et ver quelques traces de la Divinité, comme dit l'extere nequis, cellent Résutateur de Lucrece; mais il n'est pas
tete illa sequantur.
Antil. 1. 9. toute la marche de ses merveilleuses opérations.
Si la considération de quelques parties de la nature ne tient pas toujours évidenment, & dans

toute la marche de ses merveilleus opérations. Si la considération de quelques parties de la nature ne tient pas toujours évidemment, & dans tous les esprits, à la cause premiere; l'universalité des êtres, leur ensemble, leur rapport, leur destination y attache nécessairement le Philosophe attentif & appliqué (a). L'horreur & le silence de la nature dans l'opinion de l'Athée, achevent la démonstration la plus invincible pour quiconque peut goûter la philosophie du cœur.

Bayle; Dictionn. hift. & crit. arr. Acofta.

D. Un Auteur célèbre n'a-t-il pas paru contredire ce sentiment de Bacon, & regarder l'Athéisme comme le fruit d'une philosophie prosonde? « La » philosophie, dit-il, résute d'abord les erreurs; » mais si on ne l'arrête pas là, elle attaque la vérité; & quand on la laisse faire à sa fantaisse, » elle va si loin, qu'elle ne sait plus où elle est, » ni ne trouve plus où s'asseoir. On peut la comparer à des poudres corrosives, qui, après avoir » consumé les chairs baveuses d'une plaie, rons geroient la chair vive, carieroient les os, & perceroient jusqu'aux moëlles. »

R. Ce que dit cet Auteur n'est point du tout opposé au sentiment du savant Anglois. Ce n'est point avoir beaucoup de philosophie que d'être téméraire, inquiet, curieux à l'excès, de juger légé-

<sup>(</sup>a) Ita ordinantur omnia officiis & finibus suis in pulchritudinem universitatis, ut quod horremus in parte, si in toto consideremus, plurimum placeat. Aug. de verâ Relig. C. 40. n. 76.

rement, de décider de tout, de méconnoître les bornes de la raison & de l'intelligence humaine. Un peu plus de réslexion & d'expérience corrigeroit ces désauts. Ce qu'une demi - philosophie nous avoit sait rejetter, une philosophie plus formée, plus éclairée, nous le sait recevoir. Au reste, ce passage de Bayle représente excellemment sa propre philosophie.

#### C. I I.

D. Que doit-on conclure de cette controverse qui partage les Savants sur l'existence des Athées?

R. Cette controverse est un préjugé des plus sérieux contre l'Athéisme, & démontre combien ce système blesse la raison humaine; puisqu'on n'a pu encore convenir de la possibilité de son existence. Jamais les Athées n'ont douté qu'on pût croire un Dieu; & il n'est pas encore décidé si l'on peut croire qu'il n'y en a point.

D. Les Rédacteurs d'un grand Dictionnaire n'ont- Dict. Encre; ils pas assuré que l'Athée adhéroit aussi fermement att. Athée.

à son opinion, en vertu de ses sophismes, que le

Théiste croit l'existence de Dieu en vertu des démonstrations qu'il en a?

R. Reste à ces Messieurs à nous expliquer, 1.° à quoi sert la raison humaine, & en quoi la vérité & l'évidence l'emportent sur des sophismes; 2.° d'où viennent les doutes qui fourmillent dans les Ouvrages des Athées & des Incrédules en général; 3.° pourquoi la vue de la mort, & souvent une incommodité assez légere ramenent la plupart de ces Messieurs à la créance d'un Dieu, & même à la profession entiere de tous les dogmes de la Foi.

D. Ces doutes dont vous parlez, sont-ils bien

avérés.?

chap. 1.

R. Il n'est pas possible de lire les Ouvrages des Incrédules, ni d'observer leur conduite, sans les découvrir par-tout. Lucrece, le héros & le chantre de l'Epicureisme, après toutes sortes d'attaques livrées au dogme de l'immortalité de l'âme, avoue qu'il ignore parfaitement de quelle nature elle est:

Ignoratur enim quæ sit natura animai.

Et ailleurs il renvoie loin de la terre cette partie de l'homme qui tire son origine du Ciel:

Cedit enim retrò, de terra quod fuit ante, In terram; sed quod missum est ex ætheris oris, Hoc rursum cæli fulgentia templa receptant.

Epicure son maître n'étoit pas plus conséquent; Bayle remarque qu'il étoit très-inquiet de ce qui se passeroit après lui; ce qui dans le système de l'anéantissement, est un soin extravagant. L'extrême crainte qu'il avoit des Dieux, suffit pour démontrer combien peu il étoit persuadé de la toutepuissance de ses atomes. Je n'ai jamais vu un hom-L. 1. de nat. me, dit Cicéron, avoir plus peur de deux choses Deor. n. 31. dont il disoit qu'il ne falloit pas avoir peur, je veux dire, de la mort & des Dieux. - M. de Montesquieu remarque que cette crainte est commune Esprit des à tous les Athées. L'homme pieux & l'homme Athée Loix. L. 25, parlent toujours de Religion. L'un parle de ce qu'il aime, l'autre de ce qu'il craint. Si ces gens font bien persuadés; pourquoi tant d'ardeur à rechercher, à lire, à proner quelques nouvelles brochures que l'impiété produit? Un homme bien per-

> suadé se contente des preuves qu'il a en main, n'en cherche pas d'autres, & croiroit perdre son

temps à discuter davantage une matiere sur laquelle il est pleinement satisfait.

L'Auteur de l'Esprit prosesse un doute universel, parce que, dit-il, il n'y a pas d'enseigne à l'hôtellerie de l'évidence.

Un homme qui est cher aux partisans de l'E- Dic. phil. picuréisme & des Systèmes qui en approchent, Chinois. parle de la sorte dans un Dialogue vraiment Chinois pour le ton & pour les choses:

Kou. Qui vous a dit qu'il y a une autre vie? Cu-fu. (a) Dans le feul doute vous devez vous conduire comme s'il y en avoit une.

Kou. Mais si je suis sûr qu'il n'y en a point? Cu-su. Je vous en désie.

Bukingham avoue que ses doutes ne l'ont jamais quitté, & qu'il les a portés jusqu'au tombeau:

Dubius sed non improbus vixi, Incertus morior.

Plusieurs Spinosistes sentant que l'évidence leur Voyez la échappe à tous moments dans leurs prétendues dé-Ramsay sur monstrations, sont tombés dans une espece de la Mytholo. pyrrhonisme insensé, nommé l'égoïsme, ou cha-gie, 1. part cum se croit le seul être existant.

Les autres adversaires de la Religion, soit Athées, soit Déistes (b), ne sont pas plus fermes dans leurs affertions. Non-seulement ils se combattent les uns

(a) C'est le Précepteur qui instruit le jeune Prince.
(b) Nous démontrerons, dans la suite, que la plupart des Désites sont de vrais Athées ou des raisonneurs inconséquents; c'est pourquoi nous ne serons pas toujours sort atentis à les distinguer.

ä

les autres, sans pouvoir convenir d'un seul article; mais ils détruisent dans un endroit ce qu'ils ont dit dans un autre. « Chaque libertin, selon son ca-» price, se fait intérieurement une créance à sa mode, & qui n'est que pour lui seul, suivant en aveugle toutes ses idées, raisonnant tantôt » d'une façon, tantôt d'une autre, selon l'humeur » présente qui le domine; ne se fixant à rien, & de » contestant sur tout. » Cette réflexion du P. Bourdaloue est d'une vérité sensible pour quiconque a lu les ouvrages de ces Messieurs. C'est une chose curieuse de voir la multitude des contradictions que présente le sens Système de la nature. Nous renvoyons aux chap. xvij. T. 1; & chap. xiv, T. 2. de l'Exam. du Matér. par M. Bergier. Accordez tout cela avec une persuasion aussi ferme que la conviction qui résulte des démonstrations.

, Thomas.

#### S. III.

D. La révolution qui se fait ordinairement dans les Incrédules à la vue de la mort, prouve-t-elle quelque chose en faveur de la Religion?

R. Elle prouve au moins qu'ils n'étoient pas bien persuadés. Ce n'est pas une soi éteinte, » dit Bayle, (a) « ce n'est qu'un seu caché sous la cen-

Mutemus clypeos, Danaumque infignia nobis Aptemus, Eneid. 2.

<sup>(</sup>a) Il ne faut pas être surpris de ce qu'en bien des endroits où nous pourrions citer les Ecritures & les Peres, nous citons des Philosophes contre d'autres Philosophes; ou bien le même Philosophe pensant & raisonnant d'une maniere opposée à celle qu'il a adoptée dans une autre occasion, & dans un autre accès d'humeur. C'est une espece de stratagême militaire, où l'on emploie les armes & le langage de l'ennemi, pour faciliter les approches & écatater la désiance.

dre. Ils en ressent l'activité des qu'ils se de cris. A » consultent, & principalement à la vue de quel- Desbar-» que péril. On les voit alors plus tremblants que reaux. » les autres hommes. Le souvenir d'avoir temoi-» gné plus de mépris qu'ils n'en sentoient pour » les choses saintes, & d'avoir tâché de se soustraire »intérieurement à ce joug, redouble leur in-» quiétude. » M. de Pompignan met cette observation dans tout fon jour dans ses Questions sur l'Incrédulité, Qu. 1.... Massillon en parle d'une T. 3. p. 3 maniere qui convainc & qui touche: « Répondez les doutes » à toutes les difficultés de quelqu'un qui se vante la Religio » d'être incrédule. Réduisez-le à n'avoir plus rien Ȉ répliquer. Il ne se rend pas encore, & pour »cela vous ne l'avez pas encore gagné. Il se ren-» ferme en lui-même, comme s'il avoit encore • des raisons plus accablantes, qu'il ne daigne pas » dire. Il tient bon, & oppose un air mysterieux » & décidé à toutes les preuves, qu'il ne peut » renverser. Alors vous avez pitié de sa fureur & » de son entêtement. Vous vous trompez. Ne » soyez touché que de sa mauvaise foi. Car, qu'une » maladie mortelle le frappe au fortir de là ; cou-» rez à son lit, vous trouverez le prétendu Incré-» dule converti. Il n'est plus question de doutes. » Les jugemens de Dieu, qu'il faisoit semblant » de ne point croire, le pénétrent de la plus vive » frayeur. Le Ministre de Jesus-Christ appellé, » n'a pas besoin d'entrer en contestation pour le » détromper de son impiété. L'Incrédule mou-» rant prévient là-dessus son ministère; l'Incrédule mourant avoue le faux & la mauvaise foi de ses » blasphêmes passés, & en fait une réparation pu-» blique. Il ne demande que des consolations. » Cette crainte qui le pénétre, ne vient que de

#### to CATÉCHISME

pla foi qu'il avoit déja. La maladie ne lui a pas so donné de nouvelles lumieres, mais elle a touché son cœur. Monsieur d'Alembert observe que « le desir de n'avoir plus de frein dans ses passo sions, la vanité de ne pas penser comme la mul-» titude, ont fait, plutôt encore que l'illusion, des so sophismes, un grand nombre d'incrédules: quand ples passions & la vanité se taisent, la foi revient. Toutes ces observations se trouvent renfermées dans un beau passage de Tertullien (a); ce Pere reconnoît dans l'ame de l'homme une pente naturelle & invincible vers la Religion, & une espece d'impossibilité d'en déraciner absolument le germe précieux, toujours prêt à se développer dans le cœur même de l'incrédule le plus corrompu ou le plus systématique. Il faut en esset que cette impression subsiste bien profondément dans la nature de l'homme, puisque toute la fougue des passions, tous les attraits du libertinage, toutes les illusions d'une fausse philosophie, employés dès l'âge le plus tendre, ne sauroient l'essacer entiérement, & qu'il en reste toujours des vestiges que l'impie reconnoît malgré lui (b).

D. Ne pourroit-on pas croire que c'est par

(b) Sæpe expugnaverunt me à juventute med; etenim non potuerunt mihi. Plal. 128.

<sup>(</sup>a) Hæc est summa delicti nolentium recognoscere quod ignorare non possunt... vultis ex animæ ipsius testimonio comprobemus; quæ licet carcere corporis pressa, licet institutionibus pravis circumscripta, licet libidinibus ac concupiscentiis evigorata, licet falsis Diis exancillata, cum tamen resipiscit ut ex crapuld, pt ex somno, ut ex aliqua valetudine, a sanitatem suam potitur, Deum nominat, hoc solo, quia proprie verus hic unus Deus... O testimonium animæ naturaliter Christianæ! Apolog. cap. 17.

l'affoiblissement de la raison, & par un dérangement des organes, que les Incrédules se convertissent à la mort?

R. Si ce changement n'arrivoit que dans un âge décrépit, ou après de longues maladies, qui ont affoibli tous les ressorts de l'ame, l'on pourroit peut-être se permettre cette conjecture; mais nous voyons tous les jours de ces heureuses révolutions dans la fleur de l'âge, & dès la premiere atteinte d'une maladie. Ce n'est donc nullement par la foiblesse de l'ame qu'il faut expliquer ce phénomene; au contraire, jamais l'esprit des Incrédules n'est plus malade que lorsqu'ils sont en bonne santé. Le sang toujours agité, la bile en fermentation, l'humeur noire excitée par des rêveries creuses, les mettent presque hors d'état de raisonner sensément. Alors il est aisé d'écrire tout ce que l'on veut, d'anéantir d'un coup de plume le ciel & la terre, de changer la nature des êtres, de former des mondes divers, &c. Lorsque ces mouvemens sont calmés par le sentiment de la maladie, la raison leur revient, ils envisagent les choses avec le même sang-froid que les autres hommes; ils voient la lumiere dont les nuages des passions & des sophismes leur avoient dérobé l'éclat. Ils la recherchent, & pleurent leur aveuglement passé:

#### ---- Oculis errantibus alto Quæsivit cœlo lucem, ingemuitque reperta.

Tertullien dit qu'en ces cas l'ame revient à ellemême, & recouvre le libre usage de ses facultés, comme si elle sortoit d'un sommeil, des sumées du vin, du délire de la sievre. Nous avons rapporté ses paroles.

**S.** I V.

D. Ce changement prouve assez bien que ces Messieurs n'ont jamais été bien convaincus des systèmes qu'ils ont entrepris de substituer à la connoissance de Dieu & à la sainteré de son culte; mais n'en résulte-t-il pas quelqu'autre réslexion

avantageuse à la Religion?

R. Les témoignages raisonnés que plusieurs d'entr'eux ont rendus dans ces momens de calme & de sagesse à la vérité & à la sainteté du Christianisme, sont des hommages précieux qui honorent la Religion, & sorment une résutation complette des reproches qu'elle avoit essuyés de la part de ces hommes séduits par des erreurs passageres & mal enracinées.

D. Ne seroit-ce pas le préjugé qui rameneroit ces grands esprits aux impressions de l'enfance!

R. Après avoir lu ce qu'il leur a plu d'écrire contre la Religion, personne ne sera tenté de croire qu'il leur soit resté un grand préjugé en sa faveur. Les impressions de l'enfance avoient fait place à des impressions toutes contraires; mais quand les premieres impressions sont conformes à la raison, quand elles servent de base à la vertu & au bonheur, il est bien dissicle, & pour mieux dire, impossible de les anéantir. L'on peut les assoiblir & les éloigner pour quelque temps; mais elles reparoissent dans les momens d'une raison saine, & s'élevent sur les ruines des systèmes qui les avoient proscrites.

#### §. V.

D. Ces révolutions heureuses que les infortunes, les maladies, ou la vue de la mort, operent

PHILOSOPHIO UE. dans des Incrédules de toute espece, sont-elles bien fréquentes?

R. On n'en a vu qu'un très-petit nombre conserver jusqu'à la fin l'attachement qu'ils avoient voué à des systèmes anti-chrétiens. La Mettrie, Boulainvilliers, l'Auteur du Christianisme dévois lé, &c. sont des exemples frappants en ce genre de conversion. Ce dernier a déclaré, qu'il avoit toujours respecte la Religion dans son cœur; qu'en l'Apol. de la écrivant contre elle, il avoit étouffé la voix de sa p. 25, édis, conscience; qu'il s'étoit laissé entraîner par la fou-de 1769. gue de son imagination, par les éloges & les applaudissements des Philosophes. Il a fermé la porte à ceux qui l'avoient séduit; il a demandé & reçu les derniers Sacrements. Maupertuis qui avoit réduit les preuves de l'existence de Dieu à Ar + n R B, mourut entre les bras de deux Capucins. Montagne, qu'on peut regarder, comme l'avant-coureur de l'incrédulité moderne, mourut en se levant de fon lit pour adorer l'Eucharistie. On sait combien de fois l'Oracle de nos Philosophes est revenu de fa haine contre le Christianisme, auquel il avoit juré une guerre éternelle; un songe esfrayant a fervi plus d'une fois à lui faire confesser ses crimes aux pieds des Ministres de l'Eglise (a): ce qui a fait dire que les Incrédules vivoient comme s'ils ne nunquant modevoient jamais mourir, & qu'ils mouroient comme riuntur

semper victur

<sup>(</sup>a) En 1760, il redevient Chrétien, il entend la Messe, même celle de minuit à Noël; il convertit des Ca!vinistes, &c. Voyez sa Lettre à M. Albergati. En 1766, il fait une Ode païenne sur la mort du Dauphin, précédée & suivie de quantité de Libelles impies & lubriques. En 1768, il se convertit de nouveau, se confesse au Pere Adam, &c. En 1769, il fait l'histoire de Louis XV, où l'on retrouve toutes les richesses de l'incrédulité & du libertinage.

des hommes qui esperent de vivre toujours. Ils ne nous font point honneur, disoit, au rapport de Bayle, M. de Sainthibal, sameux esprit fort, quand ils sont au lit de la mort; ils se déshonorent, ils se démentent, ils meurent comme les autres.

• D. Que faut-il penser de ceux qui conservent jusqu'à une extrême vieillesse, & jusqu'à la mort, une malheureuse fermeté dans leurs égarements?

R. On n'en peut conclure autre chose, sinon que la prévention, le respect humain, une passion invétérée, sont capables de résister à toutes les lumieres & à toutes les secousses de la conscience.

Voyez ci-

. .

Si, dans l'alternative de doute & d'une espece de persuasion qui partagent la vie de quelques impies, la mort survient au temps où regne l'illusion des sophismes, ils se refusent à tout retour vers Dieu. — Le P. Malbranche croit que l'entêtement & l'opiniatreté de quelques vieillards impies viennent en partie de la consistance & de l'inflexibilité des fibres du cerveau, de laquelle réfulte, se. lon lui, une indocilité presque invincible. Un Historien élégant & judicieux pense à-peu-près de même (a). Un célébre Orateur s'en prend à la confiance que les vieillards ont ordinairement en leurs lumières & en leur longue expérience (b).— Il est bien naturel d'en chercher la raison dans la justice & la sévérité des jugemens de Dieu, qui aveugle ses ennemis, & leur ôte la lumiere dont ils ont refusé de jouir. Ceux qui veulent toujours trouver des remords dans les Incrédules & les pé-

<sup>(</sup>a) Inclinata ætate mores sensusque in sud forma indurescunt. Sacch. H. S. J.

<sup>(</sup>b) Pravi errores confirmată în senibus prudentiæ fiduciâ roborantur, C. Porce de cred. in doct.

cheurs scandaleux, ne connoissent pas, dit Monsieur Bossuet, toutes les voies de Dieu. Ils ne font verunt vias pas assez de réflexion sur le mortel assoupissement meas, quibus & la fausse paix, où il laisse quelquesois ses plus juravi in irl grands ennemis.

troibunt is

D. N'est-ce point une espece de mystere que requiem meam. M. ... l'attachement d'un grand génie à des hypothèses puériles, contradictoires dans toutes leurs parties, & son éloignement des vérités les mieux établies

& en même temps les plus consolantes?

R. Le Chrétien, instruit par les saintes Ecritures de la conduite que Dieu a promis de tenir à l'égard des hommes, ne trouve point en cela un bien grand mystere: il en trouveroit au contraire un très-grand, si, malgré l'abus que plusieurs font de leur raison & de leurs facultés, ils étoient à l'abri de la féduction & de l'aveuglement. Il en feroit même troublé en quelque sorte dans la foi de sa Religion; parce que tout cela ne lui paroîtroit pas s'accorder avec les anathêmes prononcés, tantôt contre des hommes séduits par la suffisance & l'orgueil, tantôt contre ceux qui combattent leur créance par des œuvres condamnées de Dieu, & incompatibles avec la fainteté de la Loi (a).

<sup>(</sup>a) Il n'y a pas dans toutes les Ecritures saintes de menace plus forte & plus multipliée que celle-là: Perdam sapientiam sapientium & prudentiam prudentium reprobabo. I. Cor. 1. - Comprehendam sapientes in astutid eorum. I Cor. 3. - Abscondisti hæc à sapientibus & prudentibus, & revelasti ea parvulis, Matth. 11. - Stultitia enim est illi, & non potest intelligere, quia spiritualiter examinatur. I. Cor. 11. - In judicium ego in hunc mundum veni, ut qui non vident, videant; & qui vident, cæci fiant. Joan. 9. - Domine quid factum est, quia manifestaturus es nobis te ipsum, & non mundo?... Si quis

Tertullien croyoit que Dieu avoit laissé à defsein quelque mêlange de ténèbres dans les plus grandes vérités, pour aveugler les hommes superbes qui résisteroient à sa parole, ou les hommes corrompus qui déshonoreroient leur Foi par les vices qu'elle réprouve: que les saintes Ecritures elles-mêmes étoient devenues pour les Hérétiques, une pierre de scandale (a). « Il y a, disoit S. Augustin, dans la Religion assez de lumiere » pour éclairer les cœurs droits, & assez de nuages » pour aveugler les impies. » La notion même de Dieu renferme des ténèbres suffisantes pour obscurcir & égarer la marche d'une raison téméraire. Autant l'existence de l'Être souverain est démontrée. autant sa nature est-elle impénétrable. Envain a-t-elle fait l'objet des méditations des Philosophes les plus célèbres, elle s'est perpétuellement dérobée à leurs efforts impuissants: faut-il s'étonner si des hommes pleins de suffisance & d'orgueil, humiliés de l'inutilité de leurs recherches, égarés par la foiblesse d'une raison qu'ils croient si forte & si dure, entreprennent de persuader que ce qu'ils ne peuvent pas comprendre, n'existe pas; & que prenant les bornes resserrées de leurs petites

diligit me, sermonem meum servabit, &c. Joan. 14. — Verba Prophetarum quæ per omne Sabbathum leguntur, judicantes impleverunt. A&. XIII. 27. — Finis autem præcepti est charitas de corde puro, & conscientia bond & side non sida. A quibus quidam aberrantes conversi sunt in vaniloquium. I. Tim. 1. — Habens bonam conscientiam quam quidam repellentes circa sidem naufragaverunt. Ibid. v. 19.

<sup>(</sup>a) Nec periclitor dicere, ipfas quoque Scripturas fic effe ex voluntate Dei compositas, ut hareticis materiam subministrarent. De Prascript. cap. 39.

facultés pour les bornes mêmes de l'Être infini, ils attribuent ridiculement l'éternité & la puissance à la matiere & au mouvement? On trouvera d'autres pensées relatives à ce sujet, dans un excellent Discours sur l'Incrédulité, par le P. Chapelain, p. 178, 186, 188, 191, 200; dans un Sermon du P. Bourdaloue sur les Œuvres de la Foi. Domin. T. 2, p. 317 & suiv.

#### \$. V I.

D. Ces réflexions expliquent bien comment la Religion & l'existence même de Dieu peuvent être rejettées par des hommes éclairés selon le monde; mais n'y a-t-il pas un grand nombre de libertins qui se rangent parmi les Athées & autres Incrédules de système, sans appartenir néanmoins à cette classe de raisonneurs?

R. Il y en a un très-grand nombre; ce qui a fait gossir à quelques Auteurs le Catalogue des vrais Incrédules. C'est ainsi que le P. Mersenne comptoit jusqu'à 50000 Athées à Paris; souvent douze dans une maison. Pour résurer ce calcul & réduire presque à rien le nombre des impies systématiques, il sussit de distinguer les distérentes classes qu'un désaut d'attention a consondues.

D. Comment les distinguez-vous?

R. On peut les réduire en cinq classes l'Incrédule stupide, l'Incrédule vicieux, l'Incrédule du bel air, l'Incrédule affecté, & l'Incrédule par principes.

D. Qu'entendez-vous par ces différentes déno-

minations?

R. L'Incrédule slupide est un homme qui n'a jamais élevé son esprit jusqu'à l'Auteur & à la destination du monde, il ne sent point la force des

arguments qui démontrent l'existence de Dieu, ni la foiblesse des objections des Athées; tout ce qu'il peut faire, c'est d'assecter le maintien de ces gens là, & d'en prendre le ton. Il prononce des blasphêmes, sans savoir ce qu'il dit; c'est un écho qui répéte des sons. Un tel homme mérite qu'on

ait pitié de lui.

L'Incrédule vicieux a peut-être des facultés qui donneroient l'essor à son âme, s'il ne les étoussoit dans leur germe. Il n'a d'autre plaisir que celui de s'abrutir tous les jours davantage, en réprimant les mouvements de sa conscience & les lumieres de son entendement. Son occupation la plus sérieuse est de s'amuser: ce n'est pas qu'il y trouve beaucoup d'agrément, il n'a plus de goût pour rien, mais il craint de trouver un moment de repos où sa raison pourroit se réveiller; & pour en prévenir plus sûrement les leçons, il devient Athée, & s'associe à quelques blassnémateurs. Aujourd'hui il est tranquille, il triomphe; il n'y a point de Dieu, il n'y a point d'âme. Demain tout est changé; il croit, il tremble, ou du moins il doute.

L'Incrédule du bel air aspire au ton du siècle; ce n'est pas uniquement en commettant le vice avec essercie qu'on y parvient, il saut être Philosophe; il le devient. Un Philosophe, selon lui, est un homme qui se distingue du Peuple en ce qu'il ne croit rien; il sait du Livre de l'Esprit, du Dictionnaire philosophique ses lectures savorites; il n'a jamais rien lu de si fort, rien de mieux raisonné, rien de mieux lié, rien de plus amusant; il s'essaie, il commence à tourner en ridicule la Religion; il y réussit, & il est tout surpris de trouver en lui tant de génie & d'esprit; son incrédu-

lité finit avec les applaudissements qu'il reçoit de ses semblables, & avec la manie d'être le singe des modes.

L'Incrédule affecté adopte un air grave & austere: c'est un masque qui couvre une tête vuide. Son cœur a aussi peu de sentiment que son esprit a d'intelligence. Le ton qu'il prend est parfaitement assorti à sa mine. Il a cherché la vérité dans sa source; la nature lui a parlé, il a lu tous les Ouvrages des hommes célèbres, par-tout il a vu l'Athéisme. Cet homme ne mérite que du mépris; des raisons seroient inutiles, & ne feroient que statter sa fastueuse ignorance.

L'Incrédule par principes est celui dont nous avons discuté la possibilité. S'il en existe de ce genre, leur erreur peut venir de quelque sunesse impression, qu'ils ont reçue dans leur jeunesse, d'une éducation désectueuse, de quelque principe erroné admis sans examen, du saux point de vue où ils ont envisagé la vérité, des distractions qui empêchent la raison de se faire entendre, &c. Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit là-dessus.

D. Ne peut-on point distribuer la troupe des V. el-dessu Incrédules en des rangs distrerents de ceux que P. 2 & 14. vous venez d'établir.

R. Un Auteur moderne les partage en quatre classes, qui comprennent essectivement tous les hommes de cette espece que nous ayons jamais connus. La premiere est celle des Rieurs, qui ne font que rire, sourire, & ricaner suivant l'occasion; & ne disent jamais rien, de crainte de se compromettre. La seconde classe est celle des Plaisants, qui ayant sait une ample provision de pointes, de quolibets, de bons mots, d'anecdotes ecclésiastiques un peu gaillardes, sont chargés de

les placer à propos, d'égayer la conversation, ou de la détourner, lorsque devenant trop profonde ou trop sérieuse, elle paroît ne pas devoir se terminer en faveur des Philosophes. Dans la troisieme classe brillent les Questionneurs, dont l'office consiste à dérouter les champions de l'Evangile, en les accablant de questions, sans leur donner le temps d'y répondre. Les Raisonneurs forment la quatrieme classe: ce sont les Disputeurs & les Argumentateurs de la Société, & c'est sans doute le rang le plus honorable; mais un excès de zèle les iette dans des erreurs monstrueuses & dans des contradictions énormes; malheur auquel les enrôlés des autres classes ne sont pas exposés; ce qui pourroit faire conclure que la classe des Rieurs est la plus en sûreté, au moins pour cette vie, comme elle est la plus nombreuse.

#### S. VII.

D. Ne trouve-t-on pas à la Chine une République entiere d'Athées, qui est la secte des Lettrés?

R. Cette République est aussi imaginaire que celle de Platon. Le Chef des Incrédules modernes assure que les Lettrés Chinois sont Désses, qu'ils reconnoissent les peines & les récompenses d'une autre vie, un Paradis & un Enfer (a) L'Auteur de l'Esprit nous apprend que les Jésuites re-

<sup>(</sup>a) Essai sur l'hist. gén. T. 1, c. 6, p. 91. Diner de Boul. p. 43. Il enseigne le contraire dans la Philos. de l'Hist. ch. 18, p. 95. Dans le Dict. Philos. art. Ame, il revient au premier sentiment, & reconnost, dans les Lettrés Chinois, la croyance d'un Dieu & d'une Providence. Il ne saut pas s'attendre à quelque chose de bien conséquent de la part de ces Messieurs. Ils ont soumis les saits, comme les raissonnemens, à la loi du caprice.

connoissent l'Athéisme des Lettrés Chinois, mais il fait tort à ces Peres, qui ont constamment assuré le contraire. Le P. Parennin, qui connoissoit beaucoup mieux les Chinois que M. Helv..., réfute victorieusement cette imagination dans une Lettre à M. de Mairan. Lett. édif. L. xxj. p. 134 & suiv ... Il y a à la Chine trois Religions, outre la Chrétienne qui y fleurit aujourd'hui plus que jamais. 1.º Celle du Roi, des Princes, des Leurés, qui offrent des sacrifices au Tien, Ciel; au Xanti, vertu du Ciel. 2.º L'idolâtrie. 3.º La secte des Sorciers.... Les Rédacteurs du Dictionnaire de Trévoux, article Chine, disent qu'il y a un grand nombre d'Athées dans cet Empire; mais dans l'article Pho, ils remarquent que cet Athéilme n'est pas raisonné, que c'est une suite de l'aveugle désérence pour la doctrine du prétendu Pho, qui en mourant a déclaré, à ce que disent ses sectateurs, que le néant étoit le Pere de toute chose. C'est l'Autos Epha, qui fait des Athées à la Chine, comme il en fait parmi les petits Maîtres en Europe: un Savant à la mode l'a dit; cela suffit, on ne raisonne pas au-delà; le bertinage & de mauvais raisonnements en font aussi un grand nombre parmi les Chinois comme parmi nous: mais il est faux qu'en général les Savants de la Chine soient Athées, comme il est faux qu'ils le soient parmi nous. Nous montrerons ailleurs ce que c'est qu'un Savant Chinois: il faut bien se garder d'avoir une idée fort avantageuse Infrà L. de ces Docteurs, auxquels nos Philosophes nous ch. 3, art.

#### C. VIII.

renvoient avec tant de confiance.

D. Que seut-il penser de quelques hommes célèbres, que les Incrédules se sont associés, malgré le témoignage que leur vie & leurs écrits ont

rendu à la Religion?

R. L'impiété, dit M. Séguier dans son excellent Requisitoire du 15 Août 1770, ne craint point de violer la cendre des morts, de calomnier leur esprit, & croit peut-être encore honorer leur mémoire: elle les ressuscite pour sirer des noms connus, qu'elle usurpe, l'ascendant dont elle a besoin. On jugera de la valeur de ces imputations par les deux preuves capitales alléguées contre M. de Fénélon. La premiere est que M. de Fénélon a parodié ainsi un air de Lulli:

> Jeune, j'étois trop sage, Et voulois tout savoir; Je ne veux en partage Que badinage, Er touche au dernier age Sans rien prévoir.

Sur quoi nous observons, 1.º que le fait est

controuvé. M. de Voltaire dit qu'il le tient du Marquis de Fénélon. Il a soin de cite un mort; tandis que le Marquis vivoit, M de Voltaire n'a eu garde de réclamer son témoignage. Comment le Marquis de Fénélon, qui avoit beaucoup de reli-Histoire de gion, au jugement de M. de Voltaire lui-même, Louis XV gront, ad jugement de vin de vonante infemente, T.1, p. 209 auroit-il découverr une anecdote semblable, surtout au Chef des Incrédules? C'est la remarque du fils de ce pieux Seigneur, Ceux qui ont lu les Erreurs de Voltaire, Voltaire peint par luimême, Tableau philosophique de l'Esprit de Voltaire, &c. connoissent assez sa bonne soi pour le juger capable d'appuyer un fait fabuleux d'un faux témoignage. 2.º Les vers en question sont dans

## PHILOSOPHIQUE.

les Poésses de Madanne Guyon: elle exprimoit ainsi le détachement total des créatures, qui empêche l'homme d'ouvrir les yeux à l'avenir, de le prévoir & de s'en inquiéter. Supposons qu'ils soient de M. de Fénéson, comment en peut-on conclute que, dans sa vieillesse, il ne croyoit plus rien? M. de Fénéson, dans ce cas, voulut sans doute y attacher le même sens que leur donnoit Madame

Guyon.

La seconde preuve de M. de V. est une Lettre de Ramsai, qui écrit que si Fénélon étoit né en Angleterre, il auroit développé son génie, & donné l'essor sans crainte à ses principes, que personne n'a connus; mais c'est encore un mort qu'on appelle en témoignage d'une chose qu'il n'a pas dit & qu'il n'a pu dire. Ramsai, convaincu par M. de Fénélon de la vérité de la Religion Catholique, y fut aussi constamment attaché qu'à la mémoire de son illustre Maître. Comment avec de tels sentiments auroit-il pu écrire une Lettre qui, dans le sens que lui donne M. de Voltaire, seroit un outrage déshonorant pour le Disciple & pour le Maître: une Lettre qui prouveroit que tous deux étoient des hypocrites, des hommes qui sacrifioient leur maniere de penser aux temps & aux lieux ? Si Ramsai a écrit quelque chose d'approchant, il vouloit sans doute parler des principes de l'Auteur du Télémaque sur le gouvernement des Etats, & non d'aucun doute sur la vérité de la Religion. Ramsai rend le compte le plus détaillé de la doctrine de ce célèbre Archevêque; & il ne faut que lire l'Extrait de sa Lettre, qui se trouve dans Les grands Hommes vengés, T. 2, art. Fénélon, pour effacer entiérement les ombres dont V. veut obscurcir la mémoire de ce grand homme-

On trouve dans le même Ouvrage une justification complette de s'Gravesande Bossuet, Huet, &c. Le Traite Athei detecti du P. Hardouin, qui a toujours passé pour le comble de l'extravagance, n'approche pas des découvertes de M. de V. -Quand nos Incrédules ont du goût pour le Déisme, ils trouvent par-tout des Déistes : quand ils adoptent le Pyrrhonisme ou l'Atéisme, ces deux classes acquierent tout à-coup des prosélytes sans nombre. On diroit que l'idée d'avoir beaucoup de collégues, appaile leur inquiétude, & justifie aux yeux de la raison l'extravagance de leurs systèmes; qu'effrayés de voir tous les grands hommes respecter les vérités fondamentales de la Religion, ils veulent faire un pendant à ce tableau offensant. - Les Incrédules, dit ingénieusement M. de \*\*\*, resfemblent aux gens ivres, ils veulent toujours faire boire ceux qui sont de sang froid.

### §. I X.

D. Quel est le moyen le plus sûr de ne douter

jamais de l'existence de Dieu?

R. Tenez votre âme en état de desirer toujours, qu'il y ait un Dieu, & vous n'en douterez jamais (a). C'est la pensée d'un Auteur qu'on ne soupçonne pas d'avoir trop de préjugés religieux.

Adorez l'Eternel, dit-il ailleurs, & tous es fantomes de l'Athéisme s'évanouiront. L'homme de bien In sensus les croit un Dieu par sentiment, & n'a dès-lors rien à tibicogitatus redouter de l'Athéisme. Quand ce monstre par-

Dei, Eccl. 7. viendroit à étonner la raison, le cœur réclameroit toujours; accablé du poids de vingt sophis-

mes, il diroit encore: Je sens qu'il y a un Dieu,

<sup>(</sup>a) C'est presque la traduction de ce passage de S. Augustin: Nemo Deum negat, nisi cui expedit Deum non esse,

# CHAPITRE II.

Systême de l'Athée.

### ARTICLE I.

Crédulité de l'Athée.

D. Le système de l'Athée ne le met-il pas à l'abri de quelques difficultés qui se trouvent dans la profession d'un Dieu & d'une Providence qui

gouverne le monde?

R. Un homme qui ne peut être suspect en cette M. & V. matiere, dit que pour quelques dissicultés, dont on rend aisément compte dans la croyance d'un Dieu, il n'y a que des absurdités à dévorer dans le sentiment contraire. Un autre a dit sort ingénieusement, que la soi des Athées demandoit un bien plus grand essort que celle des Chrétiens, & que leur Symbole pouvoit être conçu en ces termes: Credo omnia incredibilia.

D. Quels sont les dogmes du Symbole des Athées?

R. Darts une opinion fondamentale où tout est absurde, il n'est pas possible de détailler les mystérieuses extravagances qu'elle suppose, qu'elle renserme, ou qu'elle entraîne. En voici quelquesunes. L'Athée dit: au-lieu de croire une Intelligence suprême qui a produit l'univers, qui le conserve & le gouverne; je crois une matiere éternelle & incréée, indissérente par sa nature au repos & au mouvement, & qui, sans aucun premier moteur,

s'imprime le mouvement à elle-même:... une matiere destituée d'intelligence, qui par le concours aveugle & fortuit de ses parties, produit la terre, la mer, les cieux, & tout ce qui y est conrenu, opere un chef-d'œuvre de sagesse, forme un tout, où l'on admire les prodiges de proportion, sans que rien s'y démente, ni la production de la terre, ni la vicissitude des saisons, ni le cours réglée des astres:... une machine immense, composée de plusieurs millions de roues, toutes différentes les unes des autres, qui se font mouvoir & se meuvent l'une l'autre dans le plus parfait accord, avec la plus exacte régularité, qui produisent à point nommé & sans confusion les effets qui leur sont propres, sans que cependant aucun Ouvrier y ait mis la main:... je reconnois les moyens les mieux choisis, mais sans but, sans aucune vue; les desseins les plus sages, & nulle raison qui se les soit proposés; l'ordre le plus parfait, les plus grandes beautés, les combinaisons les plus fines & les plus ingénieuses produites par un hazard aveugle; un mouvement parfaitement régulier sans aucun moteur :... un hazard qui forme le corps humain, tellement qu'il n'eût pu être forme avec plus d'art & plus de dessein; des yeux qui ne sont pas faits pour voir, des oreilles qui ne sont pas faites pour entendre, mais dont on Infrà , artis'est avisé de se servir, parce qu'on les a trouvé dans sa tête (a), &c. On ne finiroit pas s'il falloit

<sup>(</sup>a) Lumina ne facias oculorum clara creata
Prospicere ut possimus; & ut proserre viai
Proceros passus, ideò fastigia posse
Surarum ac digitum pedibus fundata plicari.
Brachia tum porrò validis exapta lacertis

ŧ

fuivre le détail de tous les mysteres de l'incrédulité. Bayle, qui a si souvent employé son génie à la défense des mauvaises causes, démontre que l'Athéisme le mieux raisonné, n'est qu'un tissu d'extravagances & de contradictions ridicules. V. le Did. hist. & crit. art. Spinosa. Voltaire a porté le même jugement du Système de la Nature. Bergier n'a pu en réduire toutes les contradictions en deux grands Chapitres de l'Examen du Matérialisme.

#### ARTICLE II.

La Matiere éternelle.

S. I.

D. DANS l'énumération que vous venez de faire, il y a bien des choses qui sont moins des mysteres que des délires; mais ne pourroit-on pas regarder la création comme un mystere égal à celui d'une matiere éternelle?

R. Lorsque je reconnois un Être tout-puissant, là création n'est plus un mystere. Un Être tout-puissant qui ne pût créer, seroit un très-grand mystere, ou plutôt une très-grande absurdité. C'est aux Athées à démontrer qu'un Être tout - puissant

renferme contradiction.

Esse, manusque datas utraque ex parte ministras
Ut facere ad vitam possimus, quæ foret usus.
Cætera de genere hoc inter quæcumque pretantur,
Omnia perversa præpostera sunt rations.
Nil ideo natum est in nostro corpore, ut uti
Possimus, sed quod natum est id procreat usum.
Lucret, de Nat, rerum.

D. Les anciens Philosophes n'ont ils pas tous

regardé la création comme impossible?

R. 1.º L'eussent-ils tous regardée comme telle, ce n'est point par-là qu'ils auroient démontré qu'il y avoit contradiction dans ces paroles: Un atome qui n'a pas été, est. La création étoit pour bien des Philosophes Payens une de ces choses qu'on n'affirmoit & qu'on ne nioit pas, parce qu'on n'en examinoit ni la nature, ni la possibilité; de même qu'on ne parloit pas du mouvement de la Terre & du repos du Soleil. L'axiome ex nihilo nihil fit, vrai dans toute son étendue à l'égard des ouvrages humains, avoit gagné les esprits comme les yeux; on n'alloit pas au delà. La révélation perfectionnant les idées que la raison avoit ébauchées, découvrir, par des lumieres plus sûres & plus fortes, la liaison intime, que la création avoit avec la nature de Dieu, & nous apprit qu'une matiere existante par elle-même, éternelle, indépendante, étoit absurde (a). Ces notions sont restées jusqu'ici à couvert de toutes les attaques des Athées. Si le dogme de la création, tel que nous le croyons, avoit été proposé aux Philosophes du Paganisme, ils l'auroient assurément préféré aux hypothèles absurdes qu'ils ont imaginées.

2.º Les plus sages des anciens Philosophes & les plus conséquens dans l'idée qu'ils s'étoient faite de la Divinité, ont absolument nié l'éternité de la matiere & reconnu un Dieu Créateur de toutes choses, tel que nous le reconnoissons aujourd'hui. Pithagore, Platon, Thalès, Philosaus, Jamblicus, &c. ont été de ce nombre. Proclus (inf-

<sup>(</sup>a) Fide intelligimus aptata effe fæcula verbo Dei, us en invisibilibus visibilia sterent. Heb, xj.

23

titut. Theol. cap. 72.) dit que la matiere qui est le sujet de toutes choses, est elle-même produite par l'Auteur de toutes choses: il attribue le même sentiment à Platon, qui s'en explique lui-même fort clairement; & dans son commentaire sur Timee, Proclus appelle Dieu l'Auteur ineffable de la matiere. Hieroclès, Platonicien célèbre, reproche à quelques Philosophes de n'avoir pas cru Dieu afsez puissant pour créer le monde, sans que la mauere incréée & par consequent indépendante de lui, ait concourût à cette production; il observe que « le bon ordre se trouve assez dans un Etre » lorsqu'il existe naturellement par lui-même & que » par consequent c'eût été en Dieu une applica-» tion superflue d'avoir voulu avancer ce qu'il n'avoit pas fait ∞ .... ∝ ne seroit-ce pas contre » la nature, dit-il, de vouloir ajouter à un Etre » incréé & subsistant par lui-même? » Ce raison• nement judicieux mérite d'avoir place parmi ce qu'on a dit de mieux contre l'éternité de la matiere.

D. Est-il bien évident que l'idée de Dieu bien

conçue s'oppose à l'éternité de la matiere?

R. Si la matiere est éternelle, elle existe donc par elle-même, elle est donc indépendante de Dieu; Dieu ne pourroit non plus l'anéantir qu'il n'a pu la créer. Un grain de sable suffiroit donc pour faire échouer la toute-puissance de Dieu; & l'existence de la matiere, & de toutes les parties de la matiere, seroit donc aussi nécessaire que l'existence de Dieu même... Qu'est-ce que Dieu? Si nous réunissons tout ce que la raison la plus pure, la philosophie la plus éclairée, la révélation la plus sublime nous en apprennent, nous trouverons que tout ce qu'on peut concevoir & dire de ses gran-

deurs, s'exprime par ce seul mot: l'Infini. Dieu est l'Étre infini, nécessairement infini, infini dans toutes ses perfections. Il n'y a certainement ni Philosophe, ni Déiste, qui refuse d'admettre cette idée que nous donnons de Dieu. Or si Dieu est infini, son existence, sa maniere d'être, ses lumieres, sa volonté, sa puissance doivent être également infinies. Si sa puissance est infinie, elle peut in donc donner l'être, créer, faire-que ce qui n'existoit pas, existe; c'est là la plus grande preuve que cette puissance est véritablement infinie. S'il in est infini, il doit avoir une autorité absolue sur m tout ce qui existe, en sorte que rien n'existe & ne puisse exister que par sa volonté. Nier que in Dieu puisse créer, c'est nier que sa puissance soit & infinie; & nier que sa puissance soit infinie, c'est 🙀 nier son existence. Un Dieu infini, un Dieu Créa- 🎘 teur, voilà la plus sublime idée que nous puissions 🍇 nous faire de l'Être suprême; voilà ce que notre raison peut en concevoir de plus grand. Et quelle in différence d'un Dieu qui ne seroit que l'ordon- In nateur d'une matiere préexistente, & d'un Dieu 1/4 créateur qui commande à la matiere d'exister! L'idée d'une matiere éternelle ne peut donc pas in s'accorder avec l'idée que nous avons de Dieu.

### §. I I.

C

D. Malgré la démonstration que l'idée de Dieur forme contre l'éternité de la matiere, la création n'est-elle pas toujours un chose incompréhensible?

R. Ne pas concevoir comment une chose a pu le se se faire, ce n'est pas une raison suffisante pour la rejetter. Il faudroit pour cela prouver qu'elle re- pugne, & qu'elle renferme quelque contradiction. La Or nous désions tous les Philosophes de prouver le

que l'idée de Création répugne, & qu'elle renferme quelque contradiction. Nous les défions de faire voir qu'il est impossible que Dieu soit Createur. Ceux qui admettent l'idée de Dieu, & rejettent la création, parce qu'ils ne peuvent pas concevoir ce que c'est que sortir du néant & commencer d'exister, n'apperçoivent pas l'incoherence de leurs principes, car conçoivent-ils mieux mille autres choses qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'admettre? conçoivent-ils mieux, comme on le leur a déja dir, ce que c'est qu'une matiere éternellement existante, & éternellement inerte, qui attend pendant une éternité que Dieu lui donne l'activité? conconvent-ils mieux ce que c'est que cette sécondité à admirable, si constante, si uniforme, donnée à la matiere par les germes; germes sans lesquels cette matiere eût été éternellement incapable de rien produire? La formation & la fécondité de ces germes qui renaissent toujours de leur propre sein, qui donnent cette variété presque infinie d'êtres & de productions, est-elle plus facile à concevoir que la création? concoivent-ils mieux la création des esprits, des substances spirituelles, que celle de la matiere? Car il faut qu'ils disent, ou qu'il n'y apoint de substances spirituelles, ou qu'elles sont créées, ou qu'elles sont éternelles comme Dieu. Dire qu'il n'y a point de substance spirituelle, c'est se mettre au nombre de ceux que les Anciens comparoient à des pourceaux: Epicuri de grege porcus; on ne peut avoir ces sentinnents que dans les moments des voluptés les plus grossieres, & les plus condamnées par la rai-

son. Dire qu'elles sont éternelles, incréées, ce seroit dire en même temps qu'elles sont indépendantes de Dieu; car quel pouvoir auroit Dieu sur des substances éternelles comme lui, & qui pour exister, penser, vouloir, raisonner, n'auroient point eu besoin de lui? Dire qu'elles ont été créées, c'est se mettre dans la nécessité d'avouer la même chose de la matiere.

#### ARTICLE III.

### Éternité du Mouvement.

D. HIM ACCORDANT aux Athées une matiere éternelle, leur système seroit-il fort avancé dans ses preuves?

R. Il ne porteroit encore sur rien. A cette matiere il faut du mouvement, & les Athées ne connoissent aucune cause qui puisse le donner.

D. Pourquoi la matiere ne seroit elle pas en

mouvement de toute éternité?

R. L'inertie de la matiere est une chose qui a été reconnue par les plus grands Philosophes anciens & modernes. Parmi les anciens, personne n'en a mieux raisonné que Platon, & n'en a tiré des conséquences plus justes & plus raisonnables. Pour ce qui est des modernes, on observe que parmi le grand nombre des Philosophes de la plus haute réputation, qui ont paru dans ces derniers siècles, il n'en est pas un qui ne suppose comme un principe, l'inertie de la matiere, & son incapacité intrinséque à se donner le mouvement. Copernic, Kepler, Descarres, Gassendi, Euler, Newton, Mallebranche, tous en conviennent unanimement; & si, à l'autorité de ces grands noms, on joint encore le raisonnement, il n'y aura plus moyen de se refuser à l'évidence du principe, D. Démocrite

D. Démoctite n'a-t-il pas enseigné que le mous vement de la matiere étoit éternel?

R. Il est vrai que Démocrite, le maître d'Epicure, n'a pas pensé comme Platon, & comme les autres Philosophes (a), il suppose la matiere en mouvement: mais il est vrai aussi que Démocrite imagine & ne raisonne pas, & qu'il ne peut rien répondre aux dissicultés véritablement insolubles qu'on lui sait contre le mouvement intrinséque de la matiere. Il est également vrai que les Abdériains ayant pitié de lui, eurent la charité de lui envoyer des Médecins pour guérir son cerveau dérangé.

D. Comment prouvez-vous l'inertie de la matiere, & son incapacité absolue de se donner du mouvement?

R. Par une combinaison de réslexions simples, exposées avec beaucoup de clarté & de précision par un des plus fameux Philosophes modernes:

» Je vois la matiere tantôt en mouvement, tan- J. J. R. » tôt en repos, d'où j'infere que le repos ni le Emile. T. 3, stôt en repos, d'où j'infere que le repos ni le P. 43, édit. » mouvement ne lui sont pas essentiels. Mais le 1762.

mouvement étant une action, il est donc l'esset

d'une cause, dont l'absence est le repos? Quand
 rien n'agit sur la matiere, elle ne se meur point.

\* rien n'agit sur la matiere, elle ne se meut point,

» & par cela même qu'elle est indissérente au re-» pos & au mouvement, son état naturel est d'être » en repos.»

Après avoir distingué avec beaucoup de justesse; de clarté & de précision le mouvement passif & communiqué, d'avec le mouvement volontaire &

<sup>(</sup>a) Illa mentis delinia nemo præter unum Leucippum somniavit, à quo Democritus eruditus hæreditatem sultitiæ reliquit Épicuro. Lact. Instit. L. 3, C. 17.

de spontanéité, il dit ces paroles remarquables.

\*\*Thid. P. 49. 

Concevoir la matiere productrice du mouve
ment, c'est clairement concevoir un esset sans

caule, c'est ne concevoir absolument rien. 

Et

T. 1, P. 51. il ajoute: 

N'est-il pas clair que si le mouvement

étoit essentiel à la matiere, il en seroit insépara
ble, il y seroit toujours en même degré, tou
jours le même dans chaque portion de matiere,

il seroit incommunicable, il ne pourroit augmen
ter ni diminuer, & l'on ne pourroit pas même

» concevoir la matiere en repos?

Duand on me dit que le mouvement n'est pas essentiel à la matiere, mais nécessaire, on veut me donner le change par des mots qui seroient plus aisés à résuter s'ils avoient un peu plus de sens. Car ou le mouvement de la matiere lui vient d'elle-même, & alors il lui est essentiel; ou s'il lui vient d'une cause étrangere, il n'est nécessaire à la matiere, qu'autant que la cause motrice agit sur elle: nous rentrons dans la première dissiduité.

Les idées générales & abstraites sont la source des plus grandes erreurs des hommes; jamais le jargon de la Métaphysique n'a fait découvrir une vérité, & il a rempli la Philosophie d'abstrudités, dont on a honte sitôt qu'on les déspouille de leurs grands mots. Dites-moi, mon ami, si quand on vous parle d'une force aveugle, répandue dans toute la nature, on porte quelque véritable idée dans votre esprit? On croit dire quelque chose par ces mots vagues, de force universelle, de mouvement nécessaire, de l'on ne dit rien du tout.

» L'idée du mouvement n'est autre chôse que » l'idée du transport d'un lieu à un autre; il n'y Toute la matiere en corps a-t-elle un mouvement uniforme, ou chaque atome a-t il son mouvement propre? Selon la premiere idée, l'univers entier doit former une masse solide & indivisible; selon la seconde, il ne doit former qu'un fluide épars & incohérent, sans qu'il soit jamais possible que deux atomes se réunissent.

∞ Sur quelle direction se fera ce mouvement » commun de toute la matiere? Sera-ce en ligne odroite, en haut, en bas, à droite, ou à gau-»che? Si chaque molécule de matiere a sa direction particuliere, quelles seront les causes » de toutes ces directions & de toutes ces difféprences? Si chaque atome ou molécule de map tiere ne faisoit que tourner sur son propre cenptre jamais rien ne sortiroit de sa place, & il » n'y auroit point de mouvement communiqué; ⇒ encore même faudroit-il que ce mouvement cir-» culaire fût déterminé dans quelque sens. Donner Dà la matiere le mouvement par abstraction, c'est » dire des mots qui ne signifient rien; & lui donner » un mouvement déterminé, c'est supposer une » caule qui le détermine. »

D. Puisque la matiere posséde des qualités qui nous sont inconnues, n'est-il pas téméraire de lui resuser le mouvement, & peut-on être trop réservé à prononcer sur des choses dont on ignore la nature?

R. Il n'y a point de témérité à refuser à la matiere une qualité qui renserme contradiction, comme nous venons de le démontrer. — Il faut

être réservé, on en convient; mais il saut également être serme & conséquent. Nous ne connoissons la matiere que par ses qualités sensibles, c'estadire par son étendue, sa divisibilité, son inertie, par les impressions qu'elle sait sur nos sens: nous savons qu'elle a été créée pour nos usages & pour notre service. Ces connoissances nous sussiblement; & bien loin de nous conduire à l'idée du mouvement essentiel, elles s'accordent parsaitement avec les preuves, qui nous persuadent que ce mouvement est absurde.

Infrà.L.2, La question de la spiritualité de l'âme nous ramenera encore à ces preuves, & donnera lieu à une plus ample discussion.

#### ARTICLE IV.

Les Atomes.

#### S. I.

D. QUAND on accorderoit à la matiere un mouvement indépendant de Dieu, en pourroit-on conclure la formation de l'univers?

R. Il faudroit encore montrer comment un mouvement fortuit a pu produire tant d'ordre, de beauté, d'utilité dans les différents êtres qui composent l'univers, dans les rapports & le résultat de toutes ses parties. Dans le monde il n'y a pas seulement du mouvement; il y a des beautés inimitables, les combinaisons les plus heureuses, une marche réguliere, constante, invariable. Il faut autre chose qu'un mouvement aveugle pour produire & assurer tout cela. Non seulement, un tel mouvement ne produit rien, mais il empêche nécessairement toute production.

fations, des tentatives de millions de milliards de T. 1, p. 329 millions de fois réitérées, &c.? On dit que deux Ponfes phil Académiciens ont merveilleusement réussi dans n. 21.

cette maniere de prouver.

R. L'on ne peut croire que ces gens aient écrit sérieusement de telles puérilités. Leur raisonnement, qui, à beaucoup d'égards, n'est qu'un jargon inintelligible, peut se réduire à ceci : le beau Poème de l'Encide peut être l'effet d'une infinité d'infinités de jets de caracteres d'Imprimerie; donc le monde peut-être aussi l'effet du concours fortuit des atomes agités de toute éternité. Grace aux lumieres de la Philosophie, l'on ne sera plus embarrassé à deviner les Auteurs de quelques beaux Ouvrages de Littérature, d'Architecture, de Sculpture, que l'antiquité nous a transmis. L'on ne disputera plus si les deux Bucephales du mont Quirinal sont effectivement de Phidias & de Praxitèles, cette discussion pourroit être embarassante; il sera plus simple de dire que la matiere de toute éternité s'est fait jetter par qui l'a bien voulu, dans une infinité de moules; & qu'enfin contente d'être devenue Bucéphale, elle s'en est tenue là.

D. La combinaison de lettres telle qu'elle est dans l'Encide, est absolument possible; pourquoi donc ne résulteroit-elle pas d'un mouvement fortuit dans une infinité d'épreuves?

R. 1.º Il est bon de se souvenir toujours que la matiere n'est point éternelle, que le mouvement n'est ni éternel, ni naturel à la matiere; qu'ainsi les deux Académiciens argumentent sur

Ciij

des suppositions que nous avons démontrées fausses.

2.º Pour la formation de l'Eneide, il faut d'abord un langage, & ce n'est point une petite af-Discours sur faire, moins encore une affaire de hasard. J. J. Rousl'inégalité des seau observe, qu'il est impossible de concevoir que

hommes.

les hommes aient pu s'en faire un d'eux-mêmes. Ensuite il faut de l'écriture, il faut des lettres, qui sont le chef-d'œuvre des inventions humaines; il a fallu bien du temps pour y arriver; les Sauvages & les Negres regardent l'écriture comme un sortilège : l'art de faire parler le papier, disentils, ne peut-être qu'un art magique. Sans doute que les atomes auront des configurations également admirables & fignificatives? D'où viennentelles? En quoi consistent-elles? Sont-elles essentielles ou non? immuables ou non? Voilà bien des questions à éclaireir. Quelque parti que prenne l'Athée, il ne dira que des absurdités.

3.º Cette supposition de tentatives réitérées de toute éternité, renferme une contradiction éviart. 7. dente; savoir un nombre infini qui ne peut être augmenté ni diminué d'une unité, car l'infini demeure toujours infini, & il ne peut ni croître ni décroître: or, dans le cas présent, les atomes pouvoient faire sans doute quelques tentatives de plus ou de moins. Voilà donc un infini qui n'est

pas infini.

4.º En jettant durant toute l'éternité autant de caracteres d'Imprimerie qu'il en faudroit pour former l'Eneide, il y auroit des millions & des milliards de jets qui ne présenteroient que cahos & confusion, & où l'on verroit à peine quelques syllabes formées, quelques mots estropiés & sans luite. De même en donnant le concours des atomes pour la cause efficiente du monde, il y auroit

5.º En accordant que les atomes, à force de tentatives, ont produit le monde, pourquoi se sont-ils arrêtés là? pourquoi n'ont-ils pas passé à la formation d'un autre monde, & réprouvé celui-ci comme les précédents? - Dire que ce monde est dans les régles de l'équilibre, c'est s'engager 1.º à expliquer pourquoi les atomes n'ont pas recherché d'abord une position aussi naturelle & aussi essentielle à la matiere. 2.º C'est détruire la supposition épicurienne par le fondement : là où il y a des régles des nécessités, il n'y a point de concours fortuit.

6.° Quoiqu'il n'y ait point de démonstration géométrique ni métaphysique que l'Enéide ne peut résulter d'un mouvement fortuit, aucun homme sensé ne se persuadera jamais que cela soit arrivé. ni que cela puisse arriver même dans une éternité. Si l'on disoit à un Athée que des pierres jettées sans dessein forment un édifice admirable; que les cordes des instrumens les plus harmonieux se sont rangées d'elles-mêmes, & que des secousses fortuites produisent les sons qui nous charment; que les peintures les plus parfaites n'ont pas eu besoin d'un maître qui leur donnat tant de grace, de majesté, de tendresse, de mouvements & d'action; que, dans les plus beaux tableaux, les attitudes les plus variées, les airs passionés, la distribution des lumieres, les dégradations des

ć

. 56.

couleurs, la plus belle perspective, ne sont que l'ouvrage de quelques couleurs jettées au hasard, &c. Celui à qui on avanceroit de tels paradoxes, les regarderoit comme des propositions d'un homme sans raison; quoique les combinaisons qui forment ces chef-d'œuvres, soient métaphysiquement possibles dans un mouvement fortuit. Or ces propositions sont précisément celles des épicuriens; car, en accordant toutes les suppositions de nos deux Académiciens, il est toujours aussi peu apparent que le monde résultera de cent millions de milliards de secousses d'atomes, qu'il est apparent qu'une poussiere constamment agitée dans un tonneau, produira des arbres, des ani-Penses de maux: des tableaux, &c. C'est la pensee & la juste

M. de Volt comparaison d'un homme qui n'a été que trop farag. 9, édit. vorable à tous les délires philosophiques. e 1765.

7.º Fût il vrai qu'un beau poëme qu'une belle peinture, sont l'esset du hasard, il n'en pourroit être de même de la formation du monde. Un livre n'est qu'un composé de lettres, un tableau un composé de couleurs: mais le monde renferme des êtres qui pensent, & la pensée n'est point un composée d'atomes. « Des combinaisons, des » chances, ne donneront Jamais que des produits mile. T. 3, » de même nature. Un Chymiste, combinant des mixtes, ne les fera pas sentir & penser dans son p creulet. p

### 6. I I.

D. Ne voyons-nous pas la nature produire par un mouvement aveugle, des figures admirables par leur régularité, des caracteres bien formés, des représentations d'hommes, d'animaux, de plantes, &c.

# PHILOSOPHIOUE.

R. 1.º Quand ces figures sont vraiment l'effet du hasard, elles ne sont jamais sans quelque défaut, & ne représentent que très imparfaitement quelques êtres réels: c'est la remarque d'un homme qui s'est fort appliqué à la recherche & à l'explication de ces pierres marquées par différentes empreintes (a)

2.º La plupart des figures qu'on regarde comme des jeux de la nature, sont l'ouvrage de quelque moule qui a imprimé ses traits & exercé l'activité de ses sels sur une matiere d'abord molle, & durcie ensuite par l'air, les eaux, le soleil, ou les

feux souterrains (b).

3.º Ceux qui ont appellé cette observation au secours des Épicuréistes, n'ont pas songé à mettre une différence 1.º entre un moment de régularité & la marche de tous les siècles, 2.º entre un individu régulier & toutes les especes d'êtres, l'ordre, la constitution, la conservation de l'univers; 3.º entre la superficie d'une chose, ou la représentation de ses dehors, & sa nature, sa disposition intérieure, le mélange merveilleux des matieres qui la composent; entre un masque & une tête humaine. Des moules n'impriment & ne façonnent que par dehors, au lieu que les organes sont un entrelas de pieces innombrables, où les moules ne peuvent trouver accès pour faire l'em-

(b) Voyez ibid. modus secundus, p. 608; modus tertius,

p. 39; modus quartus, p. 41, &c.

<sup>(</sup>a) Est & aliud hujus rei non leve argumentum, fortuito & casuali fluxu constituta esse similia phasmata: quod vix ulla ex eis quæ animalis figuram mentiuntur, forma perfeda sit, sed semper aliquid ad integram figuram constituendam requisitum deesse comperiatur. Kircher. Mund. subt, 2. patt. p. 37, edit. 1664, Amstel.

preinte, ni retraite après l'avoir donnée.... Le hasard imite quelquesois les Arts. On voit dans des amas de lignes fortuites, des ressemblances avec des plans de Villes, avec des maisons &c; inférera-r-on de-là que le hasard a bâti les Villes?

4.9 Les jeux même de la nature les plus admirables, sont une suite, un résultat informe & déplacé des régles établies par le Créateur; l'esset de quelque esprit séminal, de quelque combinaison de loix égarées dans leur marche & trompées dans leur objet.

D. Que faut il penser des mystères que quelques Physiciens célèbres ont trouvés dans la configuration réguliere de la neige, du givre & de la

glace?

R. A-peu-près la même chose que ce que nous venons de dire des pierres & d'autres matieres figurées avec une apparence de dessin. Les plantes formées de givre, & collées sur les senêtres des maisons, que Scheuchzer a observées à Zurich en 1728, & qu'il a fait graver dans la Physica sacra, T. 5, Tab. 530, fig. A. B, ne sont autre chose que des vapeurs & de la fumée figées sur les vitres, dans l'ordre & la disposition où elles y sont arrivées. Tout le monde sait que toute exhalaison se partage en rameaux multipliés, en raison directe de leur distance du foyer : ce qui lui donneroit la figure d'un arbre, si elle étoit subsistante & visible dans toutes ses divisions.... Les petites figures représentées dans la même estampe, semblent plus difficiles à expliquer. L'Auteur croit qu'il est inutile de le tenter. Erasmus Bartholinus, dans un Livre qu'il a composé sur ce sujet, est du même sentiment. Il suffira peut-être de se rappeller ce que nous avons dit dans la Réponse précé-

# PHILOSOPHIQUE.

dente, n° 4, pour faire évanouit toutes les ténèbres de ce prétendu mystère (a). Au reste, après les dissérences que nous avons remarquées entre ces sortes de régularités & celle des œuvres de Dieu, il est inutile de s'arrêter davantage sur cette matiere.

#### **S.** III.

D. Si le hasard avoit effectivement produit le monde, que faudroit-il penser d'un principe si

admirable & si puissant?

R. L'Auteur des Lettres juives prétend que les Athées, en reconnoissant le hasard pour le créateur & le conservateur du monde, ne peuvent se dispenser de lui rendre un culte; &, quoique cette assertion puisse paroître plus plaisante que solide, elle sert admirablement à faire sentir l'absurdité du système des atomes. « Si je croyois le système d'Epicure, dit-il, chaque jour en examinant le » cours du soleil, en le voyant paroître sur notre

<sup>(</sup>a) Voici ce que dit un Manuscrit que nous avons actuellement sous les yeux. Notare forsan juvat, 1.º ad plantas multigenas, maxime qualiter in semine ordinantur, hasce figuras pænė omnes alludere. 2.º Spermaticis spiritibus plantarum aliarumque etiam rerum aera esse plenum, Vide M. Subt. part 2, L. 12, c. 7. 3.º Illos spiritus eo ordine, quo vel in semine vel alid re clauduntur atque ex illa profedi sunt, se collocare & sigere, ut in Palingenest constat: & explicatur parallelismo cum toco radiorum. Vide Mund. Subt. p. 2, L. 12, c. 5. Experim. 1. 4.º Spiritus illos plasticam vim in omnem materiam mollem sibi subjecsam & commixtam exercere, ut constat in petrificationibus (Mund. Subt. p. 2, L. 8. Modus tertius.) & maxime in plantis Antropomorphis. Ibid L. 12, c. 9. 5.º In locis potissimum, ubi vapores multi & varii; ut in latrinis, ejusmodi figuras spectari, &c. &c.

horison & s'acheminer à grands pas vers les Antipodes, je m'écrierois: je te salue, 6 hasard éternel, dérangement incompréhensible, consusion admirable, qui maintient l'ordre & l'arrangement! souffre que je te rende les hommages que d'autres mortels aveugles rendent à un Dieu tout bon, tout puissant & tout sage.

#### ARTICLE V.

### Fécondité de la Matiere.

#### §. I.

D. A v-LIEV de recourir à la collision des atomes pour produire un monde, n'est-il pas plus simple d'attribuer la sécondité à la matiere, & d'en faire la mere de toute chose?

R. Je ne sais si cela seroit beaucoup plus simple; mais je sais que cela ne seroit pas plus raisonnable. Qu'est-ce que cette sécondité de la matiere? Il n'est pas aisé de faire un sens de cette expression. La matiere essentiellement inerte & passive, n'a ni mouvement, ni action, ni vie, ni sécondité, elle ne peut que servir & obéir.

D. N'est ce pas une proposition reçue, que la nature est d'une sécondité inépuisable, qu'elle est

le principe & la mere de tous les êtres?

R. Il faut convenir de la signification des mots.

La nature est le système des Loix établies par le Créateur pour l'existence des choses & la succession. XII, sien des êtres. C'est la sage définition qu'en donne M. de Buston; & cette définition une sois reçue, la nature est séconde sans doute: mais la nature n'est pas la matière, ou, si l'on veut, c'est la ma-

PHILOSOPHIOUE. tiere mue, dirigée, employée selon les loix dictées par la sagesse & la puissance du Créateur. « La nature n'est point une chose, ajoute M. de » Buffon, car cette chose seroit tout: la nature n'est point un être, car cet être seroit Dieu; mais on peut la confidérer comme une puissance » vive, immense, qui embrasse tour, qui anime ptout, & qui subordonnée à celle du premier »Être, n'a commencé d'agir que par son ordre, » & n'agit encore que par son concours ou son » consentement. Cette puissance est de la puis-• sance divine la partie qui se manifeste....Mi-» nistre de ses ordres irrévocables, dépositaire de pses immuables décrets, la nature ne s'écarte ja-» mais des loix qui lui ont été prescrites; elle n'aletere rien aux plans qui lui ont été tracés, &, dans » toutes ses œuvres, elle présente le sceau de l'E-

#### S. I I.

D. S'il est vrai que la nature ne viole pas le plan du Créateur, & qu'elle n'est autre chose que le système de ses Loix, pourquoi produit-elle des monstres de toute espece?

R. Il n'y a point de violation de régles où il n'y a point de régles; point de monstres où il n'y a point de figures déterminées & dessinées sur un plan général. Je n'examine pas pourquoi Dieu permet ces écarts passagers aux principes exécuteurs de ses décrets; ni si ces écarts même ne relevent pas le mérite d'une opération réguliere & parfaite dans toutes ses parties, égale dans son âge à la durée des siécles entassés, dans son étendue à routes les especes des êtres existants; ni si les monstres, au moins ceux de la race humaine, ne

sont pas la suite de quelque trouble étranger & postérieur à la création; ni si l'attention & les soins de l'homme ne peuvent point prévenir la plupart des monstruosités de son espece (a); ni si un sistème de Physique, où les monstruosités seroient impossibles, ne renverseroit pas l'état actuel de la nature, & toutes les loix établies pour la réproduction des êtres & la conservation des especes (b): il suffit que les monstres supposent l'existence d'un type tracé avec dessin, & donné pour modèle à toutes les productions de la nature selon l'exigence des especes & le maintien de l'état actuel du monde.... Dans les monstres même les traces du plan général & du modèle des especes sont sensibles; ce sont, dit un Physicien célèbre, des morceaux d'une architecture admirable, quoique détachés du corps de l'édifice (c).

<sup>(</sup>a) Voyez la Théologie-physique de Derham. — Des Essarts, Traité de l'éduc. corp. des ensants, p. 18 & suiv. Muis, investig. Fabricæ, quæ in partibus musculos componentibus extat. Præsat.

<sup>(</sup>b) On peut voir la-dessus S. Aug. L. 12 de Civit. Dei, C. 2. 5. — Stengelius, de monstris. — Schott, Phys. cur. T. 2, part. 2, L. 5. — Bonnet, Contemp. de la Nat. T. P., p. 177, &c. Voici comme un Philosophe sage & prosond s'exprime sur ce sujet, Natura autem mutabilis, Deo obtemperans, etsi juxtà inferioris mundi seriem à solità lege dessedat, rapitur tamen Divini Spiritus vi, jam seipsa prope divinior sada, quippe que legi antiquiori & sanctiori Dei porrigens manum; toti se subjicit totam, & vel deerrando ad destinatum à Deo collimat sinem. Corn. Gemma in Cosmo-criticis. L. 1, c. 6.

<sup>(</sup>c) Exhibet se ubique harmonea inordinata, confusio ordinatissima; natura semper variata semper eadem: architectura ordo decompositus, sed artissicii infiniti. Scheuchzet, Phys. sac. T. 5, p. 1040. Buston appelle cet ouvrage puelit, & fait pour amuser des enfants. Cette censure vrale

## PHILOSOPHIQUE.

D. Des géants de trois à quatre cents pied occupent-ils quelque place dans le plan du Créateur?

R. S'il y avoit eu des individus de cette taille, ce seroit des écarts qui entreroient dans la réslexion que je viens de faire; mais tous ces géants de 400, de 140, de 120 pieds, sont des exagérations puériles. On peut s'en convaincre par les observations d'un homme qui n'a peut-être eu que trop de goût pour les traditions populaires (d). L'Ecriture rapporte que Goliath étoit haut de dix pieds sept pouces: Og pouvoit en avoir autant (e): ce sont apparemment les plus illustres & les plus vrais de tous les géants. Theudobochus est encore un monstre imaginaire (f). Les ossements que l'on nous montre comme des restes de géants, sont des os de baleine, d'éléphants, de rhinoceros, de chameaux, &c. Turner a montré à Lon-

à certains égards, est trop forte pour ne pas faire soupçonner quelque jalousse de métier. Les idées systématiques de Busson ne le cedent en rien à celles de Schenchzer pour le hardi & l'arbitraire.

(d) Mund. subt. part. 2, p. 58. On peut consulter 2ussi Schott. Phys. cur. T. 1, p. 512. Dict. encycl. 2rt. Géant. Calmet, Dissert. sur les Géans, Comment. T. 1, p. xxij, édit. 1734.

(e) Son lit étoit de quinze pieds quatre pouces & dems, sans doute qu'il y étoit à son aise, les Rois ne se gênent pas, Ces lits étoient quelquesois une mesure trompeuse, comme

on va le voir ici par l'Histoire d'Alexandre.

(f) Ses os ont été reconnus pour des os d'éléphants. Tout ce que l'on a raconté du tombeau & de l'épitaphe de ce Theudobochus, ou Theudolochus, n'est qu'une impossure, qu'une vision d'Antiquaire. Voyez le Didion, d'Histoire naturelle de Valmont, art. Géant, édit. 1769. La Gygantomachie de I. Riolan, en 1613, &c. Dom Calmet a donné son sustrage à ce coute.

dres un prétendu os de géant, c'étoit celui d'un taureau du Brésil. Souvent les Sculpteurs ont défiguré ces os; on a sculpté à Vienne, en 1678, une dent du géant Og, qu'on disoit envoyée de Constantinople. Enfin, depuis que M. Hans Sloane a publié sa Gyganthologie, aucun Charlatan n'a osé paroître avec des dépouilles supposées de géants, qu'on employoit déja du temps d'Auguste, pour tromper les Romains, comme Suétone en convient en parlant des squelettes que l'Empereur conservoit dans son cabinet. - Les figures de géants qu'on promene processionnellement dans quelques Villes, désignent des inondations, des pestes, des guerres, dont on a voulu conserver la mémoire par ce symbole monstrueux. --Les Anciens avoient la frivole ambition de vouloir passer pour géants, & laissoient à la postérité Q. Curce, des monuments trompeurs. Alexandre fit alonger

les lits de ses soldats, pour faire croire dans les

siécles suivants, qu'ils avoient été géants. Si la nature a produit autrefois tant d'horribles colosses, pourquoi n'en produit-elle plus? La Sicile étoit-elle sous un autre climat lorsqu'elle étoit habitée par des hommes de trois à quatre cents

**gun.** L. ij.

De Nat. re- pieds (a)? Lucrece a beau dire que la fécondité de la terre est épuisée, les monuments incontestables qui nous restent des hommes qui nous ont précédé de trois mille ans, déposent contre cette

imaginetion

<sup>(</sup>a) Si enim hi in Sicilia nati & educati fuerant; cur hodie eosdem non producit? Neque sufficit influxum causam dicere, cum idem hodie quod olim clima, idem siderum afpectus sit; cum hodie eosdem fructus, eadem animalia, quæ olim, ejusdem molis producat. Mund. subt. part. 2, p. 60. Cette réflexion est très-propre à résuter beaucoup d'autres imaginations de la même espece.

### PHILOSOPHIQUE.

imagination du Poëte Epicurien. Les momies d'Egypte sont-elles des corps de géants? Si depuis ce temps-là la nature étoit allée en décroissant. elle ne produiroit aujourd'hui que des Pygmées de trois pouces. Accordez avec ce beau raisonnement lés Nations de Pygmées qu'on prétend avoir existé dans le même temps? Dom. Calmet observe que cette idée de Lucrece est très-propre à détruire tout ce qu'il dit en faveur des géants. La persuasion qu'autrefois les hommes étoient plus grands (a), est un esser de la disposition genérale où nous fommes de croire les temps passés beaucoup au - dessus du temps présent. - Concluons: Il est certain qu'il y a eu des géants; mais il est certain aussi qu'il n'y a pas eu de Nation entiere composée de géants, & plus certain encore que jamais géant n'a atteint la monstrueuse grandeur que Bocace & d'autres Romanciers leur ont attribuée.

D. Est il en effet bien certain qu'il n'y a pas de Nations entiere de géants? l'Ecriture & les relations de la Terre Magellanique semblent per-suader le contraire.

R. L'espece gygantesque dont parle l'Ecriture, n'est, selon la remarque de Fl. Joseph, de Philon, de S. Cyrille, de S. Chrysostome, &c. qu'une race d'hommes qui joignoient à une force & à une audace extraordinaire tous les vices qui font les monstres (b). La postérité de Seth, peu-

<sup>(</sup>a) Vix illud ledi bis fex cervice subirent,
Qualia nunc hominum producit corpora tellus.
Æneid. 12.

<sup>(</sup>b) Le mot [12] que l'on traduit par géant, signisse proprement un homme fort & violent.

2-peu séduite par les femmes, porta l'empreinte de sa rébellion contre le Ciel, & l'abomination d'une alliance condamnée de Dieu. On peut croire que les hommes d'une grandeur prodigieuse étoient communs parmi eux. - Les géants des Terres Australes sont rangés aujourd'hui parmi les lions ailés & les aigles à deux têtes. Deux relations postérieures à tous les contes qu'on en a débités, ne leur donnent que six pieds de hauteur. Une fille Patagone, amenée en Hollande, en 1599, par Sebald de Wert, n'atteignit pas quatre pieds après avoir achevé de croître. M. de Bougainville écrivoit, en 1765, dans le Pays même des Patagons: « Nous avons fait alliance avec ces Patagons ní décriés, que nous n'avons trouvés ni plus me grands, ni même aussi méchants que les autres hommes. » M. de Commerçon, ce savant qui dans le dessein de présenter au public un corps complet d'histoire naturelle, auroit été enchanté de pouvoir vérifier ce phénomene de la nature, l'expliquer, disséquer même un de ces énormes mortels, & d'en faire l'Anatomie comparée, convient que ces Titans du détroit Magellanique n'ont jamais existé que dans l'imagination échaussée de quelques Marins (a). Ce Peuple si étonnant a été, pour quelques Observateurs modernes, ce que sont les perspectives; de loin, elles représentent un Temple superbe, des ruines, un jardin immense: mais lorsqu'on s'approche des objets, on ne voit plus que des dessins tracés grossiérement sur un mur. - Enfin, quand il y auroit des Nations co-

<sup>&#</sup>x27;(a) V. sa Lettre à M. de Lalande dans l'Histoire des nouvelles découvertes faites dans la Mer du Sud, par M. de Freville,

# PHILOSOPHIOUE.

lossales, il s'ensuivroit précisément que le Créateur a donné au germe humain une certaine latitude, mesurée sur l'influence des climats, & sur différents concours des causes secondes, subordonnées aux vues de sa providence & à l'exécution de ses décrets éternels. Mais la vérité exige qu'on nie absolument des faits qui l'offensent, & dont les mauvais raisonneurs ont abusé pour étayer des systêmes aussi frivoles qu'irréligieux.

D. Toute l'antiquité n'a-t-elle pas connu la Nation des Pygmées, qui a si laborieusement combattu celle des grues? Voilà une espece d'hommes

fort différents d'Adam & d'Eve.

R. Ces Pygmées étoient des singes qui se battoient avec les grues pour conserver leurs petits, qu'elles vouloient leur enlever. Cette observation de M. Pluche est adoptée par M. de Busson, spett de Histoire nat. T. xiv, p. 3. a Aussi ce singe, (le Nature T. ⇒ Pithecos des Grecs, le Simia des Latins,) eut-il ⇒ èncore été plus ressemblant à l'homme; les An-»ciens auroient eu raison de ne le regarder que » comme un Homoncule, un nain manqué, un Py-∞ gmée capable tout au plus de combatre contre • les grues, tandis que l'homme sait dompter l'é-» léphant & vaincre le lion. » Les Poëtes plaçoient les Pygmées dans la Thrace, où les hommes sont très-bien faits. Pline les met tantôt dans la Thrace, tantôt dans l'Ethiopie, près des lacs d'où sort le Nil; Aristote & Pomp. Mela leur assignent aussi cette derniere région; Aulugelle les porte sur les frontieres des Indes. Tant d'incertitudes & de contradictions sufficent pour nous convaincre que ce menu Peuple est imaginaire. Aujourd'hui qu'on a parcouru toute la terre, on n'a trouve des Pygmées nulle part. Les Lapons & les Samoje-

des, déja bien supérieurs aux prétendus Pygmées, transplantés dans les climats méridionaux, atteignent à la taille ordinaire de l'homme.

#### S. III.

D. Les Négres ne font-ils pas, selon quelques

Auteurs, une race d'hommes à part?

R. Les Négres naissent blancs comme les Européens; leur noirceur ne siège que dans l'épiderme, dont les mailles trop dilatées par la chaleur, l'humidité, les vents, &c. absorbent une plus grande quantité de rayons. C'est au moins une raison très-vraisemblable qu'on peut apporter du teint des Négres. Nous regardons comme une peine seperflue de discuter de nouveau cette matiere, après les observations de M. de Buffon, & de tant d'Ecrivains éclairés qui l'ont traitée à fond (a). Nous pourrious renvoyer aussi à l'Auteur des Recherches philosophiques sur les Américains, si cet Auteur raisonnoit par-tout avec autant de sagesse que sur les Négres, & si une philosophie soumise à l'arbitraire & à tout l'enthousiasme de l'irréligion, ne devoit détourner le Lecteur prudent de chercher quelques bonnes observations dans une multitude de mauvaises.

D. N'avez-vous pas lu dans les Questions sur l'Encyc., les Mélanges de M. de V..., &c. que les Américains sont une production du Pays, comme les herbes & la mousse qui couvrent les rochers?

Missoire des R. Il est humiliant pour l'esprit humain, dit Oiseaux. M. de Busson, en rapportant des contes pareils à

<sup>(</sup>a) Hist. nat. T. 3, p. 481, 453, &c. — Huet, Dém. évang. Prop. 4, ch. 27. — Dict. d'Hist. nat. de M. Valmont, édit. 1769, art. Negres & Homme. — Phys. sac. T, vj, Tab. 626.

### PHILOSOPHIQUE.

celui-ci, qu'il y ait de telles erreurs à réfuter. Ceux qui les ont combattues sérieusement, leur ont fait, en vérité, trop d'honneur. « Ces imperti-» nences, ajoute M. de V., dignes de l'hôpital des T. 2, p. 233 » foux, ont été quelque temps à la mode, comme

» des singes qu'on fait danser dans des foires. »

D. Si les Américains sont descendus du premier homme, lequel fut créé dans l'ancien Continent; comment expliquer la population de ce Pays, si éloigné de nos côtes, & si inconnu à toute l'antiquité? N'est-il pas naturel de supposer, avec Paracelle, un premier homme créé dans les deux hémispheres?

R. 1.º L'Amérique tient vraisemblablement au Nord & au Nord-est de l'Asie. Ceux qui ont cru sur la foi de certains Voyageurs que ces deux régions étoient absolument séparées par la Mer, pa-

roissent s'être trompés. (a)

2.º Quand il n'y auroit aujourd'hui aucune communication entre les deux Continents, il ne s'ensuit pas qu'il n'y en ait pas eu autrefois. Les changements que le globe a soufferts par des révolutions subites & violentes, ou par l'édacité du temps, font une chose incontestable (b). Il y a même des Géographes qui soupçonnent que

<sup>(</sup>a) On trouvera quelques observations sur ce sujet dans le nouveau Dict. géograph, qui s'imprime actuellement à Liege, chez Bassompierre, art. Zemble glaciale. Archipel du Nord, &c.

<sup>(</sup>b) Vidi ego quod fuerat quondam solidissima tellus Esse fretum, vidi fadas ex æquore terras. Metam. L. 15. Tempus erit rapidis olim cum Pyramus undis In facram veniet, congesto littore Cyprum. Ibid.

Chersonesi sive Peninsulæ in insulas, & Insulæ in Cherfonesos mutantur. M. Subt. part. 4, p. 78. D iii

## CATÉCHISME

l'Océan a remplacé une vaste région placée entre l'Espagne & l'Amérique, & que cette région est

l'Atlantis de Platon. (a)

3.º Les côtes des deux Continents vers le Nord, sont assurément peu éloignées l'une de l'autre, & presque toujours jointes par des monts de glaces. La distance du Japon à l'Amérique est remplie par des Terres & des Isles très-étendues. M. de Buston observe que les Américains sont fort semblables aux Tartares orientaux & septentrionaux. M. Huet les fait descendre des Phéniciens ou des Carthaginois. Le P. Fauque, Lettres édifiantes, T. xxiij, p. 384, semble prouver que les Palicours, sauvages de l'Amérique septentrionale, descendent des Juiss (b). Un Voyageur qui a pénétré de l'Amérique au-delà de l'Ohio, assure qu'on a découvert parmi les Sauvages une nation de Juifs qui s'appelle la tribu de Nephtali; il prétend que leur culte & leurs dogmes sont à-peu-près les mêmes que ceux des Juifs d'Europe, quoiqu'ils ne trafiquent pas comme cux (c). Les Sioux ont l'accent

(a) Plato in Critid. - M. Subt. part. 1, p. 82.

<sup>(</sup>b) Nous citons avec assurance les Lettres des Missionnaires. Nous savons évaluer le témoignage de ces témoins qui joignent à la probité & à la religion, l'expérience d'une longue demeure dans les Pays où ils ontécrit. Nous n'ignorons pas la pédanterie de l'Auteur des Recherches phil. du Journ. encycl, &c; mais nous aimons mieux nous en tenir au jugement de Busson, de Montesquieu, de Mairan, &c.

<sup>(</sup>c) Voyez les Journaux & Gazettes de novembre 1773.

M. Adair, Anglois, qui a long-tems demeuré en Amérique, & étudié les mœurs, les usages, la Religion des habitans, les regarde comme des descendans des anciena Juiss. V. son ouvrage intitulé: Histoire des Indiens Occidentaux, & particulièrement des Nations voisines du Missipipi, à Londres, 1771.

### PHILOSOPHIQUE.

Chinois, leur maniere de vivre est celle des Tartares. Charley. Nouv. France, T. I, p. 347, M. Huet fait le parallele des mœurs des Mexicains avec celles de quelques anciens Peuples de l'Asie. Dém. évang. p. 83, 84. Le P. Lafiteau a publié sur cette rellemblance un Ouvrage plein de re-

cherches (a).

4.º Pourquoi ne supposeroit-on pas que des tempêtes ont fait échouer sur ces côtes des vaisfeaux destinés pour d'autres plages? Les Carthaginois & les Phéniciens étoient assez versés dans la navigation pour entreprendre de grands voyages par mer, quoique cette science n'ait pas été aussi parfaite dans les siècles reculés qu'elle est aujourd'hui. Les Livres Chinois parlent de plusieurs navigations en Amérique des le cinquieme & le sixieme siècle de l'Ere Chrétienne. Journ. des Savants, Fév. 1762. Un fameux passage de Séneque le Tragique (b) semble persuader que les Romains avoient quelque connoissance d'un autre Continent. Le P. Lombard y a trouvé une médaille de saint Pierre, qui paroissoit être des premiers siècles du Christianisme. Lettres édif. 21.

<sup>(</sup>a) Mœurs des Américains, comparées aux mœurs des premiers temps.

<sup>(</sup>b) Venient annis Tempora seris, Quandò Oceanus Vincula rerum Laxet; & ingens Pateat, tellus; Typhisque novos Detegat orbes; Nec sit terris Ultima Thule

Rec. p. 476. Quelques figures, & sur-tout la sameuse statue de la Vierge au Pérou, dont parle le P. Kircher, M. Subt. part. 2, p. 44, sont des preuves assez fortes que le Christianisme y étoit anciennement connu. La Résurrection, & d'autres articles de la Religion, se sont trouvés établis chez les Péruviens sors de l'arrivée des Espagnols. Hist. du Pérou, par Aug. de Zuniga. On a trouvé des restes bien sensibles du Christianisme au Para-

guai. Lettres édif. 1, 25, p. 132.

5.º L'opinion de Paracelle est aussi contraire à la raison qu'à l'autorité des Livres saints; car comment, selon lui, les Isles éloignées du Continent se sont-elles peuplées? Il a fallu sans doute autant d'Adams que d'Isles; il a fallu doubler les souches des animaux comme celles de l'homme, il faudra les multiplier encore selon le nombre des Isles. De pareils écarts suffisent pour montrer combien une ardente imagination est peu propre à expliquer la nature; Paracelse l'avoit brûlante au suprême degré; ses Ouvrages ne sont qu'un recueil de paradoxes chymiques, physiques, géographiques, &c.: on peut évaluer ceux qu'il a débités sur la matiere présente, par la lecture des Observations de M. de Busson sur la population de PAmerique. Hist, nat. T. 3, p. 515. T. 9, Disc. préliminaire.

#### §. I V.

D. Que direz-vous des Acéphales dont parle saint Augustin, après Pline & Elien? Des hommes sans tête ne peuvent faire la même espece avec ceux qui en ont une.

R. Ces Acéphales sont les anciens Blemmiens, subjugués par Florus, Général de l'Empereur Marcen, l'an 450. Aucun des soldats de Florus

n'a prétendu avoir combattu des hommes sans tête. Ces Peuples avoient le col très-court, la tête presque appuyée sur les épaules, de forts longs cheveux qui achevoient de rendre leur figure méconnoissable. — Les Sermons ad fratres in Eremo. dont le 47° parle des Acéphales, ne sont point de saint Augustin; & quand ils seroient de lui, il en résulteroit précisément, qu'il a prêché à des Peuples parmi lesquels on disoit qu'il y avoit des hommes sans tête: car il ne dit pas en avoir vus. — On ne sauroit trop se défier de tout ce que quelques Anciens ont raconté des difformités de l'espece humaine. On a dit que certains Peuples étoient entièrement couverts de leurs oreilles. Strabon les appelle Enotocetes, & regarde comme des fables tout ce qu'Onésicrite en rapporte. Ces oreilles étoient apparemment des habits attachés à la tête. Le P. Schott, qui nous dit des merveilles de ces Enotocetes, nous apprend lui-même le fond qu'il faut faire sur ses histoires, quand il debite gravement que les chevaux, les bœufs, les loups, &c. Phyf. euri ont été transportés en Amérique par les Esprits sa, célestes. Il se met à la torture pour expliquer des contes de Jordan, d'Olaiis Magnus, &c. un peu plus de philosophie lui auroit épargné ces pénibles Commentaires.

C. Quoiqu'il soit certain qu'il n'y a qu'une seule espece dans la race humaine, peut-on s'empêcher de reconnoître dans cette espece des différences considérables? N'y a-t-il pas eu des hommes à cornes; des Cyclopes, &c?

R. 1.º La plupart de ces monstruosités n'ont été qu'individuelles (a); très-peu ont passé du-

<sup>(</sup>a) Vide Barthol. de Hominibus cornutis. Schenchzer,

rant quelque temps, d'une génération à l'autre. Quand les loix communes de la nature rencontrent quelqu'écart, elles travaillent fortement à rétablir l'ordre, & renvoient chaque chose à sa place.

2.º Les Voyageurs n'ont vu ni Cyclopes, ni hommes à cornes, dans les Pays qu'on croyoit peuplés de ces hommes difgraciés de la nature. La Circassie, où l'on plaçoit une partie de ces étranges figures, est habitée par les plus beaux

hommes du monde (a).

3.° En reconnoissant quelque chose de réel dans le tableau qu'on nous fait de certaines monstruosités dans l'espece humaine, il saut bien se persuader que l'exagération a désiguré le vrai, & exalté le merveilleux. Voici comme s'exprime le P. Charlevoix, Histoire de la Nouv. France, L. 1, p. 20: « Il est naturel de croire qu'il y a en cela » de l'exagération; mais il est plus aisé de nier » les saits extraordinaires, que de les expliquer. « D'ailleurs, est-il permis de rejetter tout ce dont » on ne sauroit rendre raison? Qui peut s'assurer » de connoître tous les caprices & tous les mysteres de la nature? On sait combien l'imagination des meres a de pouvoir sur le fruit qu'el» les portent (b). L'expérience, & le témoignage

Physica facra, T. 7, p. 1486. Buffon, Hist. nat. Tom, 3, p. 403, 506, &c.

Hist. nat. (b) Il n'est pas croyable que M. de Buston ait nié sérieu-T. 2, p. 400. sement une chose si évidemment constatée par l'expérience la plus longue, la mieux suivie : s'il l'a fait, c'est qu'il n'a

<sup>(</sup>a) Voyez l'Ouvrage de Michow, Chanoine de Cracovie, de Sarmatid Asiaticd & Europed, L. 2. Il avoit
bien examiné les choses, & conclut ainsi son rapport:
Hæc vera sunt, & qui scripsit, vera seripsit, & scimus quia
verum est testimonium ejus.

même de l'Ecriture en sont des preuves sans replique, ajoutons à cela les figures bizarres, où certaines Nations trouvent une beauté, dont elles sont si jalouses, qu'on y met le corps des ensants à la torture, pour achever ce que l'imagination des meres n'a pu finir, & l'on comprendra sans peine qu'il peut y avoir des hommers assez disserents des autres, pour donner lieu à certaines gens qui saississent vivement les objets, & ne se donnent pas le temps d'examiner les choses, de faire des contes absurdes, qui ne sont pourtant pas sans quelque réalité.

D. C'est en ce sens sans doute qu'on peut admettre dans l'espece humaine quelque dissérence

spécifique?

R. Oui; & c'est ainsi qu'il faut entendre saint Augustin (a) & Pline le Naturaliste, si l'on veut

(a) Non itaque nobis videri absurdum debet, ut quemadmodum in singulis quibusque gentibus monstra sunt hominum, ità in universo genere humano quadam monstra sint

gentium, L, 16 de Civit, Dei, c. 8.

pas eu le courage de reconnoître l'existence d'une chose dont l'explication passoit ses lumières, comme elle passe celles de tous les hommes. Celui qui en a parlé de la maniere la plus satisfaisante, parost'être Malebranche. Recherches de la vérité, L. 2, 2. part... Le célèbre Boerhaave donne ici un avertissement dont d'autres encore que M. de Buffon pourront profiter: Ergò subest hic aliquid, quod cum naturæ legibus nobis notis minimė convenit; neque tamen negari potest, nisi ab eo qui has leges omnes perfedè noverit. Prælect. Acad. T. 5, part. 2, p. 532. On peut consulter encore l'excellent Ouvrage de Muis; Investigatio Fabrica, quæ in partibus musculos componentibus extat. imprimé à Leyde, 1741. Disc. prél. Id dicere non vereor, &c. M. Roussel vient d'appuier & de confirmer tout cela par les raisonnements les plus sages. Syst. phys. de la femme, p. 261 & suiv. A Paris, 1775.

生、以,[1. 2.

prendre la peine de justifier ce dernier (a). Dans les animaux cette différence est souvent très-grande; mais la nature a paru respecter particuliérement le plan tracé pour la figure de son Maître & de son Roi; c'est la judicieuse remarque de M. de Hist. nat. Busson. a Dans l'espece humaine l'influence du » climat ne se marque que par des variétés assez » légeres, parce que cette espece est une, & qu'elle pest très-distinctement séparée de toutes les au-» tres especes. L'homme blanc en Europe, noir » en Afrique & rouge en Amérique, n'est que ce même homme teint de la couleur du climat: so comme il est fait pour regner sur la terre, le p globe entier est son domaine; il semble que » sa nature se soit prêtée à toutes les situations. sous les feux du Midi, dans les glaces du Nord, wil vit, il multiplie; il se trouve par-tout si an-» ciennement répandu, qu'il ne paroît affecter » aucun climat particulier. »

#### S. V-

D. Les Syrenes, les Satyres, les Hyppocentaures n'appartiennent-ils pas à l'espece humaine? D'où peut venir une différence si énorme, sinon d'une matiete active & capricieuse?

R. Tout ce que les Anciens ont raconté des Syrenes est évidenment un tissu de fables, qu'on n'oseroit pas conter aujourd'hui aux vieilles femmes. Il est vrai qu'il y a une espece de poisson qui, par la tête & la poitrine, a quelque ressem-

<sup>(</sup>a) Hæc atque alia ex hominum genere ludibria sibi, nobis miracula, ingeniosa fecit natura, & singula quidemquæ facit in dies ac prope horas, quis enumerare valeat? Ad detegendam ejus potentiam satis sit inter prodigia pofuisse gentes. Hist. nat. L. 7, c. 2.

blance avec l'homme (a); mais c'est un vrai poisson, qui par là n'appartient pas plus à la race humaine, que l'ours par les yeux, les oreilles, & d'autres sens qui lui sont communs avec l'homme (b). a Le Créateur, dit sagemment M. de Buf-» fon, n'a pas voulu faire pour le corps de l'hom-T. xiv, p. 32 ne un modèle absolument disserent de celui de » l'animal..., mais il a pénétré ce corps animal » de son souffle divin : s'il eut fait la même fa-» veur, je ne dis pas au singe, mais à l'espece ⇒ la plus vile, à l'animal qui nous paroît le plus mal organisé, cette espece seroit bientôt deve-» nue la rivale de l'homme; vivifiée par l'esprit, » elle eût primé sur les autres, elle eût pensé, » elle eût parlé. » – Au sentiment de M. de Buffon & de presque tous les Naturalistes modernes (c), le Satyre des anciens est l'Orang-outang, espece de singe assez semblable à l'homme, dont il differe néanmoins à l'extérieur par le nez, qui n'est pas proéminent; par le front, qui est trop court; par le menton, qui n'est pas relevé à la base: il a les oreilles proportionnellement trop grandes, les yeux trop voisins l'un de l'autre; l'intervalle entre le nez & la bouche est trop étendu. Il y a d'autres différences encore dans le reste du corps, ... l'homme conserve toujours un

<sup>(</sup>a) Voyez Sacch. Hist. Soc. Jes. part. 2, anno 1560, n. 276. - Szentivani, Miscell. Decade 2, p. 329. Dict. de Trév. art. Homme marin. - Valmont, Dict. d'Hist. nat. art. Homme marin, édit. de 1769, &c. - Robinet, Vue phil. de la nat. grad: de l'Etre, ch. 76.

<sup>(</sup>b) Non homines, sed humani animalis imitamenta, dit le P. Schott, T. 1, p. 373. Ce ne sont pas des hommes, mais des êtres ressemblants à l'animalité de l'homme.

<sup>(</sup>c) Hist. nat. T. ix, p. 93. - Phys. sac. T. 1, tab. 841

air exclusif de majesté & de grandeur, qui porte l'empreinte de la royauté & de son domaine sur tous les êtres vivants, même sur ceux qui lui ressemblent le plus, & qui marchent droit comme lui (a). Tout marque dans l'homme sa supériorité, même à l'extérieur. Son attitude est celle du commandement, sa tête regarde le ciel, & présente une face auguste sur laquelle est imprimé le caractere de sa dignité; l'image de l'ame est peinte par sa physionomie; l'excellence de sa nature perce à travers les organes matériels, & anime d'un feu divin les traits de son visage; sa démarche ferme & hardie annonce sa noblesse & son rang. Nous aurons occasion de démontrer que cet orang-outang n'est qu'une brute. - L'hyppocentaure est une figure symbolique qui désigne un homme à cheval. Palæphates nous a donné là - dessus une dissertation curieuse dans son Traite de Rebus incredibilibus (b).

<sup>-</sup>Lynzus, Syst. nat. versus finem. - Dict. d'Hist. nat. Edit 1769, art. Satyre, &c.

<sup>(</sup>a) Quoique quelques singes, & sur-tout le Pongo, marchent souvent droit, ils marchent également sur quatre pattes: celles de derriere sont semblables à celles de devant, comme dans les autres brutes, & ne marquent point une destination différente. L'homme marche toujours droit, & dédaigne absolument la marche des quadrupedes. M. Brown, Erreurs popul. T. 1, p. 432, a traité cette question, si de tous les animaux l'homme seul marche droit, avec plus de raillerie que de raison.

<sup>(</sup>b) Quelques Auteurs ont cru que le Satyre, le Centaure, &c. pouvoient être des monuments de l'horrible déréglement des mœurs où le Paganisme étoit plongé, & que le Christianisme a si heureusement résormé: mais la Physique semble s'opposer à cette opinion; Lucrece appelle contre elle toute l'autorité de l'Histoire, & tous les ressorts de la nature:

## PHILOSOPHIQUE. 63 S. VI.

D. Un Consul de France au Caire n'a-t-il pas prouvé que les hommes d'abord ont été poissons,

& que l'Océan avoit peuplé la terre? (a)

R. Le Chef de nos Incrédules dit en parlant de cette opinion, qu'elle semble partir tout droit des petites-maisons; on lui feroit tort si on la croyoit neuve: M. Maillet n'a pas le prix de l'invention. Les Athéniens reconnoissoient pour leurs ayeux les sourmis de la forêt d'Egine. Les Thessaliens se croyoient descendants de quelques autres insectes. Toutes ces imaginations se valent, & son également dignes de la physique de nos Matérialistes. © On n'étudie plus, on n'observe plus, dit etrès-bien M. Rousseau, on rêve, & on nous donne gravèment pour de la philosophie les rêves de quelques mauvaises nuits. » — Tandis que Maillet sait descendre les hommes des poissons, l'Auteur des Mélanges de l'Hissoire Naturelle, &

Nam nequè Centauri fuerunt, nequè tempore in ullo Esse queat duplici: natura, & corpore bino, Ex alienigenis membris compada potestas. Lib. 5.

Quoi qu'il en soit, il est très-certain 1.º que ces monstres, s'ils ont existé, n'ont été qu'individuels. 2.º Qu'ils n'ont jamais été animés d'une âme raisonnable. Voici les paroles de deux Naturalistes aussi éclairés que religieux: Nec verisimile haberi potest, velle Deum optimum maximum, unicum spirituum Patrem & conditorem, ad horrendos ejusmodi ac nesarios hominum cum brutis congressus subministrare animam rationalem. Deusing. in sœc. Mussip. sect. 4. Anne Deum optimum maximum ad horrendæ genesis concursum sollicitari posse putabis? Kirch. M. subt. part. 2, p. 280.

(a) Telliamed, ou Entretien d'un Philosophe Indien avec un Missionnaire François. Amsterdam, 1748. celui de la Philosophie de la Nature, font descendre les poissons (a) des hommes. Il est heureux pour ceux qui étudient les Philosophes, de pouvoir choisir toujours entre deux assertions contradictoires.

D. Le Philosophe François qui raisonnoit si curieusement en Egypte, ne s'appuyoit-t-il pas d'un principe certain, savoir que la Mer décroît insensiblement?

R. 1.º De ce principe il y a bien loin aux merveilleuses métamorphoses dont il a composé l'His-

toire des hommes & des poissons.

2.º La fausseté de ce principe est démontrée par l'état de la Géographie ancienne, comparée avec la moderne. Depuis trois mille ans Marseille, Toulon, Cadix, Gènes, Tyr, Smirne, &c. sont des Ports de Mer. Si quelques rivages se sont affaisses, si d'autres se sont élevés par le concours de différents agents physiques, la Mer a dû s'avancer ou reculer sans croître ni décroître.

#### S. VII.

D. La prodigieuse variété des especes sous un même genre, les dégénérations (b), les substances mêlangées, ne démontrent-elles pas évidemment que la matiere a le pouvoir de multiplier les

(a) Les Monstres marins dont nous avons parlé, p. 57.

<sup>(</sup>b) M. Pluche, en niant que les especes souffrent des altérations, & que famais le germe dégénere, répond sans doute aux Matérialistes d'une maniere plus laconique; mais le mauvais succès de quelques expériences mal dirigées, suffit-il pour nier une chose constatée par la simple vue de la nature, & prouvée par des faits si multipliés, qu'il est plus qu'inutile d'attendre de nouvelles preuves?

natures & de produire de nouveaux êtres?

R. Tout cela ne prouve pas plus en faveur d'une matiere aveugle, qu'une horloge qui sonne dittérentes heures. Il en résulte précisément que le Créateur a donné au germe des êtres vivants & végétants, soit dans le développement plus ou moins parfait de son esficace, soit dans sa combinaison avec différentes causes étrangeres, un principe de diversité, proportionné à l'industrie & aux besoins de l'homme (a), ainsi qu'à l'étendue de les regards & de les recherches; diversité qui unit à la simplicité du dessin la magnificence de l'exécution. C'est ainsi que l'homme peut diversisser les fruits, adoucir les sucs sauvages, corriger l'austere simplicité de la nature (b), soumettre les animaux, différencier leurs usages & leurs inclinations, varier même leur figure à un certain point, & perpétuer les races avec l'empreinte faire fur les individus (c); mais à tout cela il n'a

<sup>(</sup>a) Les animaux les plus variés, les plus soumis à l'imfluence du climat, de l'éducation, &c. sont çeux dont les services sont les plus multipliés. Le chien, par exemple, le cheval, &c.

<sup>(</sup>b) Sans doute que cela ne va pas jusqu'à changer l'ivraie en bled. M. di affon adopte sur ce point une physique vraiment originale. Le bled a existé avant l'homme. S'il ne se trouve nulle part en plante agreste, & si sa conservation exige la culture de la terre, c'est un esset sensible de l'arrêt prononcé au chapitre troisieme de la Genèse a Maledida terra in opere tuo: in laboribus comedes ex ed cundis diebus vitæ tuæ... in sudore vults tui vesceris pane.

<sup>(</sup>e) Les ouvrages de l'homme nous conduisent à Dieu comme ceux de Dieu même. Les villes, les palais, les flottes, rous les fruits des Sciences & des Arts, annoncent peur-être Dieu avec plus de force & d'éloquence que l'afs

1

rien mis que son industrie & son travail, c'est une simple découverte des richesses de la nature; aussi le succès de ses tentatives a-t-il ses bornes, & se ressere-t-il dans l'espace que Dieu a marqué.... Les substances melangées ne sont qu'en petit nombre; envain voudroit-on les multiplier au choix du caprice (a); elles ne se propagent pas (b),

pect de la nature. Il est plus honorable à un ouvrier de faire une machine qui produit de grands essets, que de les produire immédiatement par lui-même. « Par l'esprit humain tel qu'il est, dit Ciceron, nous devons juger qu'il sest quelque autre Intelligence qui a plus de vivacité

20 & qui est divine. De Nat. Deor. II. 6.

(a) » Il y a bien ici une certaine latitude, mais cette Dlatitude a ses bornes. Il en est de ceci comme de l'ana-Dlogie des greffes avec leurs sujets. Trop de disparité mentre les espèces, en met trop entre les liqueurs & les segrmes. L'évolution complette des organes générateurs pexige sans doute plus de précision que celle des autres porganes. Telles sont les barrieres éternelles que l'Auteur so de la nature a mises à l'augmentation du nombre de certaines especes. Il semble donc que nous pouvons regarso der comme animaux de même espece, tous ceux du commerce desquels naissent des individus mitoyens qui so se propagent. so Bonnet. Cont. de la nat. T. 1, part 7. ch. xj. Sans cette loi si sage & si négessaire qui maintient chaque espece d'animal dans un établermanent, tout sezoit confondu dans le regne animal. Il n'y auroit depuis long-tems qu'une seule espece d'animaux : ce seroit celle des monstres, dout les formes se combinant perpétuellement de la maniere la plus bizarre & la plus vicieuse parviendroient enfin à rendre même leur existence impos-

(b) Un mulet qu'on dit avoir été fécond du temps d'Aristote, & un autre en 1703, ne peuvent saire exception à une stérilité générale; ces deux saits sont d'ailleurs peu constatés & plus qu'incertains. Il est vrai que la Physique n'a point encore donné de raison plausible de cette stéri-

ou rentrent bientôt dans une des especes primitives (a). Toutes les touches accessoires varient, Buffon, Hist. » aucun individu ne ressemble parsaitement à un nat. T xin. autre. Aucune espece n'existe sans un grand nom-p. ix.

» bre de variétés... mais l'empreinte de chaque

» espece est un type, dont les principaux traits

» sont gravés en caracteres inessacables & perma-

» nents à jamais.... & comme l'ordonnance est

» fixe pour le nombre, le maintien & l'équilibre, » la nature se présente toujours sous la même for-

me, & seroit dans tous les climats absolument

» & relativement la même, si son habitude ne

» varioit pas autant qu'il est possible, toutes les

» formes individuelles....La nature n'altere rien

vaux plans qui lui ont été tracés; & dans toutes P. iij, iv.

» ses œuvres elle présente le sceau de l'Eternel (b). »

D. La nature ne doit elle pas épuiser toutes les combinaisons possibles, comme l'a enseigne un Phyficien moderne? (c)

R. La nature n'épuise que les combinaisons renfermées dans le plan du Créateur, & celles qui en sont une suite nécessaire. Il y a des millions de milliards de combinaisons possibles, que la nature

lité; mais on ne peut douter que le Créateur n'ait voulu maintenir les especes primitives, en empêchant des animaux étrangers d'en prendre la place, & de défigurer son plan, en neurpant une fécondité à laquelle ils n'ont pu Benedisteparticiper, lorsqu'elle sut partagée entre les premiers êtres, que illis prisqu'alors ils n'existoient pas puisqu'alors ils n'existoient pas.

(a) Voyez l'Hist. nat de M. de Buston, T. xiv, p. 347. multiplies. (b) Ce langage, si vrai & si sage, n'est pas justement mini. Gen. s. d'accord avec d'autres idées de ce Naturaliste. Nous aimons à le citer, lorsqu'il raisonne bien... Dès qu'à beaucoup de connoissances on joint une imagination impéfieuse, l'on ne peut pas toujours être de même avis.

(c) Essai sur l'accroissement des especes. 1773.

Tom. xii.

ne s'avise pas d'exécuter, parce que ces combinaisons, quoiqu'absolument possibles, sortent de la marche qu'elle doit tenir : ses bornes lui sont marquées d'une maniere précise, elle ne les méconnoîtra jamais; ses productions, comme dit excellemment M. de Buffon, dans le passage que nous venons de citer, sont dessinées dans le plan général de la Création; les siècles s'accumuleront, & le temps opérera les plus grandes révolutions sans voir éclorre une seule espece nouvelle. Dieu formera de nouveaux jours & de nouvelles années, mais ces jours & ces années ne changeront rien à Ion ouvrage. (a)

#### C. VIII.

D. Toute l'Antiquité n'a-t-elle pas cru que les plantes & les animaux naissoient sans germe; que Corruptio la seule pourriture produisoit des insectes merveilunius est ge-leux; que la corruption étoit le seul principe de

la génération?

R. La découverte des germes, qui est une chose incontestable, a détruit ces systèmes absurdes, & en même temps une des plus fortes ob-

D. Pent jections de l'Athéisme, suivant l'expression d'un phil. n. 19. homme qui n'a jamais fait grand effort contre les

p. 11, édit. 1765.

opinions impies. M. de Voltaire, qu'on peut cide M. de V. ter hardiment aux Partisans de l'irréligion, ajoute: r Il y a moins d'Athées aujourd'hui que jamais,

> » depuis que les Philosophes ont reconnu qu'il n'y na aucun être végétant sans germe, aucun germe ⇒ sans dessein. ⇒

D. Il est donc faux que le limon du Nil pro-

<sup>(</sup>a) In libro tuo omnes scribentur: dies formabuntur. & nemo in eis. Plal. 138.

duise des grenouilles, que les abeilles sorrent du corps ou de la fiente d'un bœuf, que le fromage engendre des mittes, qu'avec de la farine on puisse

faire des anguilles, &c?

R. Si les grenouilles déposent leur germe dans les eaux & dans le limon du Nil, pourquoi n'en sortiroit-il pas des grenouilles?... Si l'herbe qui sert de nourriture aux bœufs, est couverte de la semence des abeilles, pourquoi d'un bœuf pourri, ou des excréments de cet animal, ne verroit-on pas naître des abeilles (a)?... Si les mouches infectent le fromage de leur germe, pourquoi le fromage n'engendreroit-il pas des mittes, destinées à devenir mouches? Si les mêmes germes sont répandus par-tout, comme personne n'en doute, si l'eau & la farine en contiennent leur part, pourquoi la farine, délayée dans l'eau, ne feroit elle pas éclorre un insecte, qu'on a voulu appeller anguille (b)? L'ancien axiome, Corruptio unius est

<sup>(</sup>a) Nous savons qu'on a rejetté cette expérience comme contraire aux loix de la nature, & démentie par les tentatives qu'on a faites pour la réitérer. Nous avons des raisons très-sortes pour en croire le succès possible.

<sup>(</sup>b) Ces anguilles, suivant l'observation de M. Bonnet, ne sont que des filamens agités, & tien moins que des la mat, T. 1. Etres vivants. En effet, il y a certains sables, certaines subspace. L'ances farineuses qu'on trouve dans des puerres, qui semblent s'animer dans l'esprit-de-vin, a On s'est sondé, dit m. M. de Voltaire, sur des expériences trompeuses, pour pouvoient naître sans germe. De-là sont sorties des ima. T. 2, p. 232. m ginations plus chimériques que ces animaux... Needham, maitre sans germe. De-là sont sorties des ima. T. 2, p. 232. m ginations plus chimériques que ces animaux... Needham, moi dit le même, a cru saire des anguilles avec de la sarine; de l'Esp. de mon a donné quelque temps dans sa chimere, & quelques V. p. 100. m Philosophes ont bâti un système sur cette maxime, aussi psausse que ridicule. M. Needham a tâché de prévenir

generatio alterius, est très-vrai dans la distinction de l'Ecole: Formaliter, nego: occasionaliter, concedo. La pourriture peut servir de matrice, mais non de germe aux êtres qui sortent de son sein. Si le limon, l'eau, la farine, le fromage, les atomes, les molécules organisés (a), &c., pouvoient produire de nouveaux êtres, que deviendroit le monde? Tous les jours il changeroit de face; il périroit tous les jours, & renaîtroit de ses ruines; il y auroit de nouvelles especes qui feroient oublier les anciennes. « Envain, dit M. de V., répondroit-on que les moules & les filieres, qui preçoivent les semences, s'y opposent; il faudra p toujours revenir à cette question: Pourquoi ces moules, ces filieres, sont-elles si invariablement déterminées? = Il y a aujourd'hui des hommes, des chevaux, des éléphants, des arbres, des rochers, &c. comme il y a eu du temps de Nemrod & de Noé. Le soleil & les astres tiennent la

les conféquences des Matérialistes dans ses notes sur les Recherches de l'Abbé Spalanzani, ch. 3, p. 34; & dans une Lettre qu'un de ses amis nous a écrite en son nom en 1774, en nous envoyant l'explication de ses principles, sous le titre de Vue générale, &c. (Cette Lettre, & la Réponse qu'on y a faire, ont été inserées dans le Journ. Litt. & Hist. de Luxemb. Avril 1774, p. 239.) Mais ces attentions de M. Na prouvent plutôt sa sagesse & sa religiona que la réalité de ses découvertes.

a) Il est fâcheux qu'un aussi habile homme que M. de Busson se soit laissé conduire jusques-là par le goût den systèmes. En rendant aux talents du célèbre Naturalisse toute la justice qu'ils méritent, on ne doit pas le suivre dans ses écarts; & en admirant son Histoire naturelle, on doit y reconnoître de grandes erreurs. V. les Lettres à un Américain, en 9 petits vol. in-12. Les Lettres 6 & 11.

traitent de la matiere dont il est ici question.

même marche; les saisons sont les mêmes, les éléments se contiennent dans les mêmes bornes (a). Il n'y a que les Matérialistes dont l'imagination va toujours en croissant, & produit de nouveaux monstres.

#### §. I X.

D. Si Lucrece extravague, en disant que les hommes sont sortis de la terre comme les grenouilles du sédiment du Nil; que penser de ceux qui prétendent produire une nouvelle race humaine par des opérations chymiques, comme Paracelse, Corneille Agrippa, & plusieurs Chymistes modernes se sont gloristés de pouvoir le faire (b)?

R. Les deux imaginations sont également ridicules, & il seroit difficile de décider laquelle l'emporte en extravagance. Quant à la vertu créatrice de l'alambic, nous remarquerons seulement que l'Auteur du Système de la nature l'a regardée lui-même comme un délire, puisqu'il n'a osé donner place à cette belle idée entre les siennes, qui cependant ne lui cédent en tien, ni pour la

<sup>(</sup>a) L'Auteur du Système de la nature paroît déconcerté par cette observation. Il avone que l'expérience contredit ses idées; mais au désaut de l'expérience, dit-il, c'est à l'hypothèse à sixer notre curiosité, à supposer que peux-être l'espece humaine s'est formée par des développements successifis. Ch. 1, p. 82. Voilà une philosophie admirable. Au lieu de prouver, il saut imaginer t des opinions combattues par des saits réels, il saut les soutenir par des faits imaginaires.

<sup>(</sup>b) Voyez l'explication & la réfutation de cette monftrueuse idée dans le Mandus sibt. 2 part. p. 279. On peut apprendre, dans le même Auteur, à connoître les fansaronmades de ces Chymistes créateurs, qui n'ont pu nous montrer encore une monche de leur composition. P. 279 & seq.

richesse de l'invention ni pour la merveille de l'exécution; il l'a même refutée en termes exprès, en convenant que le germe humain ne pouvoit se développer que dans le sein d'une femme, T. 2. p. 162 (a). Fut-il vrai que l'homme pût absolument être formé ailleurs que dans le lieu que lui a toujours marqué la nature, on n'en pourroit conclure autre chose, sinon que le Créateur auroit donné au germe une efficace plus étendue, & un développement plus aisé que les Physiciens ne l'ont enleigne jusqu'ici. - Peut-on s'empêcher d'admirer des hommes qui avouent, ou qui doivent avouer une ignorance, parfaite en ce qui regarde la génération des êtres, & qui malgré cela établissent définitivement de nouvelles origines, & de nouveaux moyens de perpétuer les especes? C'est raisonner sur une chose, & avouer en mêmetemps qu'on n'y entend rien. On n'a vu encore

<sup>(</sup>a) La fécondité que des relations peut-être peu exactes ont attribuée à des Androgynes, ne déroge point à cette régle. Ces hommes, singulièrement organisés, rentrent dans la classe du sexe séminin, & ne peuvent faire exception dans le plan général dessiné par le Créateur pour la conservation & la reproduction de l'espece humaine, Dans l'étonnante histoire rapportée par le Journa-Liste de Genève, 1775, Février, nº 5, p. 296, on découvre un vrai Androgyne par la configuration intérieure, quoique cette monstruosité ne parût point au dehors. On doit, au reste, se désier extrêmement de ces sortes de relations, où les faits sont toujours défigurés par les traits que l'admiration y ajoute. La seule expérience peut apprendre combien les yeux même des gens de l'art sont sujets à s'égarer, lorsqu'ils observent d'après des idées fausses, & d'après un goût trop vif pour les découvertes pouvelles, les effets extraordinaires & les résultats de quelques caules monstruensement combinées.

aucun système sur ce sujet qui ait pu se soutenir contre les objections qu'il a fait naître, & cependant l'on dispose de tout selon ces systèmes: c'est à-dire, que l'on veut créer, & qu'on n'a pas mème l'idée de ce qui est créé.

D. Ce que vous dites là si généralement de la nullité des systèmes inventés pour expliquer la suc-

cession des êtres, est-il bien averé?

R. Jamais M. de V. n'a rien écrit de si vrai que penses à lorsqu'il assure que les plus savants milosophes M. de Vola n'en savent pas plus sur cette matiere, que les plus perses 3. ignorants des hommes. Le système de Lovenhæck, quoique le plus absurde de tous, avoit remplacé l'Ovarisme, comme celui-ci avoit remplacé les autres (a). Il vient d'être victorieusement résuté par M. de Busson; mais ce Naturaliste, en copiant les idées & même les expressions de Kircher, en sa-

<sup>(</sup>a) L'Ovarisme avoit tellement gagné l'esprit de ses Sectateurs, qu'ils prétendoient ne parler que d'après le témoignage de leurs yeux; ils ont fait dessiner & graver ces œufs dans les différents degrés de leur croissance; en 1774, les Jésultes de Varsovie parloient encore de leux existence comme d'une chose absolument démontrée. Rien ne prouve mieux l'illusion de l'esprit de système & la dangereuse influence de cette maladie sur la raison & sur les sens de l'homme. M. Leclerc (Bibliot. anc. & mod. tom. 4, part. I, pag. 165,) a sagement remarqué que la microscopie peut conduire à de grandes etreurs des hommes prévenus ou superficiels; la vanité qui attache de l'importance à leur découverte, réalise des êtres chimériques, & substitue l'imagination aux yeux s ils croient voir tout ce qu'ils voudroient avoir vu. On sait que Muschenbroeck a vu clairement le froid, c'està-dire, la substance opposée à la chaleur, & que les Microscopistes en général ont vu bien des choses que leurs Adversaires ont nices & réfutées par d'autres choses qu'ils avoient également vues.

V Ezamen veur d'une opinion surannée, n'a sans doute pas etitique de PHissoirenat. prétendu être plus heureux que son modèle. Quand de M. de Bust-le germe universel de l'un, & les molécules de l'aufon, p. 42, tre seroient en esset invinciblement déterminés à prendre la figure de l'être qui les reçoit, il resteroit à savoir d'où leur vient une inclination aussi merveilleuse, aussi riche dans ses essets, & aussi peu consorme à la nature d'une matiere inerte & aveugle. On demanderoit encore avec M. de Vol-

taire, politiquoi ces moules, ces filieres sont si un América invariablement déterminés. Car ce n'est point ici sur l'Histoire un moule de Fondeur ou d'Ouvrier en plâtre; natur de M. il ne faut pas abuser des termes (a)... Les plus de Busson, grands Physiciens avouent que la génération des 29. Étres vivants a des obscurités, où l'esprit de l'hom-

Lettres 6, 11, grands Physiciens avouent que la génération des êtres vivants a des obscurités, où l'esprit de l'homme se perd. L'on ne présumera pas dit M. Bonnet, que j'aie prétendu découvrir ce mystere: il reste-encore voilé aux yeux des plus grands Physiciens. Consid. sur les corps organ. prés. p. j...Guillaume Muys, Observateur appliqué &

<sup>(</sup>a) L'Athée doit encore répondre à bien d'autres questions. p. ex. Qui a produit les êtres où ces molésules se déterminent à en produire de semblables? -Pourquoi les êtres, dont ces molécules sont issue, sontils si admirablement organises? - Pourquoi toute autre matiere n'acquiert-elle aucune inclination à répéter le chemin qu'elle a fait mille fois, tandis que ces molécules travaillent si efficacement à s'arranger suivant leur premiere disposition? Un manuscrit que nous avons sons les yeux, exprime bien la nature de cette difficulté que L'Athée ne sauroit résoudre : Non omnis materia solitas impressiones sequitur, aut nota requirit loca. Globus censies ad finifiram explosus, codem nifu appetit dextram: sed plastici & vitales spiritus, Deo sapiente authore, eam wim pruritumque obtinent, ut effe id laborent quod fuerunt, illuc tendant ubi fuere.

très judicieux convient également de cette obscurité & de l'impossibilité de la dissiper: id unum hic mihi sufficit ejusmodi hoc seminis Artisicium esse, ut minime ambigam quin tu, si quando ad perspiciendum illud incumbes, ac omnem mentis vim atque aciem intendes, quo magis ingenio valeas, quòque altiùs in idipsum descendas, eò clariùs divino ad hoc inveniendum ingenio. divind ad hoc efficiendum manu opus esse videas. Investigatio fabricæ quæ in partibus musculos componentibus extat. Lugduni Batay. 1741. Præsat... Zanchi, célèbre Jésuite & Professeur de Physique à Vienne, s'exprime de la maniere suivante: Fateri cogimur, viventium origine obscurius esse nihil; & si in cœteris omnibus infinitam divini Artificis sapientiam admiramur, in hoc certe opere meliori quædam arcana & inexplicabili lege operantem illum veneremur oportet Phys. partic. p. 345.... M. Richter, célèbre Médecin de Saxe, dit la même chose dans un excellent Ouvrage Allemand, intitule: Erkentnis des Menschen. C. 10, n. 40.... La merveille est impénétrable, dit un > Physicien François, & porte le sceau de la puis-• sance de Dieu. Toutes les recherches des Sa-» vants y ont échoué » .... « C'est ce que nous ne • savons pas, & nous osons assurer qu'on ne le » saura jamais. » Des-Essartz, Traite de l'éduc. corp. des enfants, pag. 2.... M. de Buffon avoue que les molécules dont il a fait la base de son systême, ne sont peut-être que des instruments destinés à persectionner la liqueur, T. 2, pag. 230, &c... Il y a trois mille ans que l'Ecriture - Sainte nous apprend tout ce que ces Messieurs viennent de dire. Tu formasti me , & posuisti super me manum tuam. Mirabilis facta est scientia tua ex me, confortata est, & non potero ad eam. Psal. 128.... Ignoras and ratione conjungantur offa in ventre prægnantis? sic nescis opera Dei, qui fabricator est omnium. Eccli. 11.... Secundum altitudinem tuam multiplicasti silios hominum. Psal. 11. Nescio qualiter in utero meo apparuistis.... sed enim mundi Creator qui formavit hominis nativitatem, quique omnium invenit originem. 2. Mach. 7.... Vocans generationes ab initio, ego Dominus. Isai. 41. Delà faint Jérôme concluoit au quatrieme siècle, qu'on n'en sauroit pas davantage au dix-huitieme, & l'événement a vérifié son raisonnement : Causasque hujus rei, quomodo de parvulo semine & fadissimis initiis, tanta vel hominum vel diversarum rerum pulchritudo nascatur, esse obvolutas, & humanis oculis non patere. Ep. 4, L. 3, ad Fabiolam. – Multiplicamini & replete terram. Gen. 1; 28; voilà le vrai système de la génération, & l'explication la plus claire que nous puissions en donner.

#### ARTICLE VI.

#### L'Attraction.

D. DES NEWTONIENS n'ont-ils pas prouvé que la seule attraction suffisoit à la formation du monde, & qu'essectivement l'univers n'étoit que l'esset & le résultat de l'attraction (a)?

<sup>(</sup>a) Nous ne prétendons pas lei attaquer ni examiner le système de l'attraction, tel qu'il a été proposé par Newton, et qu'il est enseigné par les Newtoniens raisonnables. Nous condamnons l'abus que des Philosophes en ont sait.

R. 1.º Du moins faudra-t-il supposer un Dieu qui a créé la matiere attractive, ou bien admettre une matiere éternelle, & toutes les absurdités qu'elle renserme. 2.º L'Attraction a-t-elle formé le monde de toute éternité, ou bien depuis un certain nombre de siécles? Si vous adoptez la premiere de ces propositions, vous adoptez une succession infinie, & par conséquent une absurdité. Si vous admettez la seconde, je de- v. Partiel mande pourquoi cette attraction a été oisive suivant durant toute une éternité; il en faudra nécessairement revenir à un premier Moteur & Directeur de cette attraction créatrice.

D. ne peut - on pas dire, que supposé la matiere & l'attraction, il n'est plus nécessaire de recourir à une intelligence suprême pour expliquer les merveilles de la nature?

R. En supposant la matiere & l'attraction, on suppose un Dieu, qui les a produites, & par-là on réfute l'Athéssime. Au reste, il est très ridicule, 1.º de croire que Dieu ait donné commission à l'attraction de, former le monde, & qu'il se soit contenté de la laisser agir; 2.º de prétendre expliquer par l'attraction tous les essets de la nature; de lui attribuer la production de l'homme, des animaux, des plantes, &c. (a). S'il y a vingt mille sortes de plantes & autant d'animaux, voilà, 40000 loix de mouvement; puis il faudra multiplier ces 40000 loix par autant d'autres subordonnées qu'il Ciel. T. I préf. xvij. y aura de dissérents vaisseaux de chaque espece, Tome 11.

<sup>(</sup>a) On peut voir les Observations philosophiques sur les systèmes de Newton, &c. imprimées à Liege, chez Bassompierre, pag. 96, 97, 100.

le même mouvement ne pouvant produire que les mêmes organes. Quel ordre y auroit-il encore aujourd'hui dans le monde, si le mouvement & les attractions pouvoient produire quelque chose? Les anciennes natures se dissiperoient & feroient place à de nouvelles. De nouveaux cahos: ou de In ater-nouvelles combinaisons devroient former de nounum Domi- veaux soleils. Mais depuis qu'il y a des hommes, quel
ne, verbum changement of il a militaire de la changement of il a milita

sum perma changement est-il arrivé au mondee Le mouvenet in Calo. ment varie ce qui est fait, mais il n'a rien pro-In generatio- duit . . . Si l'Ecriture à la narration simple & au-

rationem ve- guste de la création, avoit substitué les imaginafundafii ter tions de nos Philosophes; des atomes rassemblés ram, & per- au hasard, devenus un tableau magnisique & ini-manet. Ordi-nationa tua mitable; une attraction qui fait un anneau à Saturne, une lune à la terre, &c. qui forme le monde dies. Pf. 118. entier; une comete qui fillonne le soleil, & en fait partir des étincelles, lesquelles deviennent des planetes; une autre comete qui est devenue notre terre; une autre qui a causé le déluge par sa queue; une autre qui nourrit le soleil de son corps, en s'y incorporant en vertu de l'attraction; une autre qui causera un embrasement général à la fin des siècles, &c. Alors ces Messieurs auroient déployé tout le talent qu'ils ont pour le ridicule, Pensées de toutes les richesses de la satyre. « Tous les Philo-M. de Volt. » fophes, dit M. de Volt. qui font un monde, ne

2 part. p. 20. no font gueres qu'un monde ridicule . . . ils se sont 6dit. 1765.

mis à la place de Dieu. Ils pensent c éer un uni-» vers avec la parole.... Les Philosophes qui sont des systèmes sur la secrete constitution de D'univers, sont comme nos Voyageurs qui vont » à Constantinople, & qui parlent du Serrail; ils. n'en ont vu que les dehors, & ils prétendent psavoir ce que le Sultan y fait.... Nous pesons

posons, & au-delà de ces opérations grossieposons, & au-delà de ces opérations grossiepres, si nous voulons faire un pas, nous troupres, si nous l'impuissance & devant nous l'aphyme...Plus je vais en avant, & plus je suis
confirmé dans l'idée que les systèmes sont pour
les Philosophes ce que les Romans sont pour
les femmes. Ils ont tous la vogue les uns après
les autres, & finissent tous par être oubliés.

D. L'attraction n'est-elle pas le principe de toutes les révolutions célestes, qui sont une des grandes merveilles de l'univers?

R. Soit (a); mais, 1.º cette attraction est-elle essentielle aux corps, ou n'est-ce qu'une loi du Créateur, comme le dit Newton? Dans ce dernier cas, le mérite de l'attraction est étranger à la matière & à l'attraction elle-même. 2.º Est-ce l'attraction qui a formé la terre, le soleil, les planetes & leurs satellites? (b).... Il est clair que les

<sup>(</sup>a) Voyez les Observations que nous avons déja cirées. Nous parlons ici dans le goût & le style du siécle. Nous n'ignorons pas que tout cela mériteroit un examen dont le préjugé de la Philosophie dominante rend les hommes incapables. Mais, pour se saire écouter, il faut adopter ce qu'il seroit inutile de contredire, & ne raisonner que d'après ce qui est généralement reçu.

<sup>(</sup>b) Je sais qu'on a imaginé des Romans où l'attraction a fait tout cela; mais je sais aussi ce que les hommes sensés en ont dit. Je crois savoir de plus que les Auteurs mêmês de ces ridicules imaginations s'en sont moqués dans le fond de l'âme. Mais un des principaux objets de la gloire philosophique, est de tromper des lecteurs crédules & prévenus. « Quand les Philosophes seroient en état de découvrir la vérité, qui d'entre eux prendroit intérêt de delle? Chacun sait bien que son système n'est pas mieux sondé que les autres; mais il le soutient, parce

Job. 18.

lume & de la constitution de ces globes... Si la terre étoit plus ou moins proche du soleil, elle Numquid seroit brûlée ou glacée; il en est de même des auoftendisti au-rora locum, tres planetes qui ont chacune la place & la diftance que leur nature exige. Ce n'est pas à l'attraction qu'elles sont redevables de cette heureuse position. 3.º Est-ce l'attraction qui a placé les planetes dans leurs politions respectives pour être attirées, & pour rouler de telle ou de telle maniere, &c? 4.º L'attraction sans la force de projection ne feroit que précipiter les planetes dans le soleil; or, d'où vient cette force de projection que la Physique moderne a cru devoir associer à Emile, e. 3, l'attraction? Que Newton nous montre la main, dit l'Auteur de l'Emile, qui lança les planetes

Théodicée,

m. 345.

P. 48.

choses en astronomie, & des choses fondamentales qu'il faut chercher ailleurs que dans l'attracde tion. Leibnitz disoit avec raison, que les Physiciens avoient beau expliquer, & les Géomètres faire des calculs, qu'il falloit reconnoître quantité de choses qui n'étoient rien moins qu'un résultat de Physique ou de Géométrie. Newton a bien des fois déclaré la même chose. La simple vue de la nature découvre la vérité de ces assertions.

sur la tangente de leurs orbites. Voilà bien des

moqu'il est à lui. Il n'y en a pas un seul qui, venant à p connoître le vrai & le faux, ne préférat le mensonge m qu'il a trouvé, à la vérité découverte par un autre. Du oft le Philosophe qui, pour sa gloire, ne trompemoroit pas volontiers le genre humain? Où est celui qui, wans le secret de son cœur, se propose un autre objet so que de se distinguer? pourvu qu'il s'éleve au-dessus du w vulgaire, pourvu qu'il efface l'éclat de ses concurrents, mo que demande-t-il de plus? L'effentiel est de penser aum trement que les autres, m Emile, t. 3, p. 30. ARTICLE VII.

#### ARTICLE VII.

#### Éternité du Monde.

D. NESEROIT-IL pas expédient de substituet à tous ces systèmes ruineux une supposition simple, savoir l'éternité du monde, & une succession insimie d'êtres qui se sont produits les uns les autres?

R. Cette succession infinie renserme une contradiction évidente.

D. Ne s'est-il pas trouvé des Théologiens qui l'ont cru possible, & qui ont soutenu que Dieu pouvoit créer un monde de toute éternité?

R. Ces Théologiens avec de fort bonnes intentions faisoient de fort mauvais raisonnements. S'ils avoient considéré, 1. que tout ce qui est créé passe essentiellement du néant à l'être, ils auroient conclu que tout ce qui est créé n'a point été toujours. 2. S'ils avoient bien conçu la nature d'une succession éternelle, ils n'en auroient jamais afsirmé la possibilité. Au reste, ces Messieurs ne raisonnoient ainsi qu'en prosessant l'existence d'un Etre Créateur, & leur sentiment ne peut savoriser les Athées.

D. Si une succession éternelle de générations surres n'est point impossible, pourquoi une succession de générations passées le seroit-elle?

R. Il n'y a point de comparaison à faire entre les générations passées & les générations futures; la succession future ne finiroit jamais, & les hommes qui doivent la composer, n'auront jamais existé tous: sans quoi cette succession siniroit & ne siniroit pas, Mais si cette succession est passée,

#### SE CATÉCHISME

tous les hommes qui la composent ont existé: je les suppose donc rassemblés. Voilà un nombre qui ne peut croître ni décroître, puisqu'il est infini: cependant on pourroit y ajouter les hommes de 1775, & par-là il y auroit quelque augmentation sans doute. D'ailleurs chaque homme ayant deux yeux & deux bras, le nombre infini d'yeux & de bras seroit plus grand que le nombre infini d'hommes. Il en est de même d'une succession infinie d'années; le nombre des mois, des jours, des heures surpasseroit le nombre infini des années, ce qui est absurde & chimérique. Aussi les Philosophes les plus égarés dans le système du monde, ne l'ont jamais cru éternel (a); ils ont fenti les contradictions que cette opinion renfermoit, & les ont rejettées pour en substituer d'autres. Il n'y a que Spinosa & quelques autres Athées qui se soient arrêtés au galimathias des éternités & des infinités.

- D. Ne peut-on pas faire sur cette succession éternelle une réflexion plus simple & plus à portée de ceux qui n'aiment pas à raisonner sur l'infini?

R. En voici une qui paroît devoir contenter tous les esprits: dans cette succession prétendue éternelle de générations passées, & que je suppose

<sup>(</sup>a) Lucrece regardoit l'éternité du monde comme une chimere, qui ne pouvoit même se soutenir contre les preuves historiques:

Prætereà, si nulla fuit genitalis origo Terrarum & cæli, semperque æterna fuêre, Cur supra bellum Thebanum & sunera Trojæ Non alias alii quoque res cecinere Poëtæ?

La fin du monde lui paroissoit également incontestable : Exitium quoque terrarum, cælique suturum.

aujourd'hui assemblées, (car tout ce qui a existé, peut-être supposé exister encore) tous les hommes ont eu un pere ou non s si tous ont eu un pere, il faut qu'un soit pere de lui-même, ou que deux soient peres l'un de l'autre. S'il y en a un qui n'ait point de pere, c'est lui évidemment qui a commencé la succession: où il y a un commencement déterminé, il n'y a point d'éterniré.

D. Cette réflexion, qui est victorieuse à l'égard des générations éternelles, ne peut-elle pas s'éten-

dre à tous les êtres qui existent?

R. Sans doute. Comme il ne se peut faire que tous les hommes aient un pere, ou qu'il n'y ait pas un homme qui soit pere sans être fils, de même il est absolument impossible que toutes les causes sans exception aient une cause, ou qu'il n'y ait point au moins un être qui soit cause, sans être l'esset d'une cause ultérieure : car, dans l'un & l'autre cas, c'est la même raison: il y a une connexion, une relation aussi essentielle entre la cause & l'effet, qu'entre le fils & le pere. Cela est évident. D'où je conclus que, quelque longue que l'on suppose la chaîne de ces causes successives, il faudra toujours en revenir à une cause, qui m'ait point de cause; autrement il faudroit que, dans cette succession de causes, il s'en trouvat une qui fût cause d'elle-même, ou deux qui fussent causes l'une de l'autre, ou du moins une qui fût l'effet du néant.



#### ARTICLE VIII.

## Causes finales.

#### S. I.

D. SI DES NEWTONIENS ont abusé de l'attraction & de quelques opinions à la mode, pour insulter la Religion, peut-on dire la même chose de Newton leur Maître?

R. Ce célèbre Physicien a toujours conservé le plus grand respect pour la Divinité, que l'étude de

la nature lui découvroit par-tout.

D. Quel argument croyoit-il le plus propre à démontrer invinciblement l'existence d'un Créa-

teur sage & tout-puissant?

R. Celui des Causes finales, qu'il puisoit dans les moindres détails de la nature; il ne croyoit pas qu'il fût possible qu'un homme sensé n'y découvrit le dessein de l'ouvrier, & ne sût persuadé de la destination de tant de choses qui portent si clairement l'empreinte de leur usage & de leur sin... Mais si toutes les opérations de la nature ont un but, la nature entiere, & la totalité des êtres, ne seront-elles destinées à rien? L'ame de l'homme, le chef-d'œuvre & la maîtresse de l'amivers, n'aura-t-elle d'autre destination que la néant? Cette seule réslexion bien approsondie, suffit pour saire évanouir tous les santômes de l'Athésses.

D. N'y a-t-il pas eu des Philosophes qui ont nie les causes finales, qui ont regardé comme un esprit foible, l'Auteur du Spectacle de la Nature, qui les a bien démontrées? N'a-t-on pas nommé

Causes-finaliers, ceux qui pensent que la nature

n'agit point en aveugle?

R. Nous rapporterons les paroles d'un homme qui n'est pas ami de l'Auteur dont vous parlez. & que les Philosophes modernes écourent volontiers: « Des Géomètres non Philosophes, ont Pensées de rejetté les causes finales, mais les vrais Philoso M. de Volt. » phes les admettent; &, comme l'a dir un Au- 1 part. p. 8; » teur connu, un Cathéchisme annonce Dieu aux » enfants, & Newton le démontre aux Sages.... » Le dessein, ou plutôt les desseins varies à l'in-» fini, qui éclatent dans les plus vastes & dans » les plus petites parties de l'univers, font une adémonstration, qui à force d'être sensible, en » est presque méprisée par quelques Philosophes. Mais enfin, Newton pensoit que ces rapports s infinis qu'il appercevoit plus qu'un autre, étoient D'ouvrage d'un Artisan infiniment habile..... » Il paroît qu'il faut être forcené pour nier que » les estomacs sont saits pour digèrer, les yeux ≠ pour voir, les oreilles pour entendre (a). D'un

<sup>(</sup>a) Ce seroit une injustice révoltante de compter parmi ces forcenés le célèbre M. de Buffon. L'éloignement qu'il témoigne quelquefoit des observations fondées far les Caules finales, est plutôt une espece de distraction qu'un sykème bien affermi & bien consequent. C'est peut-être pour mieux distinguer son Ouvrage de celui de l'Abbé P. qu'il a cru devoir n'envisager pas toujours le but du Createur, Il y a cent endroits dans l'Histoire naturelle, ou l'Auteur abandonne en quelque sorte les matériaux & le méchanisme des choses, pour n'en considérer que le tésultat & l'usage. Il découvre les Causes finales dans les vues mêmes qui semblent les plus propres à les affoiblir, telles que les irrégularités de la surface & de l'intérieur du Globe: « Ne nous pressons pas de prononcer sur l'irn régularité que nous voyons sur la surface de la terre. T. 1, P. 69.

pautre côté, il faut avoir un étrange amour des causes finales, pour assurer que la pierre a été promée pour bâtir des maisons (a), & que les vers à soie sont nés à la Chine, pour que nous ayons du satin en Europe. Quand les essets sont invariablement les mêmes en tout temps; quand ces essets uniformes sont indépendanss des êtres auxquels ils appartiennent, il y a visiblement auxquels ils appartiennent, il y a visiblement se sinales, & l'évidence d'un dessein, étoient, métaphysiquement parlant, l'endroit le plus soible de l'Athéisme, un écueil dont il ne pouvoit se tirrer. – Ego sum alphy & omega, principium & sinis; violà la cause essets de toute philosophie in-

Penfées div. P. 340.

Apoc. 1.

Tenfée.

D. Pour démontrer une cause finale & un dessein marqué dans l'exécution d'un ouvrage, n'estil point nécessaire de prouver que, relativement à telle fin, la chose n'eur pu s'exécuter d'une maniere plus heureuse, & que tout autre moyen eut mal réussi?

<sup>20 &</sup>amp; sur le désordre apparent qui se trouve dans son inté-20 rieur ; car nous en reconnoîtrons bienrôs l'utilité, & 20 même la nécessité, 20

<sup>(</sup>a) Je ne sais si cet amour des causes sinales seroit bien étrange. Le Créateur prévoyant les besoins de l'homme, & les progrès de son industrie a créé le monde tel qu'il doit être pour les servir. — Il y a certainement dans sa nature un plan général qui la rend propre à correspondre aux travaux & aux recherches de son Cultivateur. Il faut avouer néanmoins que quelques Ecrivains ont trop isolé les causes sinales, & les ont cherchées dans des choses qui n'existoient qu'avec dépendance, & par leur rapport avec un dessein plus étendu & plus intéressant dans son objet.

R. 1. Il suffit que ce moyen soit bien conduit, exécuté avec sagesse, & que ses essets nous marquent de vues multipliées, pour ne pas douter qu'il ne soit le choix d'une Intelligence opératrice. Ainsi, quoique Dien est pu produire dans les hommes le sens de la vue par disférences voies; il n'en est pas moins évident que l'œil est fait pour voir.

2.º Dans bien des ouvrages de la création, il n'y a point d'alternative qui autoit rempli le but que Dieu envilageoit. Par exemple, entre toutes les distances possibles où la terre pouvoir être fixée relativement au soleil, elle se trouve placée dans le dégré d'éloignement le mieux calculé, pour assortir aux besoins des êtres qui l'habitent, les influences favorables de l'astre lumineux & échauffant; son aspect, par rapport au soleil, pouvoit être varié à l'infini; & cependant la terre se trouve avoir reçu le plus convenable, pour que, par le changement des saisons, le plus grand nombre des climats pût être habité (a). – De tous les cours possibles, la lune tient celui qui est le plus avantageux à la terre (b); sa distance est entre plusieurs mesures également possibles, fixée précisément à celle, qui fait que, par sa pression sur les mers, les eaux qu'elles renferment, sont maintenues dans ce mouvement perpétuel d'abaife sement & d'élévation invariablement limité, & reconnu si utile pour prévenir leur corruption. Même proportion convenable est observée entre

<sup>· (</sup>a) Voyez Th' Brown, Erreurs pop. Tom. 2, p. 141. Kirch. M. fubt. 1 Part. L. 2, cap. 6.

<sup>(</sup>b) Voyez les Notes de Godsched, sur la Dissert de Fontenelle: L'existence de Dieu démontrée par les brues. Note dernière.

la surface des caux & celle des terres, pour que les vapeurs qui s'élevent, produisent dans la quantité nécessaire les pluies, les fontaines, & les fleuves dont la terre a besoin pour ferriliser ses campagnes, lans les exposer à des inondations destrucgives, ou à des récherelles funestes aux êtres vivanes. - Le monde ne sublisteroit pas sans le feu, les vents, les eaux, la falure & l'agitation de la mer. &c. - La société seroit anéantie par l'uniformité des phytionomies humaines, &c (a), on se iniroir pas en failant l'énumération des cas, où l'on ne voir ni un mieux, ni un équivalent. En voici deux dans une matiere moins essentielle, mus peur ètre plus sensible. Entre toutes les couleurs, la verte est échue aux arbres, & à presque sources les plantes. Qu'on suppose un moment les pinnes rouges, jaunes, blanches, &cc. on trouvera que cas couleurs ne leur conviennent pas, qu'elles alterenment la beauté de la terre, qu'elles ôtegenerie reux l'agrément de la nature végétante, que es deurs perdroient leur grace, &c; la seule servicus vecte autoit propre à exprimer la révivisserve de la succee. L'ocotrafter heureulement avec es jeurs It les truits, à flanter & à réjouir You se Somme, a se some faire sentir l'uniformite qu'une armieux repundue par-tout, ne peut survives in succe rustre, comme nous ne le senwas que trep quind le serre est long-temps cou-

in in mouves are rélieus exposée avec autant de civilité que l'engrant dons les Opuscules du P. Lessius. De l'on. Lion. Lann : — Mahamet l'a envisagée comme une previon papalie se l'embence de Dien. Sura, de Grandes par ann. Trois de De Lion, 1611. — Incréd. désabusé, por l'un arabin, T. 1, p. 144.

verte de neige (a): - il en est de même de l'azur des cieux. Dieu auroit pu rembrunir ou noircir spect. de le cette voûte; mais le noir est une couleur lugubre, mai. T. iv. qui cût attristé toute la nature. Le rouge & le blanc n'y convenoit pas d'avantage, l'éclat en auroit offensé tous les yeux; le jaune est réservé pour l'aurore : d'ailleurs une voûte entiere de cette eouleur n'auroit pas été assez détachée des astres, qu'on devroit y voir rouler : le verd avec beaucoups de symphatic & d'agrement pour nos yeux. auroit à la vérité produit tout le relief nécessaire: mais c'est l'aimable couleur dont Dieu a paré notre demeure; c'est le tapis qu'il a étendu sous nos pieds. Le bleu sans tristesse & sans rudesse, a encore le mérite de trancher heureusement sur la couleur des astres & de les relever tous.

3.º En failant des suppositions contraires à l'état actuel de la nature, il n'est pas possible que nous découvrions tous les inconvéniens qui en réfulteroient. Il en naîtroit sans nombre dans ce que nous regardons peut-être comme une amélioration desirable. Dans les Arts que nous ne connoissons pas parfaitement, il nous arrive tous les jours de donner des avis dont l'exécution auroit les suites les plus fâcheuses. C'est la fable de La Fontaine. gland & de la citrouille. Il y a mille choses que nous regardons comme indifférentes, dont nous sentirions l'importance & la nécessité si elles cessoient d'être. Il faut donc convenir que les cau-

<sup>(</sup>a) La couleur verte est formellement exprimée dans l'ordre donné à la terre de produire des végétaux : Germinet terra herbam virentem. Gen. I. Cette couleur est tellement attachée aux plantes, qu'elle ne tient à aucune autre efpece d'êtres qui foit fort étendue. Les autres couleurs t'attachent à mille objets différents.

la surface des eaux & celle des terres, pour que les vapeurs qui s'élevent, produisent dans la quantité nécessaire les pluies, les fontaines, & les fleuves dont la terre a besoin pour fertiliser ses campagnes, sans les exposer à des inondations destructives, ou à des sécheresses funestes aux êtres vivants. - Le monde ne subsisteroit pas sans le feu. les vents, les eaux, la salure & l'agitation de la mer, &c. - La société seroit anéantie par l'uniformité des physionomies humaines, &c (a), on ne finiroit pas en faisant l'énumération des cas, où l'on ne voit ni un mieux, ni un équivalent. En voici deux dans une matiere moins essentielle. mais peut-être plus sensible. Entre toutes les couleurs, la verte est échue aux arbres, & à presque toutes les plantes, Qu'on suppose un moment les plantes rouges, jaunes, blanches, &c. on trouvera que ces couleurs ne leur conviennent pas, qu'elles altéreroient la beauté de la terre, qu'elles ôtezoient tout l'agrément de la nature végétante, que les fleurs perdroient leur grace, &c; la seule couleur verte paroît propre à exprimer la réviviscence de la nature, à contraster heureusement avec les fleurs & les fruits, à flatter & à réjouir l'œil de l'homme, à ne point faire sentir l'uniformité qu'une couleur répandue par-tout, ne peut manquer de faire naître, comme nous ne le sentons que trop quand la terre est long-temps cou-

<sup>(</sup>a) On trouvera cette réflexion exposée avec autant de solidité que d'élégance dans les Opuscules du P. Lessins. De Prov. Num. Ratio. 7. — Mahomet l'a envisagée comme une preuve palpable de l'existence de Dien. Sura, de Gracis, p. 270, Trad. de Du Rier, 1611. — Ineréd. désabuté, par Girardin, T. 2, p. 144.

verte de neige (a): - il en est de même de l'azur des cieux. Dieu auroit pu rembrunir ou noircir spect. de cette voûte; mais le noir est une couleur lugubre. nat. T. iv qui cût attrifté toute la nature. Le rouge & le blanc n'y convenoit pas d'avantage, l'éclat en auroit offensé tous les yeux; le jaune est réservé pour l'aurore : d'ailleurs une voûte entiere de cette eouleur n'auroit pas été assez détachée des astres, qu'on devroit y voir rouler : le verd avec beaucoups de symphatie & d'agrement pour nos yeux. auroit à la vérité produit tout le relief nécessaire: mais c'est l'aimable couleur dont Dieu a paré notre demeure; c'est le tapis qu'il a étendu sous nos pieds. Le bleu sans tristesse & sans rudesse, a encore le mérite de trancher heureusement sur le couleur des aftres & de les relever tous.

3.º En failant des suppositions contraires à l'état actuel de la nature, il n'est pas possible que nous découvrions tous les inconvéniens qui en résulteroient. Il en naîtroit sans nombre dans ce que nous regardons peut-être comme une amélioration desirable. Dans les Arts que nous ne connoillons pas parfaitement, il nous arrive tous les jours de donner des avis dont l'exécution auroit les suites les plus sacheuses. C'est la fable du La Fontain gland & de la citrouille. Il y a mille choses que L 9. Fab. nous regardons comme indifférentes, dont nous sentirions l'importance & la nécessité si elles cessoient d'être. Il faut donc convenir que les cau-

<sup>(</sup>a) La couleur verte est formellement exprimée dans l'ordre donné à la terre de produite des végétaux : Germines terra herbam virentem. Gen. I. Cette couleur est tellement attachée aux plantes, qu'elle ne tient à aucune autre efpece d'êtres qui foit fort étendue. Les autres couleurs s'attachent à mille objets différents.

volonté libre qui me met en état de diriger à mos gré mes actions, sans obéir servilement à un aveugle instinct, je domine sur toutes choses; je rapporte tout à mon usage; & tout en effet, depuis le cèdre jusqu'à l'herbe des prés, depuis l'éléphant jusqu'au ver à soie, paroît n'avoir été sait que pour moi. Le cep ressent-il le plaisir d'exister? la fleur s'applaudit-elle des couleurs qui la parent? Le ver à soie trouve-t-il dans son flocon autre chose que sa prison? Le diamant, sans moi, reste confondu dans le sable; les métaux ne font que grossir la masse des montagnes; & dans cette multitude d'êtres vivants, la beauté de l'univers seroit sans témoin, si mon ame qui la sent ne lui payoit pas l'hommage de son admiration. Quel animal, en fait de jouissance, a été plus favorisé que l'homme? Quel autre que lui admire le fitmament, distingue le coloris & la forme agréable des corps, sent les sleurs, respire les parsums, connoît les différentes inflexions de la voix, s'émeur au son de la mulique, est prosondément touché des moindres nuances de la Poésie, de l'Eloquence & de la Peinture, suit les calculs de l'Algebre, & s'enfonce dans les profondeurs de la Géométrie, &c.? Celui qui a dit que l'homme est un abrégé de l'univers, a dit une grande & belle chose. L'homme paroît lié à tout ce qui existe. Tom. xij, » L'homme fait pour adorer le Créateur, dit M. de » Buston, commande à toutes les créatures. Vassal » du Ciel, Roi de la Terre, il l'ennoblit, la peu-» ple & l'enrichit. Il embellit la nature même; il

» la cultive, l'étend & la polit; en élague le » chardon & la ronce; y multiplie le raisin & la role. A ce beau pallage, on peut en ajouter un » autre du Philosophe de Genève: Quel être ici-

٠,

» bas , hors l'homme , sait observer tous les au- Emile. T. ; otres, mesurer, calculer, prévoir leurs mouve-P. 64

emetits, leurs effets & joindre, pour ainsi dire,

ple sentiment de l'existence commune à celui de

\* son existence individuelle? Qu'y a-t-il de si ri-

odicule à penser que tout est fait pour moi, si

• je suis le seul qui sache tout rapporter à lui?

Il est donc vrai que l'homme est le Roi de la Terre qu'il habite; car non-seulement il dompte

etous les animaux, non-seulement il dispose des

» élémens par son industrie, mais lui seul sur la

sterre en sait disposer; & il s'approprie encore, » par la contemplation, les astres mêmes dont

»il ne peut approcher. »

3.º La chaîne indissoluble des êtres attache les choses les plus viles aux plus précieuses, les plus indifférentes, (s'il y en a), aux plus nécessaires. Le polype au fond des eaux, dit un Phylicien colèbre, tient à Syrius au plus haut des Cieux (a). Contemplat de la Nat. Bien des êtres qui ne semblent pas faits pour l'homme, tiennent à ceux qui paroissent évidemment faits pour son service, & ceux-ci ne sauroient sublister sans ceux-là.

D. A quoi sert ce nombre prodigieux d'insectes, dont plusieurs ne paroissent qu'à l'aide du microscope (b)? Pourquoi ces globes immenses

(b) Il n'y a pas jusqu'aux Microscopistes qui n'aient pré-

<sup>(</sup>a) En rendant justice aux talents de M. Bonnet, & en citant avec éloge la Contemplation de la Nature, & ses Considérations sur les corps organisés, nous ne prétendons pas adopter ses opinions fingulieres, ni approuver l'enthousiasme qui regne dans sa Palingenesse. S'il est dérais sonnable d'estimer tout dans un Auteur parce qu'il aura dit d'excellentes choses, il ne l'est pas moins de n'y estimer rien, parce que tout n'y sera pas estimable.

que le télescope ne nous montre que comme des points?

T. 1, ch. 7.

R. & N'en doutons pas, poursuit l'Auteur que » je viens de citer, & qui en cela est d'accord » avec tous les Philosophes sensés. L'intelligence » suprême a lié si étroitement toutes les parties de so son ouvrage, qu'il n'en est aucune qui n'ait des » rapports avec tout le système. Un champignon, » une mite, y entrent aussi essentiellement qué » que le cèdre ou l'éléphant. Ainsi, ces petites proand ductions ne sont pas des grains de poussiere sur » les roues de la machine du monde, ce sont de petites roues qui s'engrainent dans les autres. » Chaque être a son activité propre, dont la sphere » a été déterminée par le rang qu'il devoit tenir ⇒ dans l'univers. Une mite est un très-petit mo-» bile, qui conspire avec des mobiles, dont l'ac-» tivité s'étend à de plus grandes distances : les ⇒ spheres s'élargissant ainsi de plus en plus, cette merveilleuse progression s'éleve de la sphere de » la mite à celle du soleil. » L'univers, dit un autre, résulte indivisiblement de tous les êtres qu'il renferme; les petits comme les grands tiennent leur place dans le plan du Créateur; tout y est lié par des anneaux sans nombre, & par des nuances imperceptibles en elles-mêmes, mais très-sensibles dans leurs progrès & très-importantes par leur dépendance mutuelle (a).

(a) Incomprehensibili divinæ Sapientiæ ordinatione factum est, ut nullum, quantumvis exile corpusculum sti, quod

tendu tirer de leurs découvertes des principes d'Athéisme. Ces insectes invisibles leur sembloient former un argument redoutable; il y 2 1732 ans que saint Paul y 2 répondu: Non est ulla creatura invisibilis in conspectuejus. Heb, iv, 13.

D. Cette observation, quoique très juste pourroit n'être point du goût de tous les esprits: n'en avez-vous pas une plus simple sur ces insectes que

le vulgaire croit inutiles au monde?

R. Les petite insectes en nourrissent de plus grands, ceux-ci nourrissent des poissons, des oiseaux, &c. qui nourrissent l'homme. — a Les animaux qui multiplient prodigieusement comme certains insectes, ont peut-être pour principal but de métamorphoser une quantité considérable de matiere à l'usage de différents composés. C'est par-là que les matieres les plus viles donment naissance aux plus riches productions; du plein de la pourriture sort la plus belle sleur, pou le fruit le plus exquis, &c. p. Cont. de la nat. Tom. 1. 123. a L'homme est conduit à Natura nus-

» l'Auteur de l'univers par le fil de la chenille, quam in magis » & il admire dans la variété des moyens, & dans nimis tota:

» leur tendence au même but, la fécondité & la in ardum contrada na fagesse de l'intelligence ordonnatrice. » Ibid. T. tura majes-

2, 169. Delà ces deux vers si connus:

Ludit in exiguis divina potentia rebus: Maximus in minimis cernitur esse Deus. tas, nulla ful

parte mira-

bilior. Plin.

Il n'y a presque point d'insectes qui ne soit de quelque usage dans la médecine... Les insectes purgent l'air & en conservent la salubrité, &c. Ensin l'univers ne subsisteroit pas sans les insectes. On peut voir la démonstration de cette these dans le Mund. subt. du P Kircher, 2 part. p. 374. & suiv.

D. La plupart de ces réflexions se vérissent sans doute à l'égard des plantes?

non in totius unithtem confluat, atque in universam mundi conservationem conspiret. K. Itin. ent. in lunam.

R. La chose est visible. Il n'y a presque point de plante qui ne nourrisse une espece d'animal. Les plantes même les plus vénimeuses font les sichesses de la médecine (a). Leur admirable variété fait la beauté de la terre. La respiration des plantes est un des grands purgatifs de l'air (b).

#### II L

D. D'où vient que, dans cette multitude d'êtres utiles à l'homme, il s'en trouve qui lui nuifent, ou qui l'incommodent?

/R. La force & le génie de l'homme ont plus d'étendue que tous les êtres qui semblent combattre son domaine. C'est à tort qu'il se plain-

(a) Altissimus creavit de terra medicamenta, & vir prudens non abhorrebit ea.

Ad agnitionem hominum virtus illorum, & dedit hominibus scientiam Altissimus konorari in mirabilibus suis. In his curans mitigabit dolorem & unguentarius facies pigmenta suavitatis, & undiones conficiet sanitatis.

Eccli, xxxviii. (b) a De tous les végétaux, dit un savant Académi-» cien, qui croissent sur la terre, depuis le chêne des forêts jusqu'à l'herbe des campagnes, il n'y a aucune plante qui ne soit utile à l'homme; & elles ne se distinso guent pas toutes par quelque qualité particuliere, elles notiennent à l'ensemble, dont la fonction générale est De de purifier l'air de notre athinosphere; la rose odin niférante & la plante vénimeuse concourens au même p but ; les forêts qui s'élevent dans les contrées les plus so éloignées de nous, & dans celles qui sont inhabitées, nous font aussi utiles; les vents leur portent l'air que mous avons vicié, qui est nécessaire à leur accroissement, & ils nous rapportent celui qu'elles ont purifié, w & qui soutient notre vie. » Dif. fur les diff. esp. d'ait, prononce à la Soc. Royale de Londres, par M. le Préfid. Sir John. 1774.

PHILOSOPHIQUE. 97 droit de la nécessité d'être actif & industrieux. Ce seroit renoncer à ses plus béaux titres, & aux qualités les plus nécessaires à son état actuel. Une vie

lités les plus nécessaires à son état actuel. Une vie molle & oiseuse anéantiroit sa dignité, & seroit germer dans son âme des vices monstrueux. Des Poètes Paiens ont fait cette attention; ils raisonnoient mieux que nos Philosophes (a).

D. Les saints Peres & les Théologiens n'ont-ils

pas fait d'autres réflexions sur ce sujet?

R. Ils en ont fait un très-grand nombre; mais comme la plupart sont fondées sur le dogme du péché originel & la révolution arrivée dans toute la nature, nous n'anticiperons pas sur une matiere dont la discution se présentera plus tard. S. Augustin observoit, que la vexation que l'homme éprouvoir de la part des créatures, l'empêchoir de fixer ses desirs sur la terre & de perdre de vue la Patrie qui l'attend pour dépouiller son bonheur de tout mêlange. - Voici la pensée d'un Auteur connu, sur les vers qui ontallarmé, il y a quelques années, une puissante République: « Ainsi, ces » vaisseaux formidables qui portent des armées mentieres, qui vomissent le feu de toutes parts, . & qui paroissent être la gloire & la sûreté de l'E. » tat, redoutent eux-mêmes la morsure d'un foi-»ble animal. Dieu n'emploie qu'un ver pour faire » sentir aux hommes la fragilité de leurs plus » beaux ouvrages. » Nous avons déjà remarqué que l'industrie de l'homme tiroit le bien du mal,

<sup>(</sup>a) Curis acuens mortalia corda:
Nec torpere gravi passus sua regna veterno...
Ille malum virus serpentibus addidit atris,
Prædarique lupos jussit, pontumque moveri...
Ut varias usus meditando extunderet artes. 1. Georg.

eu'elle changeoit le poison en antidote, & que les choses regardées comme pernicieuses, devenoient des richesses sous la main du génie.

#### I V.

D. Ce que vous avez dit de la chaîne des êtres & du résultat indivisible de la création, n'a-t-il. pas lieu particuliérement à l'égard des astres?

mundum in ris. Itin. ex-Mt. c. \$.

R. Presque tous les Philosophes ont enseigné ruinam duxe- que l'univers ne pouvoit subsister un moment. si une seule planete venoit à se perdre. Dans le sentiment des Newtoniens, qui fait dépendre le monde d'un équilibre parfait, entretenu par des attractions mesurées, & compensées avec une justesse admirable, la chose est évidente. « Tant De Ballen, » que les mouvements des planetes & des come-

Fome xij, p. vj, vij.

Hist. natur. » tes, qui pesent sur le soleil en circulant autour » du Ciel, dureront, il brillera & remplira de sa » splendeur toutes les Ipheres du monde.... Dette source séconde de lumiere & de vie ne rarira, ne s'épuisera jamais, parce que dans un » système où tout s'attire, rien ne peut se perdre ⇒ni s'éloigner sans retour.... C'est du sein mêt. xij, p. v. w me du mouvement que naît l'équilibre des mon-

2. 1, p. 98. » des & le repos de l'univers. ».... « Ces secouse »ses de la nature, l'absence de la lune, la pré-» sence d'une nouvelle planete, dont le moindre effet seroit la catastrophe du monde ». Mais, indépendamment du Newtonianisme, il est naturel de regarder le monde comme un corps qui ne peut subsister sans toutes ses parties; on l'a regardé comme tel dans tous les temps. L'antiquité disoit que l'assemblage des corps célestes étoit un tout aussi lié, aussi simple, aussi indivisible dans

le dessein du Créateur, que les parties du corps

de l'homme (a). Un idiot ne connoit pas la fin de toutes les roues & des poids d'une horloge: l'horloge peut-elle subsister sans la collection la plus entiere, l'arrangement le plus juste de ses parties?

D. Outre le concours de tous ces globes à l'organisation de la machine du monde, n'ont-ils pas

quelque destination particuliere?

R. Les planetes, de concert avec les étoiles, Ut sint in sont la mesure du temps. La navigation ne peut signa. Exemple subsister sans les étoiles: quelle obligation n'a-E annos. te-elle pas à la seule étoile polaire? il n'y a pas Gen. 1. jusqu'aux Satellites de Jupiter, qui ne servent à Cali... qua cléterminer les longitudes. Je ne dirai rien des creavit Dominus Deus influences qu'on a rejettées depuis quelque temps, tuus in minus Deus qu'on travaille maintenant à ressuscite (b). nisserium Mais qui n'admitera pas le spectacle que le Ciel, cundis genparé de ses planetes & de ses étoiles, présente à sub easofums. I'homme penseur? M. de Fontenelle a raison de Deut. 4 dourer, si la plus belle journée ne doit point céder le prix de la beauté à une belle nuit. a J'ai vu, dit Maupertuis, de ces nuits plus belles

(a) Cœlum ac terram camposque liquentes Lucentemque globum lunæ, Titániaque astra Spiritus intus alit, magnosque infusa per artus Mens agitat molem, & magno se corpore miscet. Æn, 6.

<sup>(</sup>b) Les Newtoniens semblent avoir beaucoup d'inclination po ut les influences. Qu'est-ce que leur attraction, sinon une influence? La lumiere vient des étoiles jusqu'à nous, c'est une influence. Oierons-nous assurer qu'il n'y en a pas d'une autre espece; que toute autre émanation des globes este ses est impossible? M. de La Q. dit, qu'on ne seme pas dans la t'une, mais dans la terre. Ce bon mot ne dit rien; un ne serue pas dans le soleil: le soleil n'influe-t-il pas sur les semences? Voyez les influences expliquées & reconnues réelles dans le Dictionnaire Encyclop. art. Astrologie.

» que les jours, qui faisoient oublier la douceur de pl'aurore, & l'éclat du midi ». Si demain le doigt de l'Eternel gravoit ces mots sur une nue en caractere de seu : mortels, adorez un Dieu; qui doute que tout homme ne tombat à genoux & n'adorât. En quoi; avons-nous besoin que Dieu nous parle François, Chinois, Arabe? Que sont les étoiles semées dans l'espace, sinon des caracteres lisibles & intelligibles à tous, qui annoncent dans le calme & le silence d'une nuit paisible, la force & l'étendue de la main qui les a produites?

D. N'y a-t-il pas une infinité d'étoiles qu'on ne voit pas même par le télescope, & qui ne contri-

buent en rien à la beauté du Ciel?

R. 1.º Les grands globes que nous ne voyons pas, sont des liens de l'univers comme ceux que

nous voyons. Nous l'avons déja dit.

2.º Quoique l'homme ne voie pas ces étoiles, la connoissance qu'il a de leur existence & de leur nombre, qu'il peut croire être de plusieurs millions, le porte également à louer & à adorer l'Auteur d'un ouvrage si magnissque & si étendu.

Com me tau3,° Les intelligences célestes les voient. Les darent simul Saints les verront après la consommation des siéaftra matutina: & jubi- cles (a). Outre la jouissance de Dieu, qui fera larent omnes la félicité de ses élus, ils auront la vue & le dostill Dei.

Job. 38. maine de toutes les créatures (b). Ce sentiment

(a) C'est la pensée de S. Jérôme, qu'ils les voient, & qu'ils en jouissent dès-à-présent. L. 3, epist. 23.

<sup>(</sup>b) Les raisons & la structure de ces merveilleux ouvrages qui ont occupé le Créateur, seront bien dignes de nous occuper nous mêmes dans cette vie, vers laquelle nous tendons tous avec tant d'ardeur. Spect. de la nat. T. IV, pag. 24. — Ecce enim ego creo cœlos novos & terrram novam. Gaudebitis & exultabitis usque in sempiternum in his

n'a rien assurément qui doive déplaire, il ne peut manquer d'être adopté de ceux qui, connoissant les bornes étroites de l'esprit humain, aspirent après une autre vie, où le voile de la nature soit levé; plusieurs Philosophes anciens & modernes ont paru en être persuidés. L'Auteur du Spedacle de la Nature, celui de la Physique sacrée, Mullerus, (disp. de Galaxid) &c. sont de ce nombre. La musque que Pythagore sait saire aux spheres célestes, est une expression allégorique du plaisir que les Intelligences ont de les voir. Cicéron a commenté l'idée de Pythagore dans le Somn. Scip. cap. 4. Platon croyoit que les âmes Piatin Pha

contemploient Dieu au milieu des astres. Un Poète dro. Idem i Phadone. I Philosophe, après s'être un peu trop occupé de in Timeo. la pluralité des mondes, finit par croire que « les

la pluralité des mondes, finit par croire que « les » astres ne sont peut-être que des trônes éclatants,

» où les Ministres de l'Eternel sont majestueuz Nuiss. T. 1 » sement assis, & d'où ils exécutent sur l'univers; 2. 178.

⇒ les ordres de son amour ou de sa vengeance.

D. Ne peut on pas croire que les planetes sont autant de mondes habités?

R. On a montré depuis peu que cette opinion si accréditée aujourd'hui, n'étoit digne ni d'un Philosophe ni d'un Théologien; que la physique, l'astronomie, le simple bon sens concouroient à la rejetter (a). Les raisons qu'on en a données, nous paroissent naturelles & convaincantes.

(a) Voyez le quatrieme & cinquieme Entretien des Observations philosophiques déja citées.

quæ ego creo. Ilai, 65, 17. — Regnahimus super terram. Apoc. 5. — Quoniam videbo cælos tuos, opera digitarum tuorum; lunam & stellas quæ tu fundasti. Pl. 8.

## \$. v.

D. Si la nature doit servir l'homme, d'où vient que ses richesses ne se découvrent que par succession: On jouit aujourd'hui des choses qu'on a regardées avec indissérence durant un grand nombre de siècles, ou que l'on a même absolument

ignorées.

R. Ces découvertes mêmes, la nouveauté des connoissances & des usages, sont un aliment nécessiire à la curiosité, à l'intelligence & à l'industrie de l'homme; il ne lui seroit point avantageux de connoître tous les fecrets & toutes les richesses de la nature; mais il lui est avantageux de les étudier, & l'activité de sa raison lui en fait une tâche indispensable (a). L'économique dispensation de la nature l'empêche de s'épuiser, même dans les siécles de la plus grande lumiere; elle garde toujours quelque étonnant secret pour les générations suivantes, & prépare de nouveaux tributs d'admiration à la grandeur & à l'intarissable puissance de son Auteur (b). On ne peut mieux exprimer cette vérité, que n'a fait un Historien aussi élégant que judicieux. Hæc atque alia his simila subinde rariora miracula effector mundi ostendit, ut homines quantumvis in hac rerum universitate tam multa quotidie summa admira-

(a) Cunda fecit bona in tempore fuo, & mundum tradidit disputationi corum, ut non inveniat homo opus quod operatus est Deus ab initio usque in finem. Eccle. 3.

<sup>(</sup>b) Dies diei eructat verbum, & nox nocti indicat scientiam. Ps. 118. Omne opus hora sua subministrabit. Eccli. 39. Ut agnoseat generatio altera, filii qui nascentur & exurgent. Ps. 77. Multa abscondita sunt majora his, pauca enim vidinus operum ejus. Eccli. 46.

tione digna conspiciant, tamen intelligant plura esse, quæ de infinità illa vi sapientiaque ignorant; & salutem ex inusitatis hisce, quoniam assuetudo cæteris authoritatem ademit, in admirationem ejus & venerationem excitentur. Sacch. Hist. Soc. part. 2, anno 1560, n. 276.

D. Pourquoi quelques Pays sont-ils comblés de toutes les faveurs de la nature, tandis que d'autres sont dévoués aux glaces de l'hiver, & à toutes les rigueurs de l'indigence? Si la terre n'est belle & séconde que pour les plaisirs & les besoins de l'homme, pourquoi l'homme ne jouit-il

point par-tout de ses bienfaits?

R. Il n'y a pas de Pays au monde qui jouisse à-la-sois de tous les avantages du climat, du sol, du commerce, &c. mais aussi n'y en a t-il pas qui en soit absolument dépouillé. Ceux qui patroissent le moins bien partagés dans les distributions de la nature, ont de grandes ressources qui cui derrat leur sont propres. La Norvége, par exemple, & abundantie les Provinces soumisses aux frimats du Pôle, troude do honoren vent dans leur situation même une source de rischisma in chesses que des régions plus sortunées pourroient corpore, envier, & que nous allons essectivement cherticon, Evêque Luthérien de Bergen, en Norvége, saisoit observer à ses Diocésains, dans une belle Lettre pastorale qu'il leur a adressée, il y a pen

G iv

<sup>(</sup>a) Voici comme un ancien Poëte a parlé sur ce sujet :
Nonne vides, croceos ut Tmolus odores,
India mittit ebur, molles sua rura Sabæi,
At Chalybes nudi ferrum, virosaque Pontus
Castorea, Eliadum palmas Epirus equarum,
Continuò has leges æternaque sædera certis
Imposuit natura locis. L. Georg.

d'années, & qui a paru dans les Journaux du temps (a) · · · La mer subjuguée par l'homme, a réuni en quelque sorte toutes les régions, & enrichi chaque Province des productions de tous les climats.. . La fertilité variée & inégale de la terre, est devenue le lien des Nations. & a réduit le monde en une société formée par des besoins & des secours.... Si, dans quelques plages, les poisons sont multipliés, les antidotes le sont aussi. Chaque mal trouve par-tout le remede qui le combat.... Les solitudes mêmes les plus hérissées, les landes fauvages & brutes ont leur usage, elles servent dans la nature comme les ombres dans un tableau; elles donnent aux autres parties plus de relief & d'éclat; elles en font sentir toute la beauté. Dans un Pays fertile & riant, l'habitude de voir les merveilles qui nous environnent & se succedent sans interruption, nous v rend insensibles. L'assiduité du spectacle en émousse l'agrément, & ralentit l'impression profonde qu'il devroit faire sur les esprits, aussi-bien que sur les yeux. Nous réfervons toute notre admiration pour ce qui est étranger ou extraordinaire. La nouveauté, plutôt que la merveille de la chose même, est ce qui réveille notre attention. Nous demeurons diftraits au milieu de tant de sujets de réflexions, & nous sommes conduits par cette distraction à l'ingratitude Mais la vue des montagnes arides & des landes brûlees, montre à quelle demeure nous pourrions être réduits, & que c'est pour nous une faveur insigne d'habiter

<sup>(</sup>a) Elle 2 été imprimée à Paris, chez Nyon, en 1760.

PHILOSOPHIQUE. 105 une contrée délicieuse, à laquelle nous n'avions aucun droit.

#### §. V I.

D. Quand on ne pourroit assigner la cause finale de quelques êtres, s'ensuivroit-il qu'essectivement ils n'en ont pas?

R. Les roues & les ressorts d'une montre ne cessent pas d'être nécessaires pour la direction du style, parce que bien des personnes ignorent la maniere dont ils concourent à produire cet esset. La destination de bien des choses nous est encore inconnue. Notre corps renserme des énigmes que l'anatomie n'a pas encore expliquées. Bien des êtres qu'autresois on croyoit inutiles, sont maintenant reconnus pour les premiers liens de l'univers.

### CHAPITRE III.

Consentement de tous les hommes dans la profession d'un Dieu. Questions sur quelques attributs de Dieu. Digression sur l'existence du mal. Optimisme.

### **S**. I.

D. LE CONSENTEMENT de toutes les Nations dans la croyance d'un Dieu, est-il une preuve bien solide de son existence?

R. Le moyen d'en douter, puisque ce consentement démontre la force des preuves métaphysiques, physiques & morales, qui établissent la nécessité d'un être Souverain? D'une extrémité du monde à l'autre tous les hommes ont acquiescé

de concert à la vérité des principes qui renverfent l'Athéisme, tous ont senti que la matiere étoit incapable de se mouvoir; par-tout où ils supposoient du mouvement, ils supposoient un esprit moteur: tous ont reconnu que l'ordre qui regne dans l'univers est l'ouvrage d'un Créateur intelligent & sage; tous ont compris la nécessité d'un ordre moral, la distinction du bien & du mal, du vice & de la vertu; tous ont cédé au sentiment invincible de leur dépendance & à l'essor de l'âme vers son Auteur.

D. N'y a-t-il pas des opinions fausses qui ont

gagné également le suffrage des Nations?

R. Ces opinions, 1.º ont été moins unanimes, moins universelles. 2.º N'étant appuyées d'aucunmotif raisonnable, on ne peut attribuer leur adoption à la force des raisons qui les établissoient; mais l'existence de Dieu étant prouvée d'ailleurs, un acquiescement général à ces preuves est un grand préjugé en faveur de leur solidité & de leur force à convaincre. 3.º Plusieurs de ces opinions fausses ou regardées aujourd'hui pour telles sont fondées sur le témoignage des sens qui sont trompeurs; celle des revenants, p. ex. n'a pour garant que le rapport des yeux : mais Dieu ne rombant pas sous les sens, ne peut être connu chez toutes les Nations de la terre que par un témoignage général, uniforme & évident de la raison. 4.° Quoique fausses peut-être en elles-mêmes ces opinions sont la suite & la conséquence de quelque principe incontestable. On n'a cru aux revenants que parce qu'on a cru l'immortalité de l'âme, qui est une vérité du premier ordre. L'opinion de la magie tient à l'existence des esprits, que les Sages n'ont jamais nice.

D. N'est-ce pas peut-être l'ignorance, ou bien la crainte, qui a établi dans le monde la foi d'un Dieu ?

R. Ce n'est point l'ignorance, puisque cette croyance est, comme je viens de le dire, la conséquence des raisonnemens les plus évidens, les plus incontestables. - Ce n'est pas la crainte, 1.º puisque la crainte n'a pu étouffer toutes les lumieres de la raison, & rejetter toutes les démonstrations pour se faire écouter seule. 2.º II n'est pas plus possible de craindre raisonnablement une chose avant d'en croire l'existence, que de l'aimer ou de la hair. 3.º Quand est-ce que la crainte a opéré cette puissante persuasion? Avancer des propos historiques sans date, sans monument, sans auteur, est une chose aisée, mais qui ne contente personne. Toutes les histoires du monde parlent d'un Dieu connu par la voix de la nature & de la raison; aucune ne nous apprend que la croyance d'un Dieu a été produite par la crainte. Autant vaudroit rapporter l'origine de cette croyance à la Sybille de Cume, ou à l'Oracle de Satyricon. Delphes. 4.º Celui qui a le premier avancé ce pa-P; 524, edit. radoxe étoit un libertin trop intéressé à combattre une vérité redoutable aux méchants, & par conséquent un témoin récusable : c'est l'infame Petrone, appellé à juste titre Author purissima impuritatis. C'est d'après lui que M. Baynal définit la Religion l'effet du sentiment de nos maux & de la crainte des puissances invisibles (a). 5.º La crainte

<sup>(</sup>a) Hist. philos. & polit. L. 7, p. 1. En conséquence de cette odieuse définition, l'Auteur se livre à tout l'enthousiasme de la haine. Les tableaux qu'il trace de la Religion, sont tous peints en noir, & prennent leurs

si naturelle à l'homme, esset inévitable de sa soit blesse & de sa dépendance, n'a pas enfanté la croyance d'un Dieu, mais a démontré la nécessité & l'intérêt de son existence.

D. Ne peut on pas croire que l'idée d'un Dieu prend son origine dans la politique des Législateurs, qui ont voulu eimenter l'autorité suprême

par la foi d'un Juge invisible & éternel?

R. Pour le croire, il faut, 1.º détruire toutes les preuves de l'existence de Dieu; 2.ª prouver cette assertion par des faits, des dates, des témoignages historiques; 3.º concilier cette assertion des Athées avec la doctrine d'un de leurs chefs, qui Essai sur les nous apprend que la Divinité est le plus grand en-

Préjugés. P. 387.

nemi des Souverains, & que ses Ministres sont leurs rivaux... L'idee d'un Dieu & d'une Religion est antérieure à toute société & à toute législation; elle est même le principe de l'une & de l'autre. « L'établissement du culte public & solemnel, dit

des Loix , est sans des Ares & est sans des Ar des Sciences, » contredit ce qui a le plus contribué à humani-1. part L. 1. > ser les Peuples, à maintenir & à affermir les So-» ciétés. L'exiltence d'un Être suprême, arbitre » Souverain de toutes choses, & Maître absolu de » tous les événements, est une des premieres vé-» rités dont toute créature intelligente, & qui » veut faire ulage de la raison, se sent saisse & » affectée. C'est de ce sentiment intime qu'est » venu l'idée naturelle de recourir dans toutes les se calamités à cet Être tout-puissant, de l'invoquer

couleurs dans cette imagination fausse & sombre. C'est la marche ordinaire des attaques philosophiques. Ces Messieurs forment des santômes, & se fatiguent à les combattre.

dans les dangers pressants, & de chercher à

s'attirer sa bienveillance & sa protection par des

» actes extérieurs de soumission & de respect. La

Religion est donc antérieure à l'établissement des

» Sociétés civiles & indépendante de toute con-

> vention humaine. >

D. Quoique toutes les Nations adorent un Dieu. cette connoissance n'est-elle pas très-différente d'une contrée à l'autre: Et dès-lors n'est-ce pas une métaphysication, comme dit la philosophie du bon sens, d'employer en faveur de ce dogme le con-

sentement général des hommes?

R. Cent conséquences, bonnes ou mauvailes. déduites d'un même principe, démontrent que ce principe est généralement reçu, qu'il a réuni tous les suffrages, & opéré une conviction générale. Quelles que soient les idées qu'on s'est faites de a Divinité, on est convenu qu'elle existoit, & qu'on ne pouvoit se refuser à cette croyance sans insulter toutes les lumieres de la raison. Ce n'est point là une métaphyfication, mais une réflexion très-simple & très-intelligible. On peut se tromper en délignant l'ouvrier d'une montre, mais l'on ne peut douter qu'il y en ait un. On se fait de fausses Omnes de idées de la Divinité, dit Cicéron, mais l'on n'en Dis prava se de la Divinité, dit Cicéron, mais l'on n'en fentiunt, omprofesse pas moins son existence. — Toutes les con nes tamen noissances dégénerent à la longue; pures & simples esse vim & nasuram di dans leurs fources, elles se mêlent à proportion vinam cenqu'elles s'en éloignent, au torrent des erreurs. Il est sent. certain que le Polythéisme n'a succédé qu'à la croyan-

ce universelle d'un seul Dieu (a). — Toutes les fois

<sup>(</sup>a) Un Philosophe toujours occupé à se résuter soi-même, & à contredire ses Collégues, reconnoît cette vérité, & l'exprime de la sorte. « On a tenu une conduite directe-

### TIO CATECHISME

Audivimus que la raison a déployéses droits, du Japon à l'Espasos loquentes gne, du Nord au Midi, on a parlé de Dieu comme nostris lin-guis magna- les Juiss & les Chrétiens. Les Grecs, les Romains, lia Dei. Act les Turcs, les Chinois, &c. s'expriment en termes dignes de sa souveraine grandeur (a). « Rien au Pind. Od. » monde, dit un des plus anciens Poëtes de la Olymp. 1, 2, » Grece, n'échappe aux yeux de Dieu. Sa Provi7, 10. Pythi. « dence s'étend sur tout. C'est lui qui nous éclaire; « il est tout-puissant; rien en un mot n'est fait que » par lui. » Un des plus beaux génies de Rome exprime la Divinité en ces termes:

Hor. -L. 1,

Qui mare & terras variifque mundum Temperat horis. Unde nil majus generatur ipfo, Nec habet quidquam fimile aut fecundum.

Diner de ment contraire à celle qu'on a tenue en fait de vêtemens, Soulainvil-» de logements & de nourriture. Nous avons commencé Mers , p. 44. m par des cavernes, des huttes, des habits de peaux de bênotes & du gland; nous avons eu ensuite du pain, des mets m salutaires, des habits de laine & de soie filées, des mai-» sons propres & commodes. Mais dans ce qui concerne no la Religion, nous fommes revenus aux glands, aux peaux » de bêtes & aux cavernes, » - L'Auteur du Système de la Nature ajoute : « Le Théisme s'est par-tout corrompu, & na formé peu-à peu les superstitions, les sectes extrava-🖚 gantes & nuisibles, dont le genre humain s'est infecté. 🗢 Voyez l'Histoire des Causes premieres, par M. Batteux, p. 114, 185, 399. - Réfutation de l'Bramen crit. des Apol. 1 part. p. 190. - Examen du Matér. T. 2, p. 9, 10. - Origine des Dieux du Paganisme, Disc. prél. - Dic. des Héréfies, T. 1, Disc' prélim, p. 181.

(a) Discours sur la Mythologie, par Ramsai, 1 part.

— Résutation de l'Examen crit. 2 part. p. 68. — Existence
de Dieu, par M. Büllet, 2 part. p. 7. — Le Libertinage
combattu par les Auteurs profanes. Liv. 1, chap. 2,

· K luiv.

Nous avons vu depuis peu un très-ancien Mo- \* A Alba nument Romain \*, qui portoit l'inscription sui-sylvanie. vante:

> Jovi summo, Exsuperantissimo Divinarum humanarumque rerum Rectori. Fatorum arbitro. Deo magno, æterno.

L'Empereur de la Chine, après avoir protesté que sous le nom de Tien & de Chan-ti, les Chinois avoient toujours adoré le vrai Dieu (a), écrivit de sa main l'inscription suivante pour le frontispice de l'Eglise de Pékin.

### Sur la frise.

Au vrai Principe de toutes choses.

Sur la premiere Colonne: | Sur la seconde Colonne.

tice.

Il est infiniment bon, & Il n'a point eu de commeninfiniment juste; il éclaire, cement, & il n'aura point de il soutient, il régle tout fin; il a produit toutes choses avec une suprême autorité dès le commencement ; c'est & avec une souveraine jus- lui qui les gouverne, & qui en est le véritable Seigneur.

(a) M. Paw prétend que ces mots ne peuvent signifier le vrai Dieu, parce que le P. Martini dit que les Chinois philos, sur les n'out pas de terme pour exprimer le nom de Dieu. Dans Egypt. & les fes principes, M. Paw devoit raisonner d'une maniere toute Chinois, T. 2, fed. 8, édit. opposée. Les Chinois reconnoissent un Dieu, selon M. Paw; de Berlin, l'athéisme qu'on leur impute est une chimere : cependant ils p. 260. n'ont pas de terme pour dire Dieu; ils entendent donc la Divinité par les mots Tien, Ciel; Chan-ti, vertu du Ciel. Ou bien que M. Pawnous apprenne un autre mot Chinois, qui exprime le Créateur, qu'ils reconnoissent, & dont quelques. uns parlent à-peu-pres comme les Mahométans. Si nous n'avions pas dans notre Langue le nom de Dieu, ceux d'Eter-Bel, de Tout-Puissant, de Roi du Ciel, &c. y suppléroient.

Pag. 200.

## 111 CATÉCHISME

Saadi, Poëte Bactrien, parle de cette sorte:

Il sait distinctement ce qui ne sut jamais:
De ce qu'on n'entend point son oreille est remplie.
De l'éternel burin de sa prévision
Il a tracé nos traits dans le sein de nos meres.
De l'Aurore au Couchant il porte le Soleil.
Il seme de rubis les masses des montagnes.
Il prend deux gouttes d'eau; de l'une il fait un homme,

De l'autre il arrondit la perle au fond des mers, L'être, au fon de sa voix, sut tiré du néant. Qu'il parle, & dans l'instant l'univers va rentrer Dans les immensités de l'espace & du vuide: Qu'il parle, & l'univers repasse, en un instant, De l'abyme du rien dans les plaines de l'Être.

Lett. Edif. Voici la priere que les Brames ou Prêtres des T. 10, P. 15. Indiens font à Dieu: « J'adore cet Être qui n'êst sujet ni au changement ni à l'inquiétude; cet Etre dont la nature est indivisible; cet Être dont su la spiritualité n'admet aucune composition de qualités; cet Être qui est l'origine & la cause de

tous les êtres, & qui les surpasse en excellence; cet être qui est le soutien de l'Univers, & qui

» est la source de la triple puissance.»

Enfin les Apôtres de l'Athéisme, qui prétendent ne pouvoir se faire aucune idée de Dieu, qui abjurent son essence, qui accusent ses attributs de contradiction, ont parlé comme les autres hommes, toutes les sois que le délire les a quittés, & qu'ils ont joui de la raison.

D. La croyance d'un Dieu, quoique généralement répandue, ne fouffre-t-elle pas quelque exception? L'homme ne fauroit-il pas devenir barbare

PHILOSOPHIOUE. barbare & sauvage au point de n'avoir plus d'idée de son Auteur?

R. 1.º Une exception de cette nature ne conclut rien contre le consentement général des hommes. S'il est vrai que des corps mal organisés, & plusieurs siècles de brutalité peuvent dégrader une ame immortelle, au point de ne connoître plus ni la nature, ni son Auteur, c'est une chose insensée de recueillir le témoignage de ces Sauvages malheureux, & de le faire contraster avec les lumieres que la raison répand par-tout où

elle jouit de ses droits.

2.º Il est bien difficile de croire qu'il y ait des hommes abrutis à ce point. J'ai vu, dit un Voyageur applique & attentif, j'ai vu à-peu-prés moimême en différents Pays, jusqu'où la stupidité de l'homme pouvoit aller; quoiqu'elle aille fort loin, & plus loin qu'on ne le pense ordinairement, surtout chez des Nations flétries par des mœurs monstrueuses, & par un long usage de tous les crimes (a); je ne crois pas néanmoins qu'elle puisse aller jusques-là. M. Rousseau a beau nous dire, qu'il est d'une impossibilité démontrée qu'un Sauvage éloigné du commerce des hommes, puisse l'Archev. de jamais élever ses réflexions jusqu'à la connoissance Paris, p. 34 de Dieu; on nie une assertion sans preuve, aussi aisément qu'on la fait. Il est vrai que les Sauvages ne sont pas grands raisonneurs, & qu'ils ne inquiétent pas beaucoup des causes efficientes ni des causes finales: mais cela ne suffit pas pour

<sup>(</sup>a) Immania contra naturam scelera, multarum generationum usu radicata, dum corpus corrumpunt, animam mirabiliter excecant, atque ad fensus à ratione detorquent. Auth. anon. manuic,

# 114 CATÉCHISME

assurer que, dans une longue suite d'années, le grand spectacle du ciel & de la terre n'a jamais attiré leur pensée vers le Créateur. On peut citer Emile. T. 3, ici M. Rousseau lui-même. « Où voyez-vous sexister cet Être si puissant, ce Dieu, m'allez-R. 17. » vous dire? Non-seulement dans les Cieux qui roulent sur nos têtes, dans l'astre qui nous » éclaire: non-seulement dans moi-même, mais a dans la brebis qui paît, dans l'oiseau qui vole, and dans la pierre qui tombe, dans la feuille qu'em-Ibid. p. 66. » porte le vent. »..... Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne son culte, il m'est dicte par la Na-» ture elle-même. » A la vue d'une belle chose, nous demandons: Qui en est l'auteur? qui l'a faite? à quoi cela sert-il? Ces questions sont inséparables de la nature de l'esprit humain; elles sont dans la bouche des enfants, comme dans cello des Philosophes, des idiots comme des savants; & pourquoi auroient-elles lieu dans les plus petites occasions plutôt que dans la chose du monde la plus frappante & la plus propre à fixer les regards de la raison? « Si ces hommes aveugles nont pu connoître le monde, dit l'Auteur du » Livre de la Sagesse, ils ont pu connoître plus naisement encore le Maître du Monde .... car ils font différentes questions sur les ouvrages de Dieu, & ils sont persuadés de leur excellence & • de leur bonté (a). » « Quelle est la maison, and it S. Paul, qui n'ait pas eu son Architecte? Or

<sup>(</sup>a) Si enim tantum potuerunt scire, ut posent æstimare sæculum, quomodò hujus dominum non facilius invenerunt? \$2p. 13.

Etenim cum in operibus illius conversentur, inquirunt, & persuasum habent quoniam bona sunt quæ videntur. Ibid.

PHILOSOPHIQUE. 119 "Architecte du monde c'est Dieu (a). " Un Poëte profane raisonnoit à-peu-près de la même

Nulla domus Domino caruit: vos hanccine tantam, J. Ow Nullius Domini dicitis esse domum?

D. Des Voyageurs n'ont-ils pas rapporté qu'il y avoit effectivement quelques Nations sans aucune connoissance de Dieu?

R. D'autres, qui ont mieux examiné les choses, ont contredit ces rapports. Il faut du temps, de l'application, & une grande connoissance des usages & des opinions d'un peuple, pour assurer qu'il n'a aucune religion, ni aucune idée de Dieu, & des principes de l'équité naturelle (b).... quand des hommes n'auroient pas assez résiéchi pour faire un Code de Religion reçu par le corps de la Nation, & pour exprimer leur créance par des cérémonies & des dages sacrés; il ne s'ensuit pas qu'ils n'aient aucune idée, aucun sentiment de la Divinité, aucun mouvement qui porte de temps en temps leurs ames vers leur Principe.

D. Mais si ces Sauvages eux-mêmes ont appuyé le témoignage des Voyageurs, peut-on le récuser? Ne dit-on pas que le fameux sourd de Chartres a aussi déclaré qu'avant sa guérison il n'avoit au-

cune connoissance de Dieu?

forte:

(a) Omnis namque domus fabricatur ab aliquo; qui autem omnia creavit, Deus eft. Heb. III, 4.

<sup>(</sup>b) Tandis que quelques Philosophes cherchent des Peuples affez barbares pour n'avoir aucune religion, d'autres, avec l'Auteur du Système de la Nature, (T. 2, p. 6. assurent que plus l'homme est barbare, plus il est superstitieux, & porté à se faire une Religion. Assertions arbitraires, contradictions philosophiques.

Hij

### 116 CATÉCHISME

R. Quand ces Sauvages auroient dit tout ce que l'on suppose, il y auroit encore des réflexions à faire. 1.º Pour rendre compte d'une pensée, d'un sentiment, il faut que l'ame en ait été fortement occupée, sans quoi il ne s'imprime guères dans la mémoire; comme il conste par les songes & par mille choses qui occupent un moment l'ame de l'homme, sans laisser le moindre vestige dans le cerveau. 2.º Une nouvelle maniere de connoître une chose fait souvent oublier la maniere dont on la connoissoit auparavant, & cause une altération notable dans l'idée même de la chose. C'est ainsique les Somnambules perdent l'idée des objets qui les occupent dans leurs opérations & dans leurs promenades, dès le moment qu'ils voient ces oblets avec réflexion. C'est encore ainsi que les ayeugles, après leur guérison, ne distinguent plus certains objets par l'ouie ou par le tact. Nous avons vu une personne qui, étant sourde, juneoit des paroles des autres en leur appliquant la main à la gorge, & qui perdit ce talent après qu'elle eut recouvré l'ouie. — Ces mêmes réflexions subsistent vis-à-vis du sourd de Chartres: & n'oseroit-on pas douter si le mal qui rendoit cet homme sourd & muet, n'avoit pas aussi affecté les organes de sa raison? - Encore un coup, ni les Sauvages, ni les imbécilles, ni les fourds-nés, ni les aveuglesnés ne font exception dans les persuasions générales des hommes qui raisonnent, & qui jouissent des sens & des organes nécessaires au développement de l'intelligence.

D. De cette unanimité des hommes dans la croyance d'un Dieu, doit-on conclure que cette idée nous est innée?

R. Puisque la raison suffit pour faire naître cette

grande idée, & que toutes les créatures s'efforcent de la produire en nous, rien n'oblige à croire qu'elle soit innée (a). Mais il ne faut point rejetter avec dédain l'opinion de quelques Philosophes, qui, vu l'étendue & la force de certaines idées, ont cru que le Créateur en avoit mis dans nos ames une espece de germe, qui se développoit avec une aisance & une activité toute particuliere.

#### S. I I.

D. Est-il bien vrai que les Juiss eux-mêmes n'avoient point une idée convenable de Dieu, & qu'en particulier ils méconnoissoient sa spiritualité & son immensité?

R. Les plus grandes idées, les sentiments les plus sublimes, les plus touchants de la Divinité se trouvent dans les Livres des Juiss; c'est là que nos Poëtes & nos Orateurs les vont chercher. Son existence remplit le ciel & la terre; il est présent à tout, il est dans tout, & tout est dans lui (b).

(b) Calum & terram ego impleo. Jerem. 23. — Vivît Dominus in cujus conspedu sto. 3. Reg. 18. — Si afcendero in cælum, tu iltic es; si descendero in infernum, ades. Si sumpsero pennas meas diluculo, & habitavero in extremis maris, etenim illuc manus tua deducet me, &c. Pf. 178. —

<sup>(</sup>a) Il est certain que bien des affections, qu'on peut regarder comme des germes d'idées, se transmettent par la génération, & naissent avec nons; pourquoi seroit-il abfurde de croire que le Créateur ait mis dans les ames quelques traces des idées les plus importantes, telle que celle de son existence? Si les Malebranchistes désendent cette opinion avec trop d'assurance, c'est un préjugé de système; mais n'en est-ce pas un autre, de rejetter comme un conte ridicule, un sentiment auquel il ne manque peut-être que quelques degrés de plus dans la force de ses preuves pour gagner le suffrage des Sages.

L'Ecriture est remplie d'expressions semblables, & il faut s'étourdir étrangement pour ne pas voir dans ces expressions un Être sans matiere & sans étendue. Si Dieu a apparu aux Juifs sous quelque symbole corporel, jamais ce Peuple n'a cru voir dans ce symbole la nature de son Dieu, qu'il savoit être invisible & inaccessible à tous les sens; car l'invisibilité est une suite nécessaire de l'immensité, si clairement exprimée par les Auteurs Juiss. Jacob, en disant, je ne savois pas que le Seigneur fût en ce lieu, étoit persuadé que le Seigneur ne se manifestoit pas par une expression extraordinaire de sa puissance dans les lieux où son Nom n'étoit pas connu; il est surpris qu'il lui apparoisse au milieu du Pays de Chanaan, il s'écrie: Le Seigneur est donc connu & adoré dans ce Pays-ci, & je ne le savois pas (a). On a mille fois répondu aux objections des incrédules sur cette matiere; & s'ils ont encore le courage de les répéter, nous n'avons pas celui de les discuter plus au long.

### III.

D. Les Chrétiens ne semblent ils pas refuser à Dieu la prescience en établissant le dogme de la liberté? car la prescience suppose la certitude; la certitude entraîne la nécessité.

R. Cette observation que Bayle & Voltaire ont tant fait valoir n'est dans le fond qu'une chicane. La

Cælum & cæli cælorum te non capiunt. 2. Par. 6. - In ipfo

enim vivimus, movemur, & sumus. Act. 17.

<sup>(</sup>a) Verè Dominus est in loco isto, & ego nesciebam. Gen. 28. - L'Ecriture emploie une expression semblable pour dire que Dieu n'avoit pas encore parlé à Samuël; Porrò Samuel necdum sciebat Dominum, 1, Reg. 3.

PHILOSOPHIQUE. ration qu'ils apportent est d'une fausseté palpable. Il n'est pas vrai que la certitude emporte la nécessité. Quand il n'y auroit aucune prescience, cette proposition, Pierre sera juste, seroit encore très-certainement vraie ou fausse, parce qu'il seroit encore très-certainement vrai que Pierre sera juste, ou que Pierre ne sera pas juste. Or, d'où viendroit en ce cas à Pierre la nécessité d'êcre juste, ou de ne l'être pas? La prescience envisage l'objet futur; mais elle n'y fait rien; elle n'y change rien; la chose est supposée devoir arriver, ou n'arriver pas, avant que Dieu n'emploie la prescience pour la connoître. Toutes les choses sont représentées dans son intelligence, comme les obiets visibles le sont dans une glace : la glace présuppose l'existence des objets. L'intelligence divine présuppose la détermination libre d'une créature, dès-lors la liberté n'est plus en danger. Pierre ne sera pas juste parce que Dieu le prévoit; mais Dieu prévoit que Pierre sera juste, parce

D. Comment Dieu peut-il prévoir une chose qui n'existe encore dans aucune cause déterminée,

& sur laquelle il n'y a rien d'arrêté?

qu'il le sera en effet.

R. 1.º Lorsque deux vérités telles que cellesci: La science de Dieu est infinie; l'homme est libre, sont également démontrées, quel autre parti devons-nous prendre que celui de les croire? Il n'y a que l'ignorance où nous sommes du moyen terme par lequel elles sont liées qui fait que notre esprit est essrayé de l'opposition qu'il croit appercevoir entre elles. « Il faut alors, dit admirable; » ment M. Bossuet, tenir fortement les deux bouts » de la chaîne, quoiqu'on ne voit pas le milieu H iv

par où l'enchaînement se continue (a). » 2. est déraisonnable de prétendre expliquer l'usage & l'étendue d'une science infinie qui embrasse tous les temps, pour laquelle le passé subsiste encore, & l'avenir est déja. Nous ne concevons pas comment nous voyons nous-mêmes le présent, comment nous nous fouvenons du passe, comment notre ame s'élance vers l'avenir; & nous entreprendrons d'expliquer comment Dieu prévoit des choses qui doivent arriver dans des ames libres qu'il a créées, & dont il connoît toutes les situations passées, présentes, futures & possibles. Comment Dieu connoît-il les choses passées? Ces choses n'existent pas plus aujourd'hui que celles qui arriveront dans cent mille ans; elles ne sont ni plus réelles, ni plus présentes, ni plus à portée d'être observées que si elles étoient encore dans le secret de l'avenir. M. de V. a lui-même Métaph.ch.4. approuvé la sagesse de ces observations. « La li-» berté une fois établie, dit-il, ce n'est pas à nous » à déterminer comment Dieu prévoit ce que mous ferons librement. Nous ne savons pas de » quelle maniere Dieu voit ce qui se passe. Nous n'avons aucune idée de sa façon de voir; pouro quoi en aurions-nous de sa façon de prévoir? Ce que nous savons, c'est que le Créateur agit

<sup>(</sup>a) Quand même les Incrédules opposeroient à le Religion des difficultés absolument insolubles; ses vérités, une sois démontrées, le seroient toujours: pour détruire l'erreur sous toutes les faces qu'elle peut prendre, il faudroit une science en quelque sorte infinie. Mais il ne faut que le simple bon sens pour saisir une vérité clairement prouvée. Le faux, dit très-bien M. Rousseau, est susceptible d'une infinité de combinaisons; mais la vérité n'a qu'une maniere d'être.

fur le néant comme sur l'être, il appelle ce qui n'est pas comme ce qui est: il peut donc se sister l'avenir le plus libre comme le plus nécessaire. — Il est remarquable que tandis que quelques Philosophes contestent à Dieu la prescience des actions libres, il s'en soit trouvé d'autres qui l'ont accordée aux hommes. Maupertuis assure qu'il est aussi aisse de voir l'avenir que le passé; que les prédictions sont de même nature que la réminiscence; que tout le monde peut prophétiser; que cela ne dépend que d'un degré de plus d'activité dans l'esprit, & qu'il n'y a qu'à exalter son ame. Voyez ses Lettres.

#### S. I V.

D. L'idée que toutes les Nations ont des attributs de Dieu, n'est-elle pas contredite par les maux qui désolent la terre? L'impossibilité de concilier ces deux choses n'a-t-elle pas produit

l'hérésie des deux principes?

R. Nous répondrons à cela par les termes mêmes d'un grand Partisan du Manichéisme, toujours acharné contre la Religion, mais point toujours conséquent dans ses systèmes. Si le système
des deux principes se réalise quelque part, c'est
dans ses Ouvrages. « Les idées les plus sûres & Dist. hiss.

» les plus claires de l'ordre, nous apprennent & crit. Ara
Manichéens.

» qu'un Être qui existe par lui-même, qui est né-Note (a).

» cessaire, qui est éternel, doit être unique, infini,

» tout-puissant & doué de toutes sortes de per
» sections: ainsi, en consultant ces idées, on ne

» trouve rien de plus absurde que l'hypothese des

» deux principes.... Quand les Manichéens nous

» alléguent que, puisqu'on voit dans le monde

» plusieurs choses qui sont contraires les unes aux

pautres, il y a nécessairement deux principes, ils no font pitié. L'opposition qui se trouve entre ces » êtres, fortifiée tant qu'on voudra par ce qu'on » appelle variations, désordres, irrégularités de » la nature, ne sauroit faire une demi - objection » contre l'unité de Dieu. On donne raison de » toutes ces choses, ou par les diverses facultés ⇒ que Dieu a données aux corps, ou par le concours des causes occasionnelles, intelligentes, » sur lesquelles il lui a plu de se régler. » Le Copiste de Bayle, M. de V. parle comme son modèle, pour & contre le Manichéisme. « Le mot \* de bon, dit-il, de bien-être est équivoque; ce p qui est mauvais par rapport à vous, est bon dans » l'arrangement général. L'idée d'un Être infini, nout-puissant, tout intelligent & présent par-tout ne révolte point votre raison. Nierez-vous un Dieu, parce que vous aurez eu un accès de » sièvre? Il vous devoit le bien-être, dites-vous; ⇒ quelle raison avez-vous de penser ainsi? Pour-» quoi vous devoit-il ce bien-être? quel traité ⇒ avoit-il fait avec vous? Il ne vous manque donc » que d'être toujours heureux dans la vie pour reconnoître un Dieu? Vous qui ne pouvez être » parfait en rien, pourquoi prétendriez-vous être parfaitement heureux? Mais je suppose que » dans un bonheur continu de cent années, vous » ayez un mal de tête; ce moment de peine vous ⇒ fera-t-il nier un Créateur? Il n'y a pas d'apparence. Or si un quart-d'heure de souffrance ne » vous arrête pas, pourquoi deux heures? pour-» quoi un jour? pourquoi une année de tourment vous feroient-ils rejetter l'idée d'un Arti-🗢 fan fuprême & univerfel 🤋 🗢 D. L'origine du mal, n'est-elle pas une des PHILOSOPHIQUE. 123
grandes difficultés dont se soient prévalu les
Athées?

R. L'on ne peut disconvenir que la difficulté ne soit spécieuse; mais tût-elle même absolument insoluble, que s'ensuivroit-il? Sur de si grands objets nous ne devons pas nous flatter de tout résoudre; & il suffit, comme nous l'avons déja remarqué, qu'une vérité soit établie sur les preuves les plus convaincantes pour ne pas s'inquiéter de toutes les difficultés que l'on forme contre elle: sans cela que de vérité géométriquement démontrées demeureroient encore incertaines! Au reste, les objections tirées de l'existence du mal, soit physique, soit moral, s'évanouissent d'elles-mêmes, lorsque mettant à part quelques préjugés, on sait les considérations suivantes:

Suppl. 108.

1.° Dieu n'est pas obligé de saire tout le bien qu'il peut, il y a même une absurdité à le supposer. Quoiqu'infiniment bon & puissant, il a pu, sans déroger à sa puissance & à sa bonté, produire des êtres plus ou moins parsaits, varier les degrés de leurs persections; & dès qu'il peut y avoir du plus ou du moins, il y a nécessairement des impersections & des désauts du moins relatifs. Soutenir que Dieu n'a pu créer un être imparsait, c'est assirmer qu'il n'a rien pu produire de borné, qu'il a dû porter la persection de ses ouvrages à l'insini, qu'ils ne sont pas dignes de lui, s'ils ne sont aussi parsaits que lui-même. Absurdité révoltante: tout être créé est essentiellement borné, & tout être borné est imparsait.

2.º Pour juger si le mal est un don digne de Dieu, il faut examiner si c'est un mal qui ne soit mêlé d'aucun bien. Dès qu'il est bon à certains égards; quand même il pourroit devenir un mal

par notre faute, il s'ensuit seulement que c'est un bien borné; un bien qui pourroit être plus grand; mais il ne s'ensuit pas que ce soit un mal pur, un don incompatible avec la bonté de Dieu, puisque ses dons sont nécessairement bornés.

3.° Tout ce que les Philosophes Manichéistes dissertent sur le mal moral, se réduit à prétendre que les hommes doivent être des automates par un entier dépouillement de la liberté; que Dieu doit récompenser des vertus forcées, dominer sur les hommes en maître aveugle, mol, soible, imbécille, que sa bonté doit absorber sa justice, sa sagesse, sa puissance même & tous ses attributs. Dieu, selon eux, n'est pas juste, mais seulement bon, & sa bonté est une vraie bonacité, une indifférence inexcusable dans un Législateur, une mollesse indigne du Maître du Monde.

D. La liberté n'est-elle pas un présent funeste, comparable à un couteau qu'un pere mettroit en-

tre les mains d'un enfant frénétique?

R. N'est-ce pas une espece de frénésie, que de comparer la liberté avec la frénésie? On peut douter si Bayle & Voltaire jouissoient de leur plein sens quand ils raisonnoient de la sorte. r. Le frénétique est-il maître de lui-même? la délibération & la réslexion peuvent-elles avoir lieu dans ce qu'il opere? Une volonté libre est éclairée par un entendement sain; il ne tient qu'à elle de suivre ses lumieres; la passion peut lui disputer l'empite sur elle-même, mais elle ne peut le lui enlever sans sa propre détermination. 2. L'épée dans la main d'un surieux, ne peut produire aucun bien; la liberté est le principe des vertus, des récompenses méritées, d'un hommage digne de Dieu. 3. Un pere ne peut être toujours avec son

fils pour diriger l'usage de ce glaive, ni lui donner par-tout un secours proportionne au danger qu'il court de la part de l'instrument fatal : les lumieres divines & l'assistance de la grace ne sont jamais séparées de notre liberté. On ne finiroit pas fi l'on suivoit cette comparaison dans tous les points où elle se dement.

D. Un pere qui ne feroit pas à ses enfants tout le bien, ou qui n'en détourneroit pas tout le mal qu'il pourroit, seroit il regardé comme un

bon pere?

R. Toutes les comparaisons que l'on fait entre Dieu, & un Pere, un Tuteur, un Médecin, un Maître, un Souverain, &c. sont défecteuses. 1.º Dieu veut un hommage libre, tout autre est indigne de lui. 2.º Un Pere n'est que Pere: Dieu est Pere, Juge, Rémunérateur, Maître souverain, &c. tout à-la fois; il est la cause particuliere & la cause générale. Il faut qu'il remplisse toutes ces qualités. 3.º Il y a contradiction à dire que Dieu fait ou doit faire tout le bien qu'il peut, puisqu'il feroit l'infini: nous l'avons deja remarqué. Bayle lui-même déclare, « qu'il n'admet » point pour régle de la bonté & de la sainteté Bayle. T. 2. Dieu, les idées que nous avons de la bonté p. 997 € 29 € 1 \* & de la sainteré en général.... que nos idées naturelles ne peuvent point être la mesure commune de la bonté & de la sainteré divine, & de » la bonté & de la sainteté humaine; que, n'y payant point de proportion entre le fini & l'in-» fini, il ne faut point se promettre de mesurer à » la même aune, la conduite de Dieu & la con-» duite des hommes, & qu'ainsi, ce qui seroit incompatible avec la bonté & la sainteté de l'homme, est compatible avec la bonté & la

» sainteté de Dieu, quoique nos soibles lumie-» res ne puissent pas appercevoir cette compa-» tibilité. »

D. N'eût-ce pas été un grand bien pour l'hom-

me, que d'être forcé à mériter le Ciel?

R. Forcé à mériter, est une absurdité. Quand nos Philosophes combinent ainsi les termes, ils

ne s'entendent pas eux-mêmes.

D. Si Dieu peut empêcher le mal, & qu'il ne le veuille pas, comment est-il bon? S'il le veut, & qu'il ne le puisse pas, comment est-il tout puissant? M. de V. croit qu'on ne peut point répondre à ce dilemme.

R. Nous y avons déja répondu dans toute l'étendue que la chose exige. Dieu peut empêcher le mal; mais il ne le veut pas pour des raisons dignes de sa sagesse & de sa justice, conformes à sa sainteré & à sa bonté.

D. Comment peut-il se faire que la permisfion du péché ne blesse pas les attributs de Dieu?

R. Quel attribut cette permission pourroit-elle blesser? 1.° La permission du péché ne blesse point la justice, parce que l'objet de la justice est de récompenser le bien, & de punir le mal. La providence, dit un Philosophe, ne veut point le mal que fait l'homme, en abusant de la liberté qu'elle lui donne; mais elle ne l'empêche pas de le faire. Elle l'a fait libre afin qu'il sfit, non le mal, mais le bien par choix.....

La justice de l'homme est de rendre à chacun ce qui lui appartient, & la justice de Dieu de demander compte à chacun de ce qu'il lui a pordonné ... - 2.° Cette permission ne blesse pas la sagesse de Dieu, parce que la véritable beauté du monde moral est que l'homme embrasse la

Emile. T.

vertu par préférence, par goût, par choix & librement: or cela ne pourroit avoir lieu sans la permission du peché. 3.º Elle ne blesse point la bonté, laquelle consiste à vouloir & à faire du bien; or la permission du péché n'est point opposée à la bonne volonté de Dieu, elle n'arrête pas ses bienfaits, elle n'empêche jamais l'homme d'en profiter. 4.º Elle ne blesse point la sainteté, parce qu'il n'y a que la volonté ou l'action du péché qui la blesse en esset; & que le plus bel hommage que l'on puisse rendre à sa sainteré, est de résister au pouvoir de pecher. D'ailleurs rien ne fait mieux juger de la grandeur des attributs de Dieu, que la permission du péché; & qu'est-ce qui nous fait mieux connoître sa sainteté infinie, que la maniere dont il a exigé que le péché fût réparé; ou sa justice, que les rigueurs dont il le punit; ou sa magnificence & sa libéralité, que les récompenses dont il couronne ceux qui ont triomphé de l'inclination au péché? Donc à confidérer le peché relativement aux attributs divins, Dieu n'a point été obligé de l'empêcher.

D. Le crime heureux sur la terre, & la vertu dans l'opprellion, n'est-ce pas une vraie confu-

sion, un mal pur & sans mêlange de bien?

R. Oui, dans le système de l'Athée, qui ne prévoit pas le temps où tout sera remis en sa place.

D. Si Dieu réserve ses récompenses & ses châtiments pour l'avenir, n'est-il pas au moins cou-

pable d'une injustice passagere?

R. Il est absurde de soutenir que Dieu doit récompenser une bonne action sur-le-champ, & punir le crime dès qu'il est commis. 1.º Cette conduite ne laisseroit aucun lieu au repentir; elle

ôteroit aux pécheurs les moyens de faire pénitence, & aux justes le mérite de persévérer dans la vertu malgré ses épreuves. 2.º Elle rendroit l'homme servile & mercenaire. Il éviteroit le mal par la seule crainte du châtiment toujours présent, il seroit vertueux par l'appas d'un avantage temporel infaillible. 3.º Souvent une action qui paroît louable, est réellement digne de punition, parce qu'elle a été faire par un motif criminel; souvent un délit qui semble mériter les plus grands supplices, est pardonnable, parce qu'il a été commis par surprise ou par erreur. Pour éviter les murmures, pour s'assujettir aux idées trompeuses des hommes, Dieu seroit obligé de faire des injustices, en récompensant une vertu qui n'est qu'apparente, & en punissant sévérement une surprise pardonnable. 4.0 Les soustrances des justes Tont souvent la suite d'un fléau général : faudrat-il que Dieu fasse continuellement des miracles, pour leur procurer un sort disserent de celui des autres hommes (a)?

D. Comment faut il s'y prendre pour donner un nouveau poids aux raisons que les Chrétiens apportent pour concilier les attributs de Dieu

avec l'existence du mal?

R. Découvrir l'absurdité des systèmes contraires.

D. Quels sont-ils?

. ;

R. Le Manichéisme & le Fatalisme. Le Manichéisme est dès la premiere vue un tissu de con-

<sup>(</sup>a) Nous avons fait plusieurs réslexions sur ce sujet dans la Dissertation que nous avons publiée sur les Tremblements de terre, la Peste, les Orages, &c. A Liege, chez Bassompierre, 1771; nous y renvoyons.

tradictions

PHILOSOPHIQUE. 129
tradictions & de contes ridicules. 1.º C'est l'idée
d'un principe mal-faisant, lequel est coéternel à
Dieu, indépendant de Dieu, capable d'arrêter la
toute-puissance, la bienfaisance & tous les desseins de la sagesse de Dieu. Cet Être mal-faisant
existe par lui-même, & il est d'abord en cela égal
à Dieu. Mais comment, ayant cette souveraine
perfection, n'a-t-il avec cela que des attributs sunestes & détestables? Comment existant nécessaitement, & par lui-même, ainsi que Dieu, est-il
d'une nature totalement opposée à celle de Dieu,

2.º Comment ce monde où nous voyons regner l'ordre le plus admirable, & l'harmonie la plus merveilleuse; où tout est si bien lié, où brillent de toute part les caracteres d'une sagesse infinie; comment ce monde ne seroit-il que l'effet du constit & de l'opposition de deux principes ennemis, dont l'un ne peut jamais s'accorder avec l'autre, dont l'un ne cherche qu'à détruire ce que l'autre fait, & qui sont également puissants; l'un pour établir l'ordre par-tout, & l'autre pour porter par-tout le désordre? Comment cet ordre, cette harmonie, tous ces brillants traits de sagesse ne seroient-ils que le resultat des combats & de l'opposition de ces deux principes?

3.º Sur quoi fondé, s'aviset-on de dire que la matiere est mauvaise par sa nature; qu'une subtance étendue & composée de parties est un principe de mal? En voyant les services, & les agréments multipliés que la matiere procure, desquels l'homme peut abuser quelquesois, il est vrai, mais dont il peut saire aussi un usage innocent, & qu'il peut sanctisser par la reconnoissance envers le Créateur; la raison ne nous fera-t-elle pas

regarder comme une extravagance, l'idée manichéenne, qui ne nous présente la matiere que comme l'ennemie née de la sagesse & de la vertu?

4.º Si j'examine les êtres sensibles qui sont sur la terre, je vois que depuis l'insecte jusqu'à l'éléphant, tout est fait avec dessein, & m'annonce une sagesse infinie; que tout a son utilité, & montre la bonté la plus attentive; que tout m'instruit de la sécondité inépuisable de la toute - puissance divine, & me remplit d'admiration. Si quelquesois ces êtres sensibles sont la cause de quelque mal physique, la raison & l'intelligence donnée à l'homme, lui sournissent assez de moyens pour l'éviter on pour le réparer: & d'ailleurs ces maux physiques, que sont-ils en comparaison des avantages qu'on en retire, des services qu'ils rendent, ou des vertus auxquelles ils donnent occasion?

5.º Si l'homme suit l'impulsion de deux principes opposés & ennemis, il n'est pas plus souable en faisant bien, ni condamnable en faisant mal, qu'une pierre n'est louable ou condamnable, lorsqu'abandonnée à sa propre pesanteur, elle tombe & tend vers le centre de la terre; car ce qu'il y a en lui du mauvais principe, doit nécessairement opérer le mal; ce qu'il y a en lui du bon principe, doit nécessairement opérer le bien. Il doit donc être nécessairement passif sous ces deux puissances. Cependant l'homme est sujet au repentir; il sent qu'il fait mal, parce qu'il le veut, & parce qu'il abuse librement de ses facultés. Si l'habitude est violente & comme insurmontable, il comprend bien que cela est l'esser des abus réitérés qu'il a fait de sa liberté. Il est donc faux que l'homme foit mû & conduit par deux principes opposés. Il n'est donc pas l'ouvrage de deux

principes; & sa propre expérience lui démontre que l'hypothese manichéenne est la plus extrava-

gante absurdité.

On aura une juste idée de Bayle, lorsqu'on réfléchira que c'est en faveur de cette belle hypothese qu'il a déployé tout son génie (a). Opposons à ses sophismes le raisonnement d'un Philosophe Paien. Le dessein de la nature, dit Chry-» fippe, dans son Traité de la Providence, n'a pas » été de rendre les hommes sujets aux maladies, » ce qui ne conviendroit pas à la cause de tous • les biens; mais si du plan général du monde, » qui est très-bien ordonné & très-utile, il en ré-» sulte quelques inconvénients, c'est qu'ils se sont » rencontrés à la suite de l'ouvrage, sans qu'ils » aient été dans le dessein primitif, & dans le but » de la Providence. Par exemple, quand la napture a formé le corps humain, l'excellence & » l'utilité de l'ouvrage demandoient que la tête • fût composée d'un tissu d'ossements minces & » déliés; mais par-là il en résultoit l'incommodité » de ne pouvoir résister aux coups. Il en est de » même de la vertu; l'action directe de la nature » y tend & la fait naître: mais, par une espece de

<sup>(</sup>a) Pour connoître ce fameux Sceptique, qu'on peut regarder comme le Généralissime des Incrédules, voyes les disférents portraits qu'en ont fait Ramsay, Crusaz, Le Clerc, l'Auteur d'un beau Discours sur le danger des grands takents, quand ils ne sont pas conduits par la sagessé; l'Auteur des Lettres sur les Anglois & sur les François; celui des Essais sur les Philosophes; Saurin, Sermons, trois. vol. Porée, Orat. de Credul. in Doct. &c. &c. — Voyez encore une Lettre critique sur Bayle, à la Haie, 1732. — Examen critique des Ouvrages de Bayle, 1747. — La Religion vengée, par une Société de Gens de Lettres, six premises Tomes.

» concomitance, elle a produit par contre-coup » la source des vices. » Un Païen ne pouvoit rien dire de plus raisonnable, sur-tout dans l'ignorance où il étoit de la chûte du premier homme. Le P. Malebranche a éclairci & développé ce principe de Chrysippe. On trouvera d'excellentes réflexions contre les sophismes de Bayle dans un Ouvrage Anglois de M. Hutcheson, qui a paru traduit en françois en 1770: Système de Philosophie morale, T. 1, p. 314, 320 & suivantes.

D. Le Fatalisme est-il plus raisonnable que le

R. Le Fatalisme n'est qu'une conséquence évi-

Manichéisme?

dente de l'Athéisme, aussi déraisonnable que lui. volt. Penf. Voici la remarque d'un homme qui a preconisé toutes les erreurs, & celle-ci par prédilection: » Vous ne trouvez pas que Dieu soit bon, parce » qu'il y a du mal sur la terre; mais la nécessité » qui tiendroit lieu d'un Être suprême, seroit-• elle quelque chose de meilleur? Dans le système p qui admet un Dieu, on n'a que des difficultés mà surmonter, & dans tous les autres systèmes so on a ses absurdités à dévorer. so Il n'y a donc pour nous que des difficultés; pour les Athées, il y a des absurdités de l'aveu de M. de V.; il y en à à-peu près autant pour les Manichéens, en faveur desquels il s'est allie avec Bayle. Mais une observation à faire : 1.° c'est que nous avons de bonnes réponses à opposer à ces difficultés, tandis que nos adversaires dévorent leurs absurdités en silence, ou ne répondent que par d'autres absurdités. 2.º Nous avons de fortes raisons pour ne pas nous en laisser imposer par ces dissicultés; parce que nos principes étant démontrés & incontestables, les difficultés doivent s'ajuster aux prin-

tipes, & ces principes ne doivent point se plier aux difficultés. 3.º Nous parlons d'après les lecons de la Foi & des dogmes d'une Religion divine. démontrée telle par des arguments invincibles : les Fatalistes & les Manishéens n'ont d'autres garants que leur imagination & le délire philosophique. 4.° Si après tout ce que nous répondons aux objections sur l'existence du mal, il reste encore quelques ténèbres à dissiper; si la force des passions nous étonne, si le mai moral & le mai physique paroissent avoir trop d'étendue, le dogme du péché originel & d'une altération générale opérée dans toute la nature, explique cette énigme. Ce dogme est un mystere sans doute, mais ce mystere est prouvé, comme nous le fe-Liv, ch. sa rons voir; & ce mystere une fois prouve, en ex- art. 1x plique beaucoup d'autres, qui sans lui font inexplicables.

6. V.

D. De ces réflexions sur la Providence & les attributs de Dieu, peut-on conclure que tout est bien, & adopter le système de l'Optimisme?

R. 1.º L'on ne peut nier que, par rapport à Dieu, tout soit bien, parce que Dieu ne sauroit rien faire qui soit mal, quoiqu'il puisse augmenter

le bien & le perfectionner à l'infini.

2.º Par rapport à l'homme considéré dans cette vie précisément & sans l'espérance de l'avenir, il elt certain que tout n'est pas bien; & c'est insulter à ses douleurs, que d'oser lui dire le contraire.

3.º Le système de l'Optimisme, qui, pris dans. le sens de ses Partisans, n'est qu'un rafinement métaphysique, né dans une imagination plus; riante que vraie, se vérisse en quelque sorte dans

### 134 CATÉCHISME

la personne de l'homme juste, dont les vertus s'accroissent dans le malheur, & chez qui l'attente du bien à venir est toujours un soulagement aux maux présents. Dans l'une & dans l'autre fortune, il jouit en paix de son Dieu, comme il jouit de lui-même; il jouit avec transport de toute la nature: il jouit sans crainte & sans envie de tout ce qu'il y a de bon dans les autres; il supporte sans aigreur, sans amertume, le mal qui s'y rencontre, & qu'il ne peut y corriger; il prête à tout ce qu'il voit le jour le plus favorable; il embellit tout ce qu'il touche. Il sait que Dieu a placé dans les souffrances mêmes le germe de la félicité de ses enfants. Les sentiments de patience, de paix, de consolation, d'espérance, qui accompagnent ces connoissances, font de cette vie même une vie heureuse. La paille est séparée du grain sous la main du batteur. L'huile coule épurée après avoir passé sous la meule, qui a brisé l'amande & ses enveloppes. La même main qui s'appesantit sur le juste, l'éprouve & le purifie, tandis que le pécheur se désespere & se damne (a).

<sup>(</sup>a) Creatura enim tibi fattori deserviens, exardescit in tormentum adversus injustos, & lenior sit ad benefaciendum his qui in te considunt. Sap. 16. — Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. Rom. 8. — Una eademque vis irruens bonos probat, purificat, eliquat; males vastat, damnat, exterminat. Aug.



### CHAPITRE IV.

### Malheur de l'Athée.

#### S. I.

D. L'ATHÉISME ne peut tenir contre les lumieres de la raison, mais ne trouve-t-il pas son compte dans les affections du cœur?

R. Quiconque ne cherche que l'impunité du crime, place la béatitude dans la jouissance de quelques plaisirs fugitifs, & se contente de la portion du bonheur distribué aux animaux, peut envisager l'Athéisme sans horreur. Mais une ame qui sait étendre ses desirs, ennoblir ses prétentions, estimer une félicité durable, prendre fon essor vers l'éternité, animer la nature par ses regards, & y découvrir la main d'un Ouvrier toutpuissant, ne voit dans l'opinion de l'Athée que désolation & que désespoir. Sous ce coup-d'œil, tout est pour elle dans le désordre & dans l'attente du néant. Non-seulement elle se replie avec mépris & avec douleur sur elle-même, comme fur un atome de poussiere agité par une impulsion fortuite & aveugle: mais l'univers entier n'est qu'un cahos hideux, où il n'y a ni lien, ni ni restort, ni dessein, ni intérêt (a).

<sup>(</sup>a) Toutes les pensées sublimes, les grands sentiments. naissent de l'idée d'un Dieu, de la providence, de l'immortalité. Les Livres des Athées sont froids & lugubres, quelque ton que la Philosophie leur donne; ils ne s'élevent que lorsqu'ils empruntent un langage qui combat leurs erreurs. Timor Domini exaltans animam. Eccli. 34.

### 136 CATÉCHISME

D. Comment cette vérité, qui est si sensible; & si indépendante de tout raisonnement, a-t-elle

pu échapper à quelques Philosophes?

R. Elle ne leur a point échappé, mais ils se sont étourdis pour ne pas se rendre à son impression, qu'ils ont regardée comme une douce erreur, un charme illusoire, & ont cru devoir lui substituer le triste tableau du hasard & du néant,

Detedasti » Le spectacle de la nature, dit J. J. Rousseau, me, Domine, » si vivant, si animé pour ceux qui reconnoissent suá: & in » un Dieu, est mort aux yeux de l'Athée, & operibus mawar suarum » dans cette grande harmonie des êtres où tout exultabo. » parlé de Dieu d'une voix si docile, il n'apper-Virinspiens » çoit qu'un silence éternel, » C'est le cas de dire, avec un ancien Poète:

Prata movere animum, non qui per saxa voiutus

Purior electro campum petit annis. 3. Georg.

C'est l'idée de Dieu qui embellit le monde entier, & donne de l'intérêt à tout ce qu'il renferme : c'est elle qui donne la parole aux êtres insensibles, qui interrompt le silence des forets, qui donne de l'harmonie aux murmures des ruifleaux, qui extalie à la vue d'un fleuve, qui exalte aux sons de la musique, qui charme au champêtre concert des oifeaux. — « De combien » de douceurs n'est pas privé celui à qui la re-» ligion manque, dit encore le Philosophe de » Genève? quel sentiment peut le consoler dans pses peines? Quel Spectateur anime les bonnes actions qu'il fait en secret? Quelle voix peut parler au fond de son ame? Quel prix peut-il attendre de la vertu? Comment doit-il envisager • la mort? a Les Athées avouent que leur syf-

teme est désolant, qu'il ne peut plaire qu'aux hommes qui ont un grand fond de mauvaise humeur. un tempérament mélancolique, une ame aigrie par des malheurs ou des infirmités (a). On a remarqué que le hérissé Spinosa étoit un génie triste, noir, rêveur, misanthrope au prodige. Tous les ténèbres du vice & les traits du désespoir étoient empreints sur le visage du fameux Athée Dolet (b). Vanini n'avoit pas la physionomie plus heureuse, - Un homme aussi ingénieux que Chrétien, disoit que ce système ne pouvoit plaire qu'aux amateurs de la mort, & appliquoit aux adversaires de la Divinité ces paroles de Salomon: Omnes qui me oderunt, diligunt mortem. Bayle, d'Alembert, Hume, &c. observent que les Athées sages, (s'il peut y en avoir de cette sorte) n'ont garde de publier leurs sentiments; « par charité » & par générolité, dit Bayle, ils fortifieront plu-» tôt les jeunes gens dans des doctrines qui peu- art. Desbas

» vent les préserver des débauches, en leur don-

(a) Systême de la Nature, T. 2, p. 213. - Shaftesbury, Lettre fur l'Enthouf. Sect. 3.

nant des confolations dans leurs miseres, par » l'espérance d'une éternité bienheureuse » (c). D. Les Athées ne trouvent-ils pas un grand

(b) a Seulement à le voir, a dit un de ses contemporains (Jean Angeodemes:) a on démêloit un insensé, un fu-» rieux, un enragé. Ni le bronze, ni la toile n'eussent jan mais pu être comme son visage, l'image d'un monstre. n

<sup>(</sup>c) Bayle a-t-il pratiqué lui-même cette pompeuse maxime? On seroit curieux de savoir quels sont ces Incrédules si charitables & si généreux. On diroit que ces Messieurs sacrifient les réflexions les plus profondes & les plus riches découvertes, à la simplicité des croyants. On sait à quoi s'en tenir.

avantage à être délivrés de la crainte de la mort & de les suites (a)?

R. 1.º S'ils n'ont pas les agitations de la crainte, ils n'ont pas les douceurs de l'espérance, qui, dans l'homme juste, a toujours le dessus & le fait antici-

per sur le bonheur. à venir.

2.º La vue de l'anéantissement n'a-t-elle pas de quoi les faire frissonner d'horreur? Est-il plus doux d'être anéanti que d'être jugé par un Dieu fage, juste & miséricordieux? Ecourons les Philofophes. « L'instinct qui fait frissonner l'homme à Hist. de l'A- » la mort, le laisseroit-il tranquille aux approches

Prusse. T. 19. » de sa destruction totale? On est accoutume à » vivre, à sentir, à être quelque chose. Ce n'est » pas sans peine que l'on s'arrache à soi-même, & » que l'on se dit: Tu mourras tout entier.» — Voit. Dist. . Ces doutes sont tristes. Il est dur d'être anéanti.

heme Entr.

chine. Caté. » Espérez de vivre .... pourriez-vous rejetter un chisme Chi- » système si beau, & si nécessaire au genre-hu-mois. Troi- » main ? » Celui qui croit son ame immortelle, trouve dans cette persuasion un remede assuré contre tous les maux de la vie, & l'assaisonne-Immortati- ment de tous les plaisirs raisonnables: tous les re-

tatis pulchrum eft immortalis. Ciem. Alex.

grets & tous les desirs s'évanouissent dans cette medicamen- grande idée, qui seule renserme toutes les louanzum...pul- ges de l'Eternel & tous les motifs de l'aimer. L'Au-Dei homo teur du Système de la Nature nous dit que c'est l'idée des enthousiastes, mais il ajoute que ces enthousiastes sont heureux.

> D. La crainte d'un Dieu ennemi du crime & terrible dans ses vengeances ne doit-elle pas trou-

<sup>(</sup>a) Le dogme de l'immortalité de l'ame est inséparable de celui de l'existence de Dieu, comme on le verra au Livre suivant, Chap. II.

bler la paix de l'homme, & le désoler par de tristes

inquiétudes sur l'avenir?

R. Elle ne peut troubler que le méchant; & cette crainte déja si utile à la société & à la sécurité publique, est bien propre à le corriger luimême & à le sauver. La crainte de Dieu n'est dans l'homme vertueux qu'une crainte passible, placée entre l'espérance & l'amour, une crainte qui rassermit, qui fortisse mieux que toutes les espérances de ce monde, qui abolit toutes les autres craintes (a), qui éleve l'homme au-dessus de tous les dangers, qui le met à l'abri de toute séduction, qui le rend plus grand que tout ce que les hommes exaltent & admirent (b).

#### §. I I.

D. Que penser des suicides si fréquents dans ce sécle? peut-on les regarder comme une suite de l'incrédulité & de la désolation qu'elle envoie dans les ames?

<sup>(</sup>a) Puisque Dieu est le maître & le souverain arbitre de tout ce que les hommes peuvent craindre, les autres craintes s'évanouissent nécessairement dans la crainte de Dieu: Qui timet Dominum, nihil trepidabit, & non pavebit, quoniam ipse est spes ejus. Eccli, 34. — Ausserndique sunt metus, sed ità ut is solus relinquatur, qui quoniam legitimus ac verus est, solus efficit, ut possint cætera omnia non timeri. Lact. L. 6. De vero Cultu. n. 17. — Un Poète moderne a bien exprimé ce précieux avantage de la crainte de Dieu:

Je crains Dieu, cher Abner, & n'ai point d'autre crainte.
Rac. Athalic.

<sup>(</sup>b) Magnus, & judex, & potens est in honore: & non est major illo qui timet Deum. Eccli. 10. — Timor Domini... exaltans animam. Ibid. 34. — Facultates, & virtutes exaltant cor, & super hæc timor Domini. Ibid. 40.

2. Cor. 7.

R. Il n'y a pas lieu d'en douter. Dans le sys-Saculi au tême de l'Athée, il n'y a que la mort qui puisse tem trissitia finir ses maux. Le Chrétien ne manque jamais de mortem ope- sinir ses maux. Le Chrétien ne manque jamais de ressources, ses malheurs mêmes augmentent ses espérances, & la Loi de son Dieu est pour lui un principe assuré de consolation & de vie (a); mais l'impie se désespere dès qu'il se voit immolé à la fatalité & aux caprices d'une matiere aveugle.

D. Les plaisirs des sens ne suffisent-ils pas pour attacher l'homme à la vie, & lui ôter le desir de sa

destruction (b)?

(a) In æternum non oblivifcar justificationes tuas, quià in ipsis vivificafti me Plal. 118.

(b) L'Auteur des Saisons & des trois Poëmes, nous dit gravement que les suicides sont plus multipliés au commencement de l'hiver, parce que les plaisirs sont plus rares; qu'il faut les renforcer par les danses, les spectacles, les repas, &c. On peut juger par-là des nobles ressources de la Philosophie; elle prétend détraire les préjugés, réformer la Religion, faire la félicité des Peuples; & elle ne sauroit tenir contre l'hiver. - Est-il possible que M. de S. Lambert ne connoisse pas le peu d'impression que font sur une ame troublée, dégoûtée, désespérée, ces dissipations bruiantes? Croit-il que l'assaisonnement des mets les plus rares, que la plus délicieuse musique puisse ramener la paix dans un cœur flérri par la débauche & le crime? Un Pocte païen raisonnoit tout autrement:

> Districtus ensis cui super impid Cervice pendet, non ficulæ dapes. Dulcem elaborabunt saporem, Non avium citharæque cantus Somnum reducent. Hor.

Un autre Paien nous apprend la même chose par une Action qui exprime une très-grande vérité.

Epulæque ante ora paratæ Regifico luxu. Furiarum maxima juxtà

- R. 1.º Ces plaisirs ne sont pas assez généraux pour attacher tous les tempéraments, tous les états, toutes les conditions, tous les ages. Les hommes courbés sous le travail, l'infortune, l'indigence, les ignorent presqu'absolument; & ce sont eux qui ont le plus besoin d'être ramenés à l'amour de la vie.... Les douceurs de la Religion & des espérances chrétiennes appartiennent à tout le monde.
- 2.º Ce sont ces plaisirs mêmes qui, par leur continuité & leur excès, dégoûtent de la vie. A force de se divertir l'on ne se divertit plus. Plus la jouissance est longue & pleine, plus elle est propre à convaincre du néant de toutes les satisfactions passageres. Aussi sont ce les enfants du plaisir & de la débauche qui sont les plus sujets au dégoût de la vie; preuve certaine que la terre n'a pas de quoi satisfaire le cœur de l'homme, qu'il tend naturellement à l'immortalité, & que c'est le rendre odieux à lui-même que de le dépouiller de cette grande prétention. L'école d'Epicure, selon la remarque du Cardinal de Polignac, sorme plus de suicides que toutes les autres (a). Lucrece

Accubat, & manibus prohibet contingere mensas.

Assurgitque facem attollens atque intonat ore. Virg.

Il seroit peut-être dangereux d'en dire davantage sur cet Ouvrage; l'Auteur, qui est un Militaire bouillant, ne connoît d'autres réponses aux critiques, que celle du Tyran Denis, il fait conduire en prison ceux qui n'applaudissent pas à son travail.

<sup>(</sup>a) Pulchra voluptatis sanè solatia raptæ,
Præclarum auxilium, dolor additus ipse dolenti!
Sic miser Assyrium regnator Sardanapalus,
Post epulas, venerem, levium & genus omne bonorum,
Languentis vitæ impatiens ac sortis iniquæ,
Struxit in urbe rogum, seque & sua tradidit igni:
En Epicureæ dignissima meta Palestræ, Antil. lib. 1.

se tua à 44 ans; Crecht, son Traducteur Anglois, à 40; Blound à 35; le matérialiste Acosta se sit sauter la tête d'un coup de pistolet, &c. Mon-- tagne & Helvétius, zélés partisans d'Epicure, sont les grands Panégyristes des suicides. Le Système de la Nature enseigne expressément que « la Chap. 19, to honte ou l'indigence, la perfidie de ses amis, P. 305, 306. 20 l'infidélité de sa femme, l'ingratitude de ses en-» fants, une passion impossible à satisfaire, le cha-» grin, la mélancolie, le désespoir, tout devient » un motif légitime de renoncer à la vie. Un fer » est le seul ami, le seul consolateur qui reste aux malheureux; lorsque rienne soutient plus l'amout » de son être: vivre est le plus grand des maux, & mourir est un devoir pour qui veut s'y soufp traire. >

D. Delà ne résulte-t-il pas que le prétendu courage des suicides n'est réellement qu'une foiblesse extrême, qui ne peut combattre le sentiment du mal ou de l'ennui?

R. C'est l'aveu qu'en a fait un Philosophe fort ami d'Epicure, en traduisant un passage de Virgile sur ces Héros si vantés d'une mort volontaire (a).

Là sont ces insensés, qui, d'un bras téméraire, Ont cherché dans la mort un secours volontaire. Qui n'ont pu supporter, soibles & surieux, Le fardeau de la vie imposé par les Dieux.

<sup>(</sup>a) Proxima deinde tenent mæsti loca, qui sibi lethum Insontes peperere manu, lucemque perosi Projecere animas; quàm vellent æthere in alto Nunc & pauperiem, & duros perserre labores! Fata obstant; tristique palus inamabilis unda Alligat, & novies Styx intersus accerces. Æn. VI.

Hélas! ils voudroient tous se rendre à la lumiere, Recommencer cent sois leur pénible carrière. Ils regrettent la vie; ils pleurent, & le sort, Le sort pour les punir, les retient dans la mort. L'abyme du Cocyte, & l'Acheron terrible, Met entre eux & la vie un obstacle invincible.

Tous les Païens sensés ont parlé comme M. de Voltaire. L'homme, dit Séneque, ne fait point paroître la force de son ame dans la haine de la vie, mais bien dans les combats contre le malheur, & la résolution de ne céder jamais à ses efforts (a). Le Poëte Martial dit la même chose en des termes presque semblables (b). Cicéron s'exprime encore avec plus d'énergie, & avec un respect extrême pour l'Auteur de la vie (c)...... Toutes les Loix Civiles de l'Europe, depuis qu'elle est devenue la partie la plus éclairée de l'Univers, réprouvent & flétrissent le suicide comme le fruit d'un lâche désespoir; & jusqu'à l'époque de notre beau siècle philosophique il ne s'étoit trouvé qu'un petit nombre d'enthousiastes furieux qui en eussent entrepris l'apologie. Les Loix d'Athenes punissoient le destructeur de soi-même, en or-

<sup>(</sup>a) Non est virtus timere vitam; sed malis ingentibus Obstare, nec se vertere, ac retrò dare. In Thebaïde.

<sup>(</sup>b) Rebus in angustis facile est contemnere vitam, Fortius ille facit qui miser esse potest.

<sup>(</sup>c) Nisi Deus is, cujus templum est id omne quod conspicies, istis te corporis custodiis liberaverit, huc tibi patere aditus non potest. . piis omnibus retinendus est animus in custodid corporis, nec injussu a quo ille datus est, ex hominum vita migrandum est. Somn. Scip. cap. 3.—Il y a quelque chose de bien philosophique & de bien vrai dans l'éloge que l'Eglise sait de S. Martin: O fortem virum, qui nec mori timuit, nec vivere recusavit!

donnant que la main du cadavre fût brûlée séparément du reste. A Thebes, le corps d'un suicide étoit brûlé avec infamie. M. de Montesquieu s'est trompé en disant que les Loix Romaines ne condamnoient pas les suicides; elles décernent que les suicides seront privés de la sépulture sacrée & religieuse. Ensin les Comédiens mêmes ont répandu le ridicule sur ce courage forcené:

Moliera

Aller en l'autre monde est très grande sottise, Tandis qu'en celui-ci on peut être de mise.

D. Pour se justifier, ces Messieurs disent que la vie est un mal, que l'existence est un triste présent de Dieu: que faut-il penser de cette

apologie?

R. 1.º La vie fût-elle un mal, un peu plus de force nous apprendroit à la supporter; un peu plus de religion en adouciroit le poids; un peu plus de crainte de Dieu, nous y tiendroit attachés jusqu'à ce qu'il nous fût permis de la quitter. Ah! si le zèle des Ministres de l'Evangile, fortement & efficacement secondé par la puissance du Gouvernement, pouvoit rétablir les mœurs, abolir les sensations brutales qui avilissent les ames, les dégradent & les détachent d'elles-mêmes, rendre à la Religion son lustre & ses droits; si la ferme espérance d'une brillante immortalité remplaçoit le sombre & désolant aspect du néant, les hommes ne songeroient plus à entreprendre sur leurs jours. Un courage animé & foutenu par toutes les ressources d'une foi divine les éleveroit sur les ravages de l'adversité, sur les douleurs des infirmités humaines; ils n'auroient garde d'envoyer dans un prétendu néant une ame qu'ils sauroient reservée au ressemiment redoutable de l'Auteur de la vie PHILOSOPHIQUE. 149
de la vie, outragé dans sa bienfaisance & dans

Ion fouverain domaine.

2.º Pourquoi la vie seroit-elle un mal; il n'y a que l'ingratitude & la révolte contre Dieu, qui puissent engendrer une idée réfutée par l'attachement que tous les hommes ont à la vie, & par la crainte qu'ils ont de la mort. Dans le système de l'Athée, où l'homme est sans ressource, sans espérance, sans destinée; je puis croire que ce seroit un mal d'exister: mais hors du cas de certe monstrueuse supposition, la création est sans doute le premier des bienfaits de Dieu & le fondement de tous les autres. La satisfaction seule d'exister & de penser, est un bienfait; la joie pure que nous inspire une bonne action, ou un sentiment vertueux; l'attendrissement que nous cause un trait d'humanité, dont nous sommes les auteurs ou les témoins; les douceurs de l'amitié; le lien des affections sociales; le pouvoir de contribuer quelquefois au bonheur de nos semblables, sont chérir la vie à un cœur bien fait : il se sent sous la main d'une providence attentive & prodigue de ses dons : un moment de retour vers l'Etre suprême, répand en lui une douce émotion, lui fait oublier les maux inséparables de sa nature.

Puis-je me voir ainsi distingué, conclut le Philo-Emile. T. 16

so fophe de Genève, sans me féliciter de remplir ce p. 66,

poste honorable, & sans bénir la main qui m'y

• a placé ? De mon premier retour sur moi naît

dans mon cœur un sentiment de reconnoissance
& de bénédiction pour l'Auteur de mon espece,

\* & de ce sentiment mon premier hommage à la

Divinité bienfaisante. »

3.º Tandis que quelques Philosophes regardent la création comme un mal, & la vie comme un fardeau; d'autres prétendent que l'aveugle nature est sans reproche, qu'il n'y a aucun lieu de s'en plaindre, & qu'on trouve plus de consolation dans la fatalité de ses loix nécessaires, que dans la providence d'un Dieu libéral & bienfaisant.

D. Cet absurde parallele, suivi d'une présérence insensée, a-t-il pu naître dans l'esprit d'un homme?

R. C'est la doctrine de ceux qui se contentent

de ce que Platon appelle le souverain bonheur des chevaux & des taureaux. L'Auteur du Système de T.2, p. 401 la nature l'établit dans une harangue emphatique, que la nature en personne déclame à la fin de ce rare Ouvrage, & qui met le comble aux extravagances qu'il renserme (a). Voici les réslexions qu'un Auteur connu a faites sur cette déclamation infensée: il y a tant de vérité & de sentiment dans ce passage, qu'on nous permettra de le réciterici

Examen du & O yous, qui d'après l'impulsion que je vous dat. T. 2, so donne, tendez vers le bonheur dans chaque instant so de votre durée, ne résistez point à ma Loi souve-praine? so Et comment y résisterions-nous, puisque nous ne sommes pas libres, & que tout est nécessaire? Un pareil début ne nous promet point une harangue raisonnable.

<sup>(</sup>a) Après l'excellente réfutation qu'en a faite M. Bergier, il en a paru plusieurs autres, entre lesquelles on doit assurément distinguer les Observations de M. de Castillon, de la Société Royale de Londres. Voici comme M. de Voltaire parle de ce ches-d'œuvre du Matérialisme: Il est déclamateur, il se contredit, il assirme ce qui est en question, & sur-tout il s'est fondé sur de prétendues expériences, dont la fausseté & le ridicule sont aujourd'hui reconnus & sisslés de tout le monde Nouv. Mél. philos. hist. crit. 12° part. pag. 312. Édit. de 1772.

La liberté avec la nécessité, voilà un mystere qui passe notre intelligence.

« La vérité éclaire mes sujets. » Cela est heureux. Ils en ont très-grand besoin pour compren-

dre les absurdités que vous leur annoncez.

« Cessez de le contempler l'avenir. » Et si vous me forcez de le contempler par la maniere dont vous m'avez formé, est-ce à moi que vous devez vous en prendre? Je suis votre ouvrage, c'étoit à vous de me former autrement.

■ Sois heureux. → Très-volontiers; mais puis-je l'être avec la goutte ou la gravelle, quand il vous plaira de me les envoyer? Puis-je l'être si vous m'avez donné un caractere chagrin, bizarre, mécontent des autres & de moi-même? Rendez-moi heureux, si vous voulez que je le sois.

Wis pour tes semblables. Mais il seroit beaucoup plus avantageux à mon bonheur qu'ils vécussent pour moi; puis-je être heureux en leur sacrifiant sans cesse mon bien-être & mes intérêts?

« Sois juste & bon. » I'y consens, pourvu que les autres soient tels à mon égard; mais s'ils sont injustes & méchants, pourquoi ne me seroit-il pas permis de m'en venger, & d'user de représailles? Accordez vos préceptes avec mon bonheur, ou ne m'en parlez pas.

Sois fidele à la tendresse de ton épouse, & 

qu'elle soit fidelle à la tienne. 

L'avis est excellent, mais si elle manquoit de fidélité en succombant à un penchant nécessaire; si je venois à y succomber moi-même, aurious-nous droit de nous

acculer ?

Eleve tes enfants. » Je pourrai m'y résoudre, si je puis espèrer de les voir heureux; mais, si je

n'ai d'autre héritage à leur laisser que des maux & des larmes, le plus grand service que je puisse leur rendre, c'est de les étousser à leur naissance.

Si mon injuste Patrie me resuse le bonheur, je so dois m'en éloigner en silence. Det si je ne puis la quitter sans me rendre plus malheureux encore, par quelle loi m'est-il désendu de me venger de ses injustices? Le bonheur est la loi suprême : j'ai droit de me le procurer à tout prix.

Malgré l'injustice des hommes, je jouirai du contentement intérieur. Belle ressource contre les traits de la fortune! Au contraire, j'aurai à me reprocher d'avoir renoncé à mon bonheur pour

des êtres qui ne méritent que ma haine.

« Je vivrai toujours dans l'esprit de mes amis. » Cela n'est pas sûr; un malheureux n'a plus d'amis; les morts sont bientôt oubliés: & de quoi me seryira le souvenir des hommes quand je ne serai plus?

en me rendant malheureux, vous me refuserez encore la triste consolation de me plaindre? C'est tout ce que pourroit saire le plus cruel des tyrans.

✓ Je punis, dites-vous, plus surement que les

 Dieux, tous les crimes de la terre. = 1.º Cela est
faux: dès qu'un scélérat peut braver la honte & les
remords, vous ne pouvez rien contre lui: 2.º vous
punissez donc vos propres crimes sur les malheureux que vous entraînez au mal par un penchant
invincible.

Ne me parlez ni de remords, ni de la honte, ni de la crainte qui tourmentent l'ame des méchants: c'est qu'ils ne savent pas raisonner: doit-on avoir des remords ou de la honte des actions que nous n'avons pu éviter? C'est à vous, nature marâtre, de rougir des vices que vous nous avez donnés;

ou plutôt, ce qui vient de la nécessité peut-il être un vice ou un crime? Pouvons-nous oublier qu'il n'y a dans la nature ni ordre, ni désordre, ni bien, ni mal, ni vice, ni vertu?

Les motifs de la morale de la nature sont » l'intéret évident de chaque homme, de chaque » société. » Cela seroit fort bien, si l'intérêt de chaque homme & celui de chaque fociété étoient toujours d'accord; mais, quand ils sont opposés, lequel doit avoir la préférence? Voilà sur quoi

nous ne sommes pas encore instruits.

Serons-nous affez infenfés pour demander à une nature fourde d'écarter l'imposture qu'elle-même a fait naître; de dissiper des erreurs où elle nous a fait tomber, & qui font un effet de l'organisation; de soumettre nos cœurs, si elle les a rendu incapables de soumission ? Conclurons-nous avec les Matérialistes qu'il faut nous soumettre à la nécessité d'être méchants, s'il plaît ainsi à la nature?

Disciples prétendus de la nature! c'est déraisonner trop long-temps; puisque la Religion nous adresse un langage plus sense, nous ne pouvons

plus refuser de l'entendre.

C O homme! être pensant & libre, qu'une phi- T. 1. p. 152-» losophie insultante & chagrine ose traiter d'in-» secte éphemere, tu es indigné de cet outrage. • Ce front majestueux que tu portes vers les cieux, » la variété de tes pensées, la rapidité de tes desirs, » l'étendue de tes projets, l'immensité de tes espé-» rances attestent la dignité de ton être, la noblesse » de ton origine, la grandeur de ta destinée. L'empire que tu exerces sur la matiere, le mouvement que tu lui imprimes, les formes que tu lui » donnes, les qualités que tu y découvres, & dont » tu sais faire usage, la docilité avec laquelle elle

» se prête à tes volontés, te font assez sentir que otu lui es supérieur, & qu'elle est faite pour » t'obéir. Dans la vaste étendue des cieux où elle » semble hors de ta portée, tu suis encore la mar-» che que lui a prescrit le Créateur, tu en calcules les instants, tu en prévois les révolutions, » tu en combines les loix: sous les yeux du Maître » qui en est l'auteur & l'arbitre, tu en es le témoin » & l'admirateur. Vois dans quelles archives tu » dois chercher tes titres, dans celles de la Philo-» sophie, ou dans celles de la Religion: l'une te » déclare que tu es l'avorton de la nature, destiné » à être étouffé presqu'au moment de ta naissance: » l'autre t'apprend que tu es l'enfant du Créateur, D'héritier du Ciel, le citoyen de l'éternité. A ces deux langages, reconnois ta véritable mere: sois homme, crois un Dieu, & tu auras » un pere, »

### CHAPITRE

L'Athéisme considéré par rapport à la Société.

#### I.

D. UNE SOCIÉTÉ d'hommes peut-elle subsifter sans la croyance d'un Dieu?

R. Un ancien Philosophe assure qu'il seroit adv. Colot. plus aisé de bâtir une République en l'air que de fonder une République sans religion. Il est d'accord en ce point avec tous les Sages de l'Antiquité. Mais peut-être l'autorité du plus fameux de nos incrédules est-elle plus propre aujourd'hui à prou-

ver cette Thèse. & Telle est, dit - il, la foiblesse volt. Traité » du gente-humain; & telle est sa perversité, qu'il de la Toles. » vaut mieux sans doute pour lui d'être subjugué par toutes les superstitions possibles, pourvu » qu'elles ne soient point meurtrieres, que de » vivre sans religion. L'homme a toujours eu be-■ foin d'un frein; & quoiqu'il fût ridicule de facri-» fier aux Faunes, aux Sylvains, aux Naïades, il » étoit bien plus utile d'adorer ces images fantas-» tiques de la Divinité, que de se livrer à l'Athéisme. » Un Athée qui seroit raisonneur, violent & puis-» sant, seroit un fléau aussi funeste qu'un superstiptieux sanguinaire.... Par-tout où il y a une » Société établie, une Religion est nécessaire. Les ▶ Loix veillent fur les crimes publics, & la Religion » sur les crimes secrets. » Supposez dans une société d'Athées des prétentions exclusives, comme il ne manquera pas d'y en avoir, & qu'il soit de leur intérêt de s'entre-égorger; il n'en restera qu'un seul,

D. Ces autorités ne sont-elles pas contredites par celle d'un célèbre Critique, qui, par des raisonnements à perte de vue, a prétendu trouver des

savoir le plus fort, & ce sera le dernier.

vertus réelles chez les Athées?

R. Cet Auteur s'est résuté luimême dans plus d'un endroit, & a reconnu l'illusion de ses sophismes, pour se ranger au sentiment général. « Si Dist. critiq. » l'on ne joignoit pas, dit-il, à l'exercice des ver art. Brutus. » tus ces biens à venir que l'Ecriture promet aux » Fidèles, on pourroit mettre la vertu & l'inno
» cence au nombre des choses sur lesquelles Salo
» mon a prononcé son Arrêt désinitif, Vanité des parlant, dit-il encore, la vérité & la principale » force de la Religion par rapport à la vertu,

Penices fur la Comerc. consiste à être persuadé de l'éternité des peines & des récompenses; & ainsi, en ruinant le dogme de l'immortalité de l'ame, on casse les meilleurs ressorts de la Religion ..... Si l'on regarde les Athées dans la disposition de leur cœur, on trouve, que n'étant retenus par la crainte d'aucun châtiment divin, ni animés par l'espérance d'aucun cune bénédiction céleste, ils doivent nécessairement s'abandonner à toutes leurs passions. Du reste Bayle ne se sût-il pas résuté lui-même, il l'a été victorieusement par l'Auteur de l'Emile, par celui de l'Esprit des Loix, par l'Ami des Hommes, par Bolingbroke, par Hume, &c. &, comme nous venons de le voir, par Voltaire, son Admirateur & son Copiste (a).

<sup>(</sup>a) Voyez toutes ces autorités rassemblées dans l'Apologie de la Religion, par M. Bergier, T. I. Réflexions fur la Préf. T. 2, chap. 16, &c. M. de Pompignan, dans la 2e, 4° & 5° question sur l'incrédulité, démontre cette vérité par les raisonnements les plus invincibles, qui résultent de la nature même de l'homme & de toutees les connoissances que nous en avons. Le P. Bourdaloue a traité la même chose dans un excellent Sermon pour le jeudi de la troisieme semaine de Carême: Point de probité sans religion, point de religion sans probité. - Je n'entends pas, dit J. J. Rousseau, qu'on puisse être vertueux sans religion : j'eus long-tems cette opinion trompeuse, dont je suis trèsdésabusé. Lettre sur les Spect. - Un Écrivain déclaré contre toute morale religieuse, convient que celle des Philosophes est absolument vaine. a Quelques Philosophes » ont cru nous donner des principes plus sûrs & plus so propres à fixer nos idées sur la morale. Ils donnent so pour base à la science des mœurs un prétendu sens moral, un instinct inexplicable, une bienveillance in-» née, un amour parfaitement désintéressé de la vertu. 33 Si nous examinons ces idées, nous les trouverons absop lument chimériques. » Système Soc. T. 1, ch. f.

D. Pourquoi jugez-vous qu'un Athée ne puisse être vertueux?

R. Parce que, dans le système de l'Athée, la vertu n'a plus de motif: elle éloigne l'homme de sa félicité, en lui interdisant la jouissance des seuls plaisirs auxquels il peut aspirer, & blesse la raison, principe essentiel de toutes les vertus.

D. Par - là même, les vertus des Athées ne sont-elles pas plus précieuses & plus estimables, étant pratiquées sans intérêt, & en vue d'elles-

mêmes?

R. Ce raisonnement de Cardan, de Bayle, de la Mettrie, &c. renferme contradiction dans les termes; c'est établir une chimere, & prétendre qu'elle est préférable à un bien réel. Il n'y a plus de vertu, dès que vous ôtez l'idée du juste & de l'injuste, d'un Législateur Souverain; dès-lors la pente invincible de l'homme vers le bonheur ne s'arrête que dans la satisfaction de ses desirs actuels. Ce n'est pas que l'espoir de la récompense entre essentiellement dans la nature de la vertu; on peut la pratiquer sans doute par d'autres motifs plus ou moins sublimes: mais s'il n'existoit aucun châtiment du crime, aucun prix de la vertu, aucun garant des Loix naturelles, divines & humaines, aucune Providence, aucun but ni cause finale des êtres doués de l'intelligence, aucune distinction de l'homme & de la brute; dès-lors toutes les notions seroient confondues, & les idées, dont résulte l'honneur de la vertu & l'opprobre du vice, seroient anéanties. Il n'y auroit plus d'amour de l'ordre, parce qu'il n'y auroit plus d'ordre; tout seroit hasard, fatalité, nécessité. - L'on ne sert point un bon Prince par intérêt, mais l'attachement à sa Personne, à ses loix,

à la gloire de son regne, est une suite de la sagesse, de la justice & de la biensaisance qui préside
à son gouvernement. L'idée générale de la vertu
résulte de l'idée d'un Dieu vengeur & rémunérateur, sans que la considération de l'intérêt y concoure (a). — Les sentiments généreux qui produisent les vertus s'évanouissent dans le système
du Néant. L'ame se précipite, s'avilit, se concentre
dans la recherche des plaisirs sugitifs qui constituent son bonheur. Découvrant en elle la même
origine & la même destinée que dans les brutes,
elle propose à ses desirs les mêmes objets, & les
renserme dans le même espace (b).

#### S. I I.

D. D'où vient qu'Epicure, ce grand adversaire

de Dieu, prêcha si constamment la vertu?

R. 1.º Quand il seroit vrai qu'Epicure eût prêché la vertu, il s'ensuivroit précisément qu'il n'a pas été ferme dans ses principes; qu'il varioit, qu'il se contredisoit, qu'il se résutoit lui-même, comme les Philosophes d'aujourd'hui.

2.° Dans le langage d'Epicure il y a un équivoque qui a dérouté plusieurs Lecteurs supersiciels, & accoutumés à s'en tenir à l'écorce des choses. La vertu, selon Epicure, c'est la volupté;

<sup>(</sup>a) a Rien n'existe que par celui qui est. C'est lui qui 
De donne un but à la justice, une base à la vertu, un prix
La cette courte vie, employée à lui plaire. C'est lui qui
De cesse de crier aux coupables, que leurs crimes secrets
De ont été vus; & qui fait dire au Juste oublié, tes vertus
De ont un témoin. Desp. max. & princ. de J. J. Rousseau,
est. 1.

<sup>(</sup>b) On trouvera cette matiere traitée avec plus d'étendue, Liv. 2, ch. 2.

& en cela il est très-raisonnable & très-conséquent dans ses principes. Tout ce qui fait la matiere d'une jouissance agréable, est matiere de vertu dans le système de l'Athée; la raison en persuade & en autorise l'acquisition; ce seroit folie, indissérence stupide, haine insensée de soi-même, de s'y refuser. Le Cardinal de Polignac a mis au grand jour la nature de la vertu épicurienne (a); il est surprenant qu'on y revienne encore sans répondre à ses raisons. Citera-t-on toujours ce passage de Cicéron: Negat Epicurus jucunde posse vivi, nist cum virtute vivatur, & n'ajoutera-t-on jamais le reste: Nec cum virtute nisijucunde? Ciceron donne à toute la terre le défi de pouvoir ne pas entendre par la volupté épicurienne la volupté des sens (de finib. L. 3. n. 46.) Ceux qui entendent les plaifirs de l'ame n'ont pas lu les premiers Vers de Lucrece, disciple & interpréte d'Epicure:

Æneadum genitrix, divúmque hominumque voluptas.

Est-ce que Vénus présidoit aux plaisirs de l'esprit? Quoi, disoit Cicéron (b), je ne sais point ce que

<sup>(</sup>a) Incipe nunc tandem, mendax Epicure, videri
Qualis es, & tandem mentitos exue vultus....
Ecquid enim petulantem avidumque morabitur ultrà,
Si modò conspedus hominum fugisse licebit,
Quin supret, rapiat, jugulet, perimatque veneno,
Dum jubet ingenitus suror & regina voluptas.

Ant. L. 1.

(b) Hoc frequenter dici solet à vobis, non intelligere nos quam dicat Epicurus voluptatem. Quod quidem mihi siquando dictum est, est autem dictum non parum sæpe; ets satis clemens sum in disputando, tamen interdum soleo subirasci. Ego non intelligo quid sit som græce, latine, voluptas? &c. de sin. 2, 4.

c'est qu'adorà en grec, & voluptas en latin? Duiconque Veut être Epicurien, l'est en deux pjours; & je serai le seul qui ne pourrai y rien » comprendre. Vous dites vous-même qu'il ne pfaut point de lettres pour devenir Philosophe: (il parle à un Epicurien,) en vérité quoique je » sois naturellement assez modéré dans la dis-» pute, je l'avoue, j'ai peine à me contenir. » En esser, pourquoi Ciceron n'auroit-il pas compris ce que les Epicuriens, la plupart fort bornés, & incapables d'entrer dans des discussions sines (a), comprenoient dès le premier mot? Epicure parle d'une volupté dont tout animal en naissant a la connoissance par le sentiment seul. . . . Epicure avoit une excellente maxime : c'étoit de ne point employer un mot qui eût besoin d'être expliqué par un autre. La seule qualité qu'il demandoit dans l'Orateur, & à plus forte raison dans le Philosophe, c'est la clarté; il la pratiquoit lui-même:

intelligam. Ses disciples la pratiquoient comme lui, si bien que Cicéron, qui avoit suivi avec Atticus les leçons de Phedre & de Zénon, successeurs d'Epicure, déclare qu'ayant eu souvent des discussions sur ces matieres avec son ami, jamais il ne s'étoit agi du sens des termes, mais toujours du sonds même de la doctrine: Neque erat unquam controversia quid intelligerem, sed quid probarem.

ruc. III. « Pourquoi tergiverser, dit encore Cicéron, en » adressant la parole à Epicure, sont-ce vos pa-

<sup>(</sup>a) Vestri optime disputant nihil opus esse, eum qui Philosophus suturus sit, scire litteras.... de plagis omnibus colligitis bonos quidem viros, sed certe non pereruditos. De sin. 2, 4.

roles ou non? Voici ce que vous dites dans le » Livre qui contient votre doctrine sur cette matiere.... Je déclare, dites-vous, que je ne » reconnois aucun autre bien que celui que l'on » goûte par les saveurs & par les sons agréables. » par la beauté des objets sur lesquels tombent nos » regards, & par les autres impressions sensibles que Pl'homme reçoit dans toute sa personne; & afin » qu'on ne dise pas que c'est la joie de l'ame qui » constitue ce bonheur, je déclare que je ne conçois » de joie dans l'ame que quand elle voit arriver ces » biens dont je viens de parler, &c.... Est-ce que » je mens? est-ce que j'invente? Qu'on me ré-» fute; je ne demande, je ne cherche en tout que » la vérité. » Et après tout, si les Epicuriens entendoient par le mot de volupté autre chose que ce qu'on entend ordinairement, ils n'étoient guere habiles d'aller employer dans un Pays où ils avoient tant de rivaux & d'ennemis une expression dont le sens, au moins équivoque, pouvoit donner prise à la calomnie. « Qui les obligeoit, s'ils avoient des » idées pures & exemptes de tout reproche, de présenter la vertu sous l'habit d'une Courtisane » décriée? » Quid enim necesse tanquam meretri- Cic. Did cem in matronarum cœtum, sic voluptatem in virtutum concilium abducere? invidiosum nomen est & infamiæ subjectum.

D. Les raisonnements peuvent-ils conclure contre des faits? S'il est certain qu'Epicure fût un modele de vertu, comme nos Philosophes l'assurent, ne doit-on pas inférer que sa doctrine sur cet article fût faine?

R. En accordant qu'Epicure a été vertueux, on n'accorderoit rien dont les Athées pussent se

prévaloir, 1.º parce qu'un homme vertueux (a) sans religion, au milieu de ceux qui ont une religion, ne prouve rien en faveur de la possibilité d'une République d'Athées. La crainte, l'honneur, l'amitié, le respect humain, &c. sont des chaînes qui ne subsisteroient plus, si son système devenoit général. 2.º Parce qu'Epicure avoit été élevé dans la crainte des Dieux, & parmi des leçons de sagesse; or, il est difficile que les premieres impressions n'influent sur la conduite, lors même qu'on Venerunt a secoué le joug. C'est ainsi que nos Incrédules mihi omnia modernes attribuent à la Philosophie les restes

eumilla.... de probité qu'ils ont conservés, & qui ne sont & ignorabam réellement que les débris de leur foi & d'une insmater eft.

Sap. 7.

Di&ionn. philos. artic. Atheisine.

rum omnium titution chrétienne. 3. De ce qu'un Athée, occupé de ses plaisirs ou de sa philosophie, est un homme paisible & un Citoyen utile à certains égards, doit-on conclure qu'il sera le même lorsque de grandes passions s'allumeront dans son ame, & que l'attrait du vice se fortifiera par de grands intérêts? « Je ne voudrois pas, dit prudemment » M. de V. avoir affaire à un Prince Athée, qui » trouveroit son intérêt à me faire piler dans un mortier; je suis bien sûr que je serois pilé. Je ne po voudrois pas, si j'étois Souverain, avoir assaire à » des Courtisans Athées, dont l'intérêt seroit de m'empoisonner; il me faudroit prendre au hasard » du contre-poison tous les jours. Il est donc abso-» lument nécessaire pour les Princes & pour les » Peuples que l'idée d'un Être suprême, Créateur, Gouverneur, Rénumérateur & Vengeur, soit

<sup>(</sup>a) Cette vertu même ne seroit qu'apparente, & se borneroit à la conduite extérieure.

» profondément gravée dans les esprits. » Rousseau, Hume, Alembert, Montesquieu, &c. ont parlé comme M. de V.... Je crains Dieu, disoit quelqu'un de bien sense, & après, lui je ne crains que celui qui ne le craint pas (a).... Ceux qui donnent le plus d'étendue à la tolérance en exceptent les Athées, & les jugent dignes de mort. Décission fondée sur l'alternative inévitable, ou de laisser périr la République, ou de la délivrer de ses plus mortels ennemis. Voyez le Dictionnaire

Encyclopédique, article Athéisme.

2.º Quoiqu'il ne soit pas fort important d'être instruit de la vie d'Epicure, l'entêtement avec lequel on continue de faire l'éloge de ce Philosophe, nous oblige à prouver que ses mœurs étoient parfaitement conformes à sa doctrine, & qu'il a vecu en digne Chef de cette classe d'hommes, qu'Horace appelle Epicuri de grege porcos. M. de Voltaire & les Encyclopédistes veulent absolument qu'Epicure ait été un homme de bien. Ceux-ci disent « qu'il reçut dans ses jardins plusieurs femmes célèbres: Léontium, maîtresse de Métro-» dore; Philénide, une des plus honnêtes femmes » d'Athènes; Nécidie, Hérotie, Hédie, Marma-» rie, Boidie, Phédrie. » Or toutes ces femmes célèbres étoient des femmes perdues de réputation, suivant Diogene Laërce & les anciens Ecrivains.

Il faut compter extrêmement sur l'ignorance de ses Lecteurs, pour leur présenter Philénide, ou Philénis, pour une des plus honnêtes femmes d'Athènes. Il ne reste plus qu'à leur faire croire

<sup>(</sup>a) La même pensée se frouve fortement exprimé dans un passage du Pseaume 16: A resistentibus dextræ tuce custodi me ut pupillam oculi,

que Messaline étoit une des plus honnêtes femmes de Rome. Philénis étoit plus coupable que Messaline: non contente d'avoir corrompu la jeunesse de son temps, elle voulut encore corrompre la jeunesse des siècles futurs, par un Livre abominable qu'elle composa. (Voyez les Adages de Junius sur ces mots, Philainidis commentarii, & la remarque p. de l'art. Hélene dans le Dict. de Bayle.) On ne peut lire S. Clément d'Alexandrie, Lucien, Martial, Athenée, Suidas, Gyraldi, &c. sans avoir le nom de Philénis en exécration. Si Messieurs les Encyclopédistes avoient seulement ouvert les Dictionnaires de Gouldman, d'Etienne, d'Hoffman, &c. ils auroient trouvé le nom de Philénis suivi d'une épithere insame; & Diogène Laerce donne la même épithète à Nécidie, à Hérotie, & aux autres compagnes de Philénis. Epicure étoit aussi débauché que les femmes qu'il fréquentoit. « Quand je le voudrois, » dit Plutarque, il me seroit impossible de passer pardessus l'imprudence & l'impertinence de ocet homme.... dont les appétits voluptueux requéroient des viandes exquises, des vins déplicieux, des senteurs délicates, & par-dessus tout e cela encore, des jeunes femmes, comme une » Léontium, une Boidion, une Hédia, une Ni-• cédion, qu'il entretenoit & nourrissoit. » Je n'ose rapporter ce qu'ajoute ensuite Plutarque des affreux débordements d'Epicure avec son familier Polyenus & une Courtifanne native de la Ville de Cylique. (Voyez Plutarque dans le Traité qu'on ne peut vivre joyeusement selon Epicure, traduit par Amyot, & l'art. Leontium du Dictionnaire de Bayle.)

ø.

D. N'y a-t-il pas eu des Savans qui ont fait l'a-

pologie d'Epicure?

R. Il y en a eu, comme je viens de l'observer, mais Epicure n'en vaut pas mieux pour cela, & ces Savans ont bien mal employé leur temps. J'en croirai les saints Peres, & Cicéron, Plutarque, Cumberland, Fabricius, le Cardinal de Polignac, &c. avant les Apologistes d'Epicure. Un ancien Poëte a fait l'Apologie de Philenis, un ancien Orateur celle de Busiris; Cardan a composé l'éloge de Néron, &c. Mais ce qui n'étoit qu'un jeu d'esprit de la part de ces Ecrivains, est devenu l'étiquette de la nouvelle Philosophie, une entreprise sérieuse de la part des nouveaux Philosophes. Ils prodiguent leur encens à Julien l'a- Quoniam postar; ils prétendent justifier les persécutions de laudatur pers Néron, de Domitien, de Dece, de Dioclétien, derits anima de Maxence, &c. mais ils déchirent Samuel, Da-sua, & inivid, Constantin, Charlemagne, S. &c. — Pour citur. Pl. 104 donner le ton & la loi au jugement du Peuple Lecteur, ces Messieurs méprisent tout ce qui est en possession d'être estimé, & estiment ce que le bon sens a toujours méprisé. C'est là, disoit S. Jé- Senis tine rôme, travailler à faire rentrer les hommes en guammutares enfance, en esfaçant toutes les idées reçues, tou-tem jam muntes les connoissances acquises.

4.º Ne pourroit-on pas juger de la vie d'Epi-re parvula. eure, pat celle des Philosophes modernes? Ceux rum. dont la réputation étoit la mieux établie, & qu'on regardoit comme des modèles achevés de toutes les vertus, ont bien étonné ceux qui les ont examinés de près (a). « Je regardois, dit M. Roul- Cuv. divers.

dum ad infans tiam retrahes

<sup>(</sup>a) Voyez l'article Cacouacs, dans le Dict. anti-phil. Cest un tableau allégorique du caractère & des mœurs de nos Philosophes.

p seau, tous ces graves Ecrivains comme des hom? mes modestes, sages, vertueux, irréprochables. » Je me formois de leur commerce des idées an-» géliques, & je n'aurois approché de la maison » de l'un d'eux que comme d'un Sanctuaire. Enn fin je les ai vus; ce préjugé puéril s'est dissipé, » & c'est la seule erreur dont ils m'aient guéri (a). » Pensent-ils qu'on ignore les anecdotes de leur vie; qu'on se laisse généralement éblouir par le pompeux éloge qu'ils font de la vertu (b); qu'on soit la dupe des louanges qu'ils fe donnent mutuellement, & qu'ils reçoivent de ce Peuple d'incrédules à ressorts, que le méchanisme d'une imitation stupide a rendus les échos des Chefs de l'irréligion? Les ennemis de la Foi se sont servis en tout temps de ce moyen pour propager leurs

(b) On n'a peut-être jamais tant parlé de vertu, tant admiré, tant exalté cette aimable modification de l'ame intelligente, que dans ce siécle. Il semble que par le fréquent usage de ce nom respectable, on veuille se confoler en quelque sorte de la perte de la chose, ou bien témoigner ses regrets à des charmes sugitifs que l'irréligion a bannis de la terre, & poursuivre d'un dernier regard le dépérissement d'un bien dont la privation sait sentir le vrai prix:

Virtutem videant, contabescantque relica?

<sup>(</sup>a) M. Hume n'est pas plus content de Rousseau, que Rousseau ne l'est des autres Philosophes; il l'appelle un ferpent réchaussé dans le sein de l'amitié. Il est important de bien étudier les Adversaires de la Religion. La connoissance de leur caractère, de leurs mœurs, de leur conduite, de la trempe de leur esprit & de leur cœur, est peut-être le moyen le plus simple & le plus sûr de se garantir de la séduction de leurs écrits. On se dira à soimmene: sont-ce là les guides qu'il faut suivre, les modèles qu'il faut imiter, les idoles qu'il faut encenser?

erreurs. « Étre leur adhérent, c'est le souverain mé-» rite; n'en être pas, c'est le souverain décri, Si ser. sur l'ai » vous êtes dévoué à leur parti, ne vous embar-veugle-né, » rassez pas d'acquérir de la capacité, de la pro-» bité. Votre dévouement vous tiendra lieu de » tout le reste: caractere particulier de l'héresse, » dont le propre a toujours été d'élever jusqu'au »ciel ses fauteurs & ses sectaires, & d'abaisser » jusqu'au néant ceux qui osoient l'attaquer & la • combattre. La maniere des Hérétiques étoit de • s'ériger eux-mêmes premièrement, & puis leurs Partisans & leurs associés, en hommes rares & extraordinaires. Tout ce qui s'attachoit à eux • devenoit grand, & le seul titre d'être dans leurs pintérêts, étoit un éloge achevé. Il n'y avoit parmi eux, à les entendre, que des génies » sublimes, que des prodiges de science & de vertu, &c. » N'oubliez pas, dit M. L\*\*\*, que p tous les gens de parti se canonisent tour-à tour: \*c'est le cas de dire avec Isaie, Beatificant & » beatificantur. » Un célèbre Orateur latin s'exprime assez joliment sur ce sujet ! Exercent quast Commir! quædam monopolia famæ & societates laudum. Lau- Orat. de arte dant mutud ut laudentur. Fænore gloriam dant ma. & accipiunt; cateris omnibus obtrectant.

### **S.** III.

D. N'y-a-t-il pas des hommes pour lesquels la Religion est inutile, & qu'elle ne corrige pas plus que l'Athéisme? Bayle croit cette observation trèsfavorable à l'incrédulité.

R. 1.º Pour savoir si la Foi d'un Dieu n'a point rendu ces hommes meilleurs, il faudroit savoir ce que ces hommes eussent été, s'ils avoient professé l'Athéssme. Tel que la Religion n'a pas em-

Lij

pêché de voler, auroit incendié, ravagé, massacré, s'il n'avoit eu aucune Religion. Il y a toujours une très-grande différence entre le plus mauvais Chrétien, & un incrédule. Quelque inexcufable que soit le vice dans un homme qui a conserve la Foi, on doit moins se désier de sa probité que de celle d'un incrédule sujet aux mêmes passions. Dans le premier, le vice est une foiblesse contre laquelle sa foi réclame. La persuasion où il est que sa conduite est criminelle & dangereule pour lui, est un motif d'espérer, ou qu'il la réformera quelque jour, ou du moins qu'il évitera d'autres crimes que sa Religion condamne avec plus de sévérité: il a toujours une régle sûre, qui le guide dans les jugements qu'il porte sur ce qui est bon & sur ce qui est mauvais; & si la force des passions l'empêche de suivre cette régle en des points importants, on ne doit pas présumer qu'il s'en éloignera de même dans tous les autres. L'incredule, au contraire, n'apperçoit dans le vice qu'il aime, qu'une suite de sa doctrine. Les passions ont donné naissance à l'incrédulité, & l'incrédulité à son tour, autorise & enflamme les passions. Libres dans leur cours, on ne peut prévoir jusqu'où elles iront, & tout ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'il n'est point d'excès où elles ne doivent entraîner un incrédule, si toutes ses démarches sont exactement mesurées sur ses principes. Sa droiture & sa bonté naturelle sont l'unique appui de sa probité; mais ces sentiments, on ne peut trop le répéter, ont eux-mêmes besoin d'être appuyés sur les maximes de la Religion. Sans ce fondement, l'édifice n'a aucune solidité; & le moindre souffle des passions est capable de le renverser. Tel est le précieux avanPHILOSOPHIQUE. 163 tage de la Foi. Elle éleve ceux qui lui obéissent à une haute sainteré. Elle peut au moins sauver, la probité du nausrage des mœurs. Il est réservé à l'incrédulité de ne laisser aucune ressource aux vertus morales après la perte des vertus chrétiennes.

2.º Si la Religion ne corrige pas tous les hommes, elle en corrige un très-grand nombre. Un remede est-il inutile, parce qu'il ne guérit pas tous les malades?

3.º « Il se commet des crimes malgré la Remligion, il s'en commet malgré les Loix civiles,
malgré la voix de la raison, malgré la philomophie: donc la Religion, les Loix, la raison,
la philosophie sont des sources de maux pour
la Société, aussi bien que l'Athéisme. Sophisme
ridicule, on devroit avoir honte de le propomoment se l'est la réponse de l'Auteur de l'Esprit
des Loix.

D. Les Loix civiles, l'honneur, l'éducation, &c. ne sont ils pas un frein plus puissant pour arrêter les passions des hommes, un sondement plus solide de la vertu, que les sentiments de Religion?

R. 1.º Les Loix civiles ne veillent que sur les intérêts de la société, & n'arrêtent que le dehots du vice. La Religion forme l'esprit & le cœur de l'homme, proscrit les crimes secrets comme les crimes publics, condamne la volonté comme le fait; l'impunité si ordinaire au Tribunal des Loix, est bannie du Tribunal de la Religion (a).

<sup>(</sup>a) Lucrece appelle au secours des Loix le sommeil & la sièvre. Il est possible, dit-il, que, durant le délire ou le rêve, un scélérat découvre ses forfaits, & que sa méchanesté cosse d'être inconnue. Un Philosophe qui substitue de

6.

Les Loix civiles peuvent être injustes, imprudentes, déraisonnables, elles sont souvent contradictoires; elles varient selon les climats, les gouvernements, le génie des Législateurs, &c. Voilà un fondement bien serme & bien uniforme de la vertu! — Les incrédules toujours en contradiction avec eux-mêmes, toujours inconséquens dans toutes les parties de leurs systèmes, assurent que la religion est une invention des législateurs, nécessaire au maintien de leur autorité, à la rigueur des Loix: comment prétendent ils donc que ces Loix sont suffisantes par elles-mêmes & indépendantes de tout appui?

2.° L'honneur de l'Athée, de concert sans doute avec sa raison, exige qu'il jouisse tant qu'il peut jouir, & que rien ne s'oppose impunément à ses intérêts. La véritable honneur est une chimere

dans ce système, de même que la vertu.

3.º L'éducation n'est autre chose que l'enseignement des principes qui doivent former la conduite des ensants. Un Athée dira à son fils: «Tu » n'as rien à craindre ni à espérer de Dieu, tu » peux te cacher aux yeux des hommes; tu n'au-

pareilles ressources à la soi d'un Dieu, est lui-même en rêve ou en délire. Il saut entendre Lucrece établir cette sublime doctrine, qui peut donner une idée de l'embarras des Athées.

Nec facile est placidam ac pacatam degere vitam,
Qui violat factis communia scedera pacis;
Etsi sattit enim Divûm genus humanumque,
Perpetuò tamen id sore clam dissidere debet:
Quippe ubi se multi per somnia sæpe loquentes
Aut morbo delirantes protraxe \* feruntur,
Et celata diù in medium peccata dedisse.
L. s. de Nat. terum.

\* Protranissa

PHILOSOPHIQUE. 167 » ras de bonheur, qu'autant que tu sauras t'en » procurer, les passions te serviront de guides » pour y arriver. » Ce fils sans doute deviendra un modèle de vertu. « Sortez delà ( de l'idée • d'un Dieu juste qui punit & qui récompense,) » je ne vois plus, dit M. Rousseau, qu'injustice, » hypocrisie & mensonge parmi les hommes; l'in-» térêt particulier qui, dans la concurrence, l'em-» porte nécessairement sur toutes choses, apprend » à chacun d'eux à parer le vice du masque de » la vertu. Que tous les hommes fassent mon bon-» heur aux dépens du leur, que tout se rapporte à moi seul, que le genre-humain meure, s'il le » faut, dans la peine & dans la misere, pour m'épargner un moment de douleur ou de faim. ⇒ Tel est le langage intérieur de tout Incrédule » qui raisonne. Oui, je le soutiendrai toute ma » vie: quiconque a dit dans son cœur, il n'y a spoint de Dieu, & parle autrement, n'est qu'un

D. Le superstitieux, qui se fait de fausses idées de Dieu, n'est-il pas plus coupable que l'Athée qui nie samplement son existence? C'est au moins le sentiment de Plutarque & de Bayle,

R. L'Athée 1.º est plus compable à l'égard de Dieu, dont il nie l'attribut le plus essentiel, qui est l'existence, & attaque par-là de la maniere la plus directe, la nature de l'Être nécessaire.

2.° Il est plus coupable à l'égard de la société, dont il renverse le sondement, & dissout tous les liens... Plutarque aime mieux qu'on dise qu'il n'y a pas de Plutarque, que de dire que Plutarque est mal-honnéte homme: mais 1.° il n'est pas essentiel que Plutarque existe. 2.° L'existence de Plutarque ne sait rien à la société des hommes. 3.°

Le superstitieux en se faisant de fausses idées de la Divinité, ne prétend pas injurier l'Être suprême, mais lui attribuer des qualités qu'il croit compatibles avec ses perfections infinies. Nous pouvons ici réfuter Bayle par les paroles de son Co-Volt. Traité piste. « Quand les hommes, dit-il, n'ont pas des de la Tolér. notions saines de la Divinité des idées sausses » y suppléent; comme dans les temps malheureux on trafique avec de la mauvaise monnoie, quand non n'en a pas de bonne. Le Paien craignoit de » commettre un crime, de peur d'être puni par

#### §. I V.

⇒ ses faux Dieux. Le Malabare craint d'être puni

D. Les dégâts que causeroit l'Athéisme dans la Société, peuvent ils contre balancer ceux que

la Fanatisme y a fait?

par sa Pagode. n .

. R. Le Fauatisme, qui est un zèle aveugle & outré pour la Religion mal-entendue, est un mal sans doute; mais ce mal est incomparablement Emile, T. 3, moindre que l'Athéisme. « Le Fanatisme, quoip que sanguinaire & cruel, dit J. J. Rousseau, » est pourtant une passion grande & forte, qui » éleve le cœur de l'homme; au-lieu que l'irré-» ligion, & en général l'esprit raisonneur & phi-» losophique attache à la vie, essémine, avilit les mames, concentre toutes les passions dans la bas-∞ sesse de l'intérêt » .... « Si l'Athéisme ne fait pas verser le sang humain, c'est moins par amour » pour la paix, que par indifférence pour le bien. » Comme que tout aille, peu importe au préntendu Sage, pourvu qu'il reste en repos dans so fon cabinet. Ses principes ne font pas tuer les » hommes, mais ils les empêchent de naître, en

p. 198,

ch. 20.

b détruisant les mœurs : il dit à-peu-près comme ce Berger désespéré dont parle un ancien Poète: Virg. Ecl. 4 Omnia vel medium fiant mare. Que m'importe le bien de l'Etat, la gloire & le bonheur de mes semblables? Mon ame dépouillée de ses espérances, détrompée de son immortalité, détachée du culte qui établissoit sa communication aves le Ciel, avec les hommes, avec toutes les parties de la création, s'isole, & se rétrecit; réduite à la nature & au sort de la brute, elle donne à ses prétentions & à ses vues les mêmes bornes & le même intérêt. — Le Fanatisme déchaîné contre l'objet qu'il poursuit, est arrêté dans tout le reste par la voix de la Religion: l'Athéisme permet tout, & ne met point de bornes à ses dégâts. -Parce qu'un prisonnier furieux se sert de ses chaînes pour assommer son camarade, dira-t-on qu'il cût été moins redoutable s'il n'eût point été enchaîné? — Le Fanatisme n'est qu'un mal passager, une fièvre qui quitte le malade avec la fermentation du sang. L'Athéisme est un mal habituel, qui ronge & qui désole sans relâche. S'il n'est pas toujours furieux, son silence même, dit un Philosophe, fait des ravages horribles, c'est le silence de la mort. On a fait des histoires ridiculement exagérées des malheurs produit par le Fanatissine: si l'Athéisme avoit jamais dominé sur la terre, il n'y auroit point d'Historien pour écrire ses dégâts; le genre-humain s'anéantiroit, comme il eût été anéanti sous Néron s'il n'avoit eu qu'une tête. — L'Athéisme a aussi ses fanatiques, témoin un Vanini, témoins les jeunes Athées d'Abbeville, condamnés par arrêt du Parlement de Paris (a).

<sup>(</sup>a) Ils insultoient publiquement à la pompe la plus solemnelle de la Religion; ils brisoient le crucifix & les

étrangere. Du mouvement devoit lui venir d'une cause étrangere. Du mouvement il y a bien loin à la pensée. Quand même la matiere pourroit se mouvoir, on n'en pourroit encore rien conclure en faveur de sa faculté de penser. On sent par-là combien le système des Matérialistes est en deçà de toute probabilité. Toutes les idées que nous avons de la matiere concourent à la représenter comme une substance purement passive, & c'est même la définition que des Philosophes en ont donnée. Or un être purement passif qui seroit une intelligence, qui formeroit la pensée, & qui auroit l'incompréhensible activité de l'esprit humain, est une absurdité ridicule.

D. N'est-ce pas donner des bornes à la puissance de Dieu, que de lui refuser le pouvoir de

produire une matière penfante?

R. Pas plus que de lui refuser le pouvoir de faire que deux & deux ne soient pas quatre. Placer dans la puissance de Dieu des contradictions, des idées destructives les unes des autres, c'est insulter sa majesté souveraine, & répandre des nuages sur la soi de sa toute-puissance.

D. Malgré tous les attributs connus de la matiere, n'y a-t-il pas eu des Philosophes qui ont reconnu la possibilité d'une matiere pensante?

R. Un Anglois nommé Locke, & un François nommé Voltaire, ont travaillé à accréditer cette idée, mais elle n'a point prospéré chez les Sages. Locke à cette occasion a été exalté par les Matérialistes comme un génie prosond; mais le Chevalier de Ramsay, qui se connoissoit bien en hommes, & qui connoissoit Locke en particulier, en porte un jugement bien dissérent. Locke, dit-il, génie superficiel, qui a écrit les éléments

Lettre à M. Racine.

PHILOSOPHIQUE. 173 ade la Philosophie, plutôt que des principes approfondis, étoit, je crois, un Socinien décidé. Quand l'autorité ne guide plus un Philosophe, il s'égare toujours.

D. Sur quel fondement ces Messieurs établis-

foient-ils leur opinion?

R. Sur ce que nous ne connoissons pas assez la nature intime de la matiere, pour prononcer sur ce qui lui convient, & ne lui convient pas.

D. Ce fondement est-il bien folide?

R. C'est comme si l'attribuois à tous les êtres que nous ne connoissons pas parfaitement, des qualités opposées aux qualités que nous en connoissons. Je ne connois pas tout ce qui est dans l'esprit de M. L\*\*. & dans l'esprit de M. V\*\*\*; mais je n'en serois pas moins ridicule de croire que c'est un assemblage symmétrique de petites pierres taillées en quarré, ou bien en rhomboide. Il faut rendre justice à M. Locke; malgré les doutes qu'il a tâché de faire naître sur ce sujet, il a rendu hommage à la vérité, & il démontre luimême l'incompatibilité de la matiere & de la pensée. « Il paroît, dit-il, avec la derniere évi-L2, ch. 23 » dence, que puisque nous n'avons aucune autre » idée de la matiere, que comme de quelque » chose dans quoi subsistent plusieurs qualités » sensibles qui frappent nos sens; de même nous navons pas plutôt supposé un sujet dans lequel » existent la pensée, la connoissance, le doute, &c. » que nous avons une idée aussi claire de la subs-» tance de l'esprit, que de celle du corps. » Il ajoute: « il est impossible de concevoir que la ma-L. 4, ch. 10 o tiere puisse tirer de son sein le sentiment, la perception, la connoissance. Car divisez-la en pautant de parties qu'il vous plaira, donnez-lui

stous les mouvements & toutes les figures que » vous voudrez, ces parties infiniment petites n'amagiront pas d'une autre maniere sur des corps a d'une grosseur qui leur soit proportionnée, que sur des corps d'un pouce ou d'un pied de diamètre. Les parties d'un pouce & d'un pied de • diamètre se poussent l'une l'autre; c'est tout se • qu'elles peuvent faire; les petites n'ont pas plus o de pouvoir ..... Enfin, le mouvement, dit-il encore, ne peut jamais faire naître la pensce, & il sera toujours autant au-dessus des » forces du mouvement, & de la matiere, de produire la connoissance, qu'il est au-dessus des s forces du néant de produire la matiere, s

Voltaire, dans un Dialogue entre Lucrece & Possidonius, revient, comme Locke, au sens commun, avec lequel il se réconcilie à-peu-près

aussi souvent qu'il se brouille.

#### Possidonius.

« Vous conviendrez aisement qu'il n'y a pas » d'apparence qu'un rocher puisse composer l'Iliade. Du rayon de soleil en seroit-il plus capable? ▶ Imaginez ce rayon cent mille fois plus subril & » plus rapide; cette clarté, cette ténuité seront-» elles des sentiments & des pensées? »

## Lucrece.

 Peut-être en seront-elles quand elles seront so dans des organes préparés. so

## Possidoniu.s.

« Vous voilà réduit à des peut-être. Du feu ne peut penser par lui-même, pas plus que de ■ la glace. Quand je supposerois que c'est du feu p qui pense en vous, qui sent, qui a une volonté, p vous seriez donc forcé d'avouer que ce n'est pas

PHILOSOPHIQUE. 175 par lui-même qu'il a une volonté, du sentiment, se des pensées. so

#### LUCRECE.

Non ce ne sera pas par lui-même; ce sera par l'assemblage de ce seu & de mes organes. »

#### Possidonius.

comment pouvez-vous vous imaginer que de deux corps qui ne pensent point chacun séparément, il résulte la pensée, quand ils sont unis ensemble?

## Lucrece.

ment ne portent point de fruit, & qu'ils en porent point de fruit, & qu'ils en porent point de fruit par dans la terre.

#### Possidonius.

« La comparaison n'est qu'éblouissante; cet » arbre a en soi le germe des fruits; on le voit à » l'œil dans ses boutons; & le suc de la terre dé-» veloppe la substance de ces fruits: il faudroit » donc que le seu eût déjà en soi le germe de la » pensée, & que les organes du corps dévelop-» passent ce germe. »

## Lucrece.

» Que trouvez-vous en cela d'impossible?

#### Possidonius.

■ Je trouve que ce feu, cette matiere quint
 ■ effenciée, n'a pas en elle plus de droit à la pen
 ■ sée que la pierre; la production d'un être doit

 ■ avoir quelque chose de semblable à ce qui la

 ■ produit: or, une pensée, une volonté, un sen
 ■ timent, n'ont rien de semblable à la matiere

 ■ ignée, a

D. Puisque le domaine de la matiere s'accroît tous les jours par les phénomenes que présentent l'électricité, & le magnétisme, ne peut-on pas espérer que tôt ou tard on découvrira dans la matiere des qualités inconnues jusqu'ici qui l'appro-

cheront de la pensée?

Centibilité.

R. Les qualités connues de la matiere ne seront sans doute pas détruites par les inconnues, les anciennes par les nouvelles; par consequent on peut hardiment prononcer sur ce que la matiere ne sera jamais, quoiqu'on ne puisse pas savoir tout ce qu'elle sera. La matiere sera toujours étendue, elle aura toujours des parties, &c. la simplicité & l'activité de la pensée ne lui conviendront donc jamais. — Il est vrai que les merveilleux effets de la gravitation, de l'électricité & du magnétisme confondent notre intelligence. Mais on n'apperçoit dans tous ces phénomenes qu'un principe aveugle, passif, purement méchanique, qui ne sauroit entrer dans aucune sorte de comparaison avec un principe qui connoît, délibere, & agit librement. Dira-t-on que le feu électrique raisonne & que l'attraction résiéchit, que l'un & l'autre ont une motion spontanée?... D'ailleurs tout mouvement se divise, ce qui ne peut être appliqué à la faculté de penser, à moins que l'on ne veuille faire voir une moitié & un cinquieme d'entendement humain. Voici un passage de Bernier qui justifie parfaitement ces réflexions. Eh! mon cher » écrivoit-il à son ami Chapelle, « ne sommes-nous pas cent & cent fois rombés d'accord entre vous & moi, que quelp que effort que nous puissions faire sur notre es-» prit, nous ne saurions jamais concevoir comme \* Dénués de » quoi des corpulcules insensibles\*, il en puisse

» jamais rien résulter de sensible \*; & qu'avec \* pout de » tous leurs atômes, quelque petits & quelque sensibilité. » mobiles qu'ils les fassent, quelque mouvement

» & quelque figure qu'ils leur donnent, en quel-

» que ordre, mélange & disposition qu'ils nous » les puissent faire voir, & même quelqu'indus-

ptrieuse main qui les conduise, ils ne sauproient jamais nous faire imaginer comment il

pen puisse résulter un composé; je ne dis pas pqui soit raisonnant comme l'homme, mais qui psoit seulement sensitif comme le pourroit être ple plus vil & le plus imparfait vermisseau de

» terre qui se trouve. »

D. N'est-il pas aussi dissicile de concevoir l'action de l'esprit sur la matiere, & de la matiere sur l'esprit, que de concevoir une matiere intel-

ligente?

R. Un célèbre Epicurien l'a assuré, & ses Disciples ne cessent de nous le dire (a). C'est prétendre que les mots difficultés & absurdités sont synonymes, & qu'autant vaut admettre une contradiction que d'avouer un fait réel, certain, incontestable, dont on ne peut rendre raison. Je sens par une conviction intime, que mon ame agit sur mon corps, & que mon corps agit sur mon ame; je ne conçois pas comment cela se fait; il saudra donc croire que mon ame n'agit pas, & que rien n'agit sur elle; ou bien qu'une chose essentiellement incapable de penser, pense néanmoins essectivement. Le beau moyen d'éviter une difficulté! Il faudra dire que le soleil n'éclaire pas, parce qu'il est impossible de concevoir comment

<sup>(</sup>a) Tangere enim & tangi nisi corpus nulla potest res.

Lucret.

de moment à moment il porte à des cinquante, à des cent millions de lieues une action, une chaleur & des couleurs toujours nouvelles. Il faudra croire encore que nous sommes aveugles, & que c'est une absurdité de reconnoître la réalité de la vue; car qui jamais expliquera comment la lumiere rassemble dans un œil d'un demi-pouce la mesure & la vue du monde entier?.... A la vérité une action de la matiere sur l'esprit, semblable à celle qu'elle a sur une autre matiere, seroit absurde; mais il y a une infinité de manieres d'agir, nous n'en connoissons que très-peu. encore les connoissons-nous très-imparsaitement. En combien de manieres un corps n'agit-il point fur un autre corps? Pouvons - nous nous flatter de concevoir toutes ces manieres? Le Pere Boscovich, & beaucoup de Newtoniens soutiennent que, dans l'action même d'un corps sur un autre, non detur contactus immediatus; assurément cela est plus croyable de l'action de l'ame sur le corps, ou du corps sur l'ame; & si cela est, la difficulté de concevoir l'action d'un corps sur un autre corps sera pour le moins aussi grande que d'expliquer l'action du corps sur l'esprit.

## §. I I.

D Quelle que soit la force des arguments qui établissent la spiritualité de l'ame, n'y a-t-il pas un moyen plus simple de s'en convaincre infailliblement?

R. Il ne faut pour cela qu'une simple réslexion sur soi-même. Que le Philosophe demande à son ame si elle est matiere, elle lui répondra avec plus de précision que tous les Sages de la terre. Un être qui se connoît, qui se juge soi-même, qui se re-

plie sur ses pensées, qui réfléchit sur son existence, & qui la connoît par un sentiment intime, inestable, indivisible, est évidemment spirituel. L'idée générale de la substance, nous la tirons de notre être pensant ou de notre moi, rien n'étant mieux conçu exister à part, séparément de toute autre chose que le moi. Mais autant qu'il est clair que l'être pensant est une substance, autant l'est-il que cette substance est indivisible, qu'elle est simple, que c'est une véritable unité; c'est la moi qui a différentes sensations, ou différentes idées, & qui les compare entre elles; le moi qui se plaît à contempler l'émail de cette prairie, & que flatte le son de cette musette; c'est le moi qui jouit de tout cela, & qui se rend compte à luimême de sa jouissance. Quand on s'y applique avec attention, sur-tout durant le silence de la nuit & le repos de toutes les choses extérieures, il n'est pas possible de ne pas sentir combien ce moi est disserent de la partie corporelle, combien il est indépendant de toute image, de toute illusion des sens (a). « Quand je me suis étudié moi - même, adit un Philosophe célèbre, je n'ai pu me rendre raison de la simplicité de moi-même, dans la sup-contempla-tion de la

»position que l'ame est matérielle. J'ai cru voir Nat. Prés, \*distinctement que ce moi est toujours un, tou- p. latig.

piours simple, toujours indivisible; qu'il ne pouvoit être une modification de la substance éten-» due, ni un résultat immédiat de quelque mouve-

ment que ce soit. J'ai donc admis l'existence d'une

name immatérielle, pour satisfaire à des phéno-

<sup>(</sup>a) Sine ulla phantasiarum vel phantasmatum imaginatione ludificatoria, mihi esse me, idque nosse & amare, certissimum est. Aug. L. XI. de Civit. Dei.

menes que je ne pouvois expliquer sans elle. »

7.2, p. 101. Gassendi pensoit également que « rien ne mon
troit mieux la spiritualité de l'entendement hu
main que cette faculté qu'il a de se replier sur

lui-même pour connoître ses idées, & juger de

se ses propres opérations; il n'y a qu'un esprit qui

soit capable de si grandes choses: en esset,

"L'ŒIL NE VOIT PAS QU'IL VOIT, ET L'OREILLE

"N'ENTEND PAS QU'ELLE ENTEND; MAIS L'AME

"HUMAINE JUGE SES JUGEMENTS MÊMES. "

D. Cette simplicité du moi, connue évidemment par elle-même & par le sentiment qui la constitue, ne peut-elle pas être rendue sensible

par quelque raisonnement?

R. En voici un qui par sa clarté semble présérable aux autres, qu'il est inutile de multiplier dans une matiere si souvent discutée. Je suppose pour un moment que mon ame a deux parties. l'entends un homme qui me parle, & en même temps je vois sa figure & ses traits. Chaque partie de mon ame éprouvera quelque sensation; mais l'une n'éprouvera pas celle de l'autre, parce que l'une n'est pas l'autre. La partie A ne pourra comparer sa sensation avec celle qu'elle n'a pas : la partie B sera dans le même cas, elle ignorera même si sa compagne a ressenti quelque chose. Or je compare aisément les différentes impressions que mes sens me transmettent à-la-fois; donc le principe qui reçoit & qui compare ces deux idées, doit être parfaitement simple & parfaitement un.

D. Le moi, au rapport de M. de Busson, n'existe-t-il point aussi chez les brutes, quoiqu'avec

moins d'étendue?

R. Le savant Naturaliste est tombé dans cette erreur, parce qu'il a supposé que le moi n'étoit

composé précisément que de sensation & de souvenir (T. IV, pag. 52); mais comme le moi est purement intellectuel & résléchi, qu'il est le fruit & la jouissance de la pensée; il est évident qu'il ne peut exister dans les brutes, selon les principes que le Naturaliste a lui-même établi sur la nature de l'homme & des animaux.

## S. III.

D. Les opérations de l'ame déposent-elles en faveur de sa spiritualité aussi clairement que le sentiment d'elle-même?

R. Il n'est pas possible d'imaginer qu'une substance qui produit cette multiplicité instantanée d'actes divers, qui s'élance dans les espaces illimités, qui mesure & pese en quelque saçon le soleil & les corps célestes, qui fait de tout l'univers le vaste champ de ses opérations; il n'est pas possible d'imaginer qu'une telle substance soit d'une nature terrestre & périssable? Les Philosophes anciens & modernes ont donné à cette réslexion toute la force dont elle est susceptible (a).

<sup>(</sup>a) Sic fentio, cum tanta celeritas animorum sit, tanta memoria præteritorum, suturorum que prudentia; tot artes, tantæ sapientiæ, tot inventa; non posse eam naturam, quæ res eas contineat, esse mortalem. Cic. de Senect. cap. 21. —
Voyez les Nuits d'Young, IX. Nuit. — Anti-Luc. Liv. 5,
v. 116. — « Qu'on me montre, dit J. J. Rousseau, un Emile. T. 3,
autre animal sur la terre qui sache saire usage du seu, & p. 65.
aqui sache admirer le soleil. Quoi! je puis observer, connoître les êtres & leurs rapports je puis sentir ce que
c'est qu'ordre, vertu; je puis contempler l'univers, m'éplever à la main qui le gouverne; je puis aimer le bien,
le faire, & je me comparerois aux bêtes? Ame abjecte,
c'est la triste Philosophie qui te rend semblable à elles;
pou plutôt tu veux en vain t'avilir. »

## 182 CATÉCHISME

D. Si, dans quelques hommes, l'ame paroît dans un éclat digne d'une origine céleste, dans d'autres ne paroît-elle pas se rapprocher de la terre, & se mettre presque à côté de la brute?

R. 1.º Il est aisé d'expliquer cette dissérence. Avec un instrument désectueux, le plus grand Artiste ne produira rien digne de son art. Nous trouvons la raison de la stupidité apparente d'un être spirituel dans des organes peu assortis à ses opérations; mais quand est-ce que les Matérialistes nous expliqueront les merveilles d'une matiere pensante?

2.º Ce n'est pas dans son humiliation, mais dans sa grandeur qu'il faut considérer l'ame humaine; dès qu'elle est capable de s'élever si haut, quels que soient les entraves qui arrêtent son essor, elle ne peur être mise à côté de la brute. Dans le corps le mieux organisé, le bœuf est toujours bœuf, une prairie est son monde, & tout l'essor de son ame Te borne à manger l'herbe qui y croît. Le singe est toujours singe, & ses plus sublimes opérations sont les singeries (a).... Une chose ne peut pas agir sans être, mais elle peut être sans agir toujours. Je suis capable de la pensée dès que je la produis; je ne cesse pas d'en être capable, si je ne la produis pas toujours. Le feu cesse-t-il d'être ardent parce que vous arrêtez son activité?.... Nous ne jugeons pas des facultés du corps humain par les muets, les sourds, les aveugles, les boîteux; & on veut juger de l'ame par des gens grossiers, siupides, idiots. Une telle maniere de raisonner, disoir Porphire, est une insulte faite à la nature humaine (b).

<sup>(</sup>a) De-là le Provesbe: Simia semper simia. (b) Ex gentibus illis tam inhumanis non oportet ab æquis

D. Ne voyons-nous pas des Nations entieres abruties au point de n'avoir presque rien de raisonnable? Comment se persuader que les Négres, les Albinos (a), les Hurons, les Hottentots aient des ames spirituelles? Que dire d'un certain Peuple, qui, au rapport de Dampierre, n'a pas même un

langage articulé?

R. Il n'y a pas de Nation où la raison ne se soit donné l'essor jusqu'à un certain degré. Point de Nation où elle ne se développeroit, si on la cultivoir. Les Négres, qui passent pour les plus stupides des homines, ne le sont pas à beaucoup près autant qu'on le pense communément. S'ils ont peu d'esprit, ils ont beaucoup de sentiment. Ils sont naturellement compatissans, comme M. de Buffon, tendres pour leurs enfants, pour leurs amis, pour leurs compatriotes; ils partagent volontiers le peu qu'ils ont avec ceux qui sont dans le besoin, sans même les connoître autrement que par leur indigence: ils ont donc le cœur excellent, ils ont le germe de toutes les vertus. Le P. Labat, qui les avoit bien étudiés, & qui les connoissoit à fond, leur rend le même témoignage (b). Il ajoute

judicibus convicium fieri natura humana. Porph. L. 1, de Abstin.

<sup>(</sup>a) L'Albinos, selon M. de Busson, est un Négre dégénéré: mais il est plus apparent que l'état misérable de l'Albinos, qui a la peau d'un lépreux & des yeux qui ne peuvent qu'avec peine regarder le jour, n'est pas seulement attaché à la postérité des Négres, mais encore à celle des autres hommes placés sous certains climats, soumise à certaines influences, & dégradée par des altérations successives.

<sup>(</sup>b) Voyage aux Isles Françoises de l'Amérique. A La Haye. 1724, T. 4, p. 152, 162. La maniere dont cette.

que leur fidélité & leur attachement à leurs maîtres, quand ils en sont bien traités, sont à l'abri de toute épreuve (a). Tout ce qu'il en raconte dans les différens endroits de son voyage montre qu'ils sont bien au-dessus du degré de stupidité qu'on leur prête. - Ni la peau lépreuse des Albinos, ni la foiblesse de leurs yeux, ni la grossiereté de leurs organes intellectuels ne peuvent conclure contre la dignité de leurs ames: le degré de leur stupidité est à-peu-près le même que celui des Négres. On voit leur raison se développer à mesure qu'on la cultive par l'instruction, & se donner un essor suffisant pour démontrer l'existence du principe spirituel qui les anime. - Les Hurons & d'autres Peuples Américains ne sont stupides que pour ceux qui ne les connoissent pas, c'est le jugement qu'en porte le Marquis de Denonville, qui a long-temps gouverné le Canada. On a vu parnri eux les plus grandes vertus de l'hufmanité & de la religion. On les a trouvés en bien des occasions plus justes & plus généreux que les Européens leurs maîtres. Leurs langues ont leurs béautés, leur éloquence, &c (b). — M. de Busson observe xiv. p. 32. que « l'intervalle qui sépare l'Hottentot du Singe » est immense; puisqu'à l'intérieur il est rempli de

» la pensée, & au dehors doué de la parole. » elat, ducap. M. Kolb atteste que ce Peuple a une Religion. -

Bonne-Effrance.

Relation est écrite, la sagesse, le discernement & la véridique naïveré de l'Auteur, déposent en faveur des observations qu'il renferme.

<sup>(</sup>a) Ibid. 148.

<sup>(</sup>b) Lettres édif. T. 1, Recueil 2, p. 187; T. 23, p. 212, 295, & passim. - Hist. de la Nouv. France, T. 1, p. 252, 510. - Dissett. de D. Pernety contre les Recherches phil. p. 77, &c.

Si Dampierre a pris des singes pour des hommes, & si Helvétius a adopté son erreur dans le Livre de l'Esprit, qu'il auroit dû intituler de la Matiere, c'est une bévue dont nous ne sommes pas obligés de rendre compte: & si cette Nation n'a pas été vue depuis Dampierre, c'est qu'on a su distinguer les especes (a)... Mais, quand même ces singes eussent été des hommes; ce que dit Dampierre de leur langage, après les avoir entendus une minute ou deux, n'est pas plus recevable que le rapport de quelques Russes, qui entendant parler les François, soutenoient que leur langue n'étoit pas articulée, malgré qu'on leur fit remarquer que toute langue inconnue & rapide paroissoit telle.... Enfin, quand il y auroit une Nation sans langage articulé, il resteroit à prouver que le prin-

<sup>(</sup>a) Un certain Burnet, Lord d'Ecosse, dans un Essai sur l'origine & les progrès du Langage, va bien plus loin qu'Helvétius, & prêtend que tous les Habitans de la terre ont été dans le cas des singes de Dampierre. Toutes les Nations, dit-il, ont été d'abord gloussantes, ensuite balbutiantes; enfin, par des progrès lents, mais heureux, elles sont devenues parlantes. On sent toute l'estime qu'il faut faire d'une pareille philosophie; elle a trouvé plus d'un Journaliste admirateur, mais nous n'avons pas assez d'intelligence pour comprendre toutes les ressources d'une si rare métaphysique. Le langage de ce Lord tient à beaucoup d'égards à celui des Nations gloussantes & balbutiantes; dans quelque autre ouvrage, peut-ctre aura-t-il la langue des Nations parlantes. — Ces Dissertateurs, sur l'origine des Langues, feroient mieux de convenir, avec J. J. Rousseau, (Difc. fur l'inégal. des hommes.) qu'il est impossible de concevoir comment, d'eux-mêmes, les hommes ont pu se former un langage, & de reconnoître avec Moise une langue primitive que Dieu lui-même leur a donnée, & que les événements ont modifiée & altérée en mille manieres différentes.

cipe de la raison périt essentiellement avec la signification des mots arbitraires.

- D. Tous les hommes n'ont-ils pas été d'abord sauvages, & n'ont-ils pas vécu dans les forêts comme les brutes?
- R. Quelques Philosophes modernes l'ont enfeigné contre toutes les lumieres de la Religion, de la raison & de l'Histoire. M. de Buston démontre la fausseté de cette idée par la nature même Tons. vi), & la constitution de l'homme: « L'homme, dit-il,

en tout état, & dans toutes les situations, & sous

- tous les climats, tend également à la société.

  C'est un esset constant d'une cause nécessaire,
- puisqu'elle tient à l'essence même de l'espece,
- » c'est-à-dire, à sa propagation ».... « L'espece Pag. 28, 29, » humaine n'a jamais existé sans former des sa
  - milles, puisque les enfants périroient s'ils n'émotionent secourus & soignés pendant plusieurs an-
- Pensées de » nées ».... « Parmi tant de Nations, dit M. de M. de Volt. » V. si distérentes de nous, & si distérentes entre pag. 28, édit. » elles, on n'a jamais trouvé d'hommes isolés, solimatries, errants à l'aventure, à la maniere des animaux. Il faut que la nature humaine ne comporte pas cet état, & que par-tout l'instinct de » l'espece l'entraîne à la société. »

D. Il est donc faux que le besoin ait rassemblé

les premiers hommes?

. . . . . R. Absolument faux. Les premiers habitants de la terre ont été réunis sous les yeux du premier homme. C'étoit une grande famille que Dieu lui-même avoit assemblée.

D. D'où viennent donc les hommes civilisés par Amphion, par Orphée, &c. ceux dont parle Cicéron, L. 1. de Inv. c. 2. la fille de Châlons, l'homme sauvage d'Hanovre, un autre que mous

# PHILOSOPHIQUE. 187 evons vu manger des cailloux long-temps après

avoir été pris par les Hollandois dans une Isle

déferte?

R. Après la dispersion des Nations, quelquesunes ont pu devenir sauvages, comme les Tartares; antropophages, comme les Brasiliens, & être civilisées par quelque Héros ami de l'humanité (a). Mais ces hommes n'ont jamais été sans raison, sans société, ni même sans Loix. — Les hommes sauvages, qu'on a trouvés quelquesois dans des Provinces cultivées, ont été abandonnés dans un âge tendre, loin de leurs habitations (b); leur raison est devenue semblable à une semence jettée dans une terre inculte. Ils ont montré de l'intelligence dès que leur ame a pu se développer: or rien ne se montre où il n'y a rien.

D. L'état des Nations Américaines qu'on appelle Sauvages n'est-il pas l'état primitif des sociétés humaines, &, comme parlent quelques Philo-

sophes, l'état de nature?

R. Ceux qui ont osé prétendre que l'état de ces Nations étoit l'état de nature, ont dégradé l'excellence de leur être, & n'ont envisagé l'homme que dans la moindre partie de lui-même, dans la constitution physique; comptant pour rien l'être moral, & ce développement des facultés de l'ame pour lequel l'homme a été fait. — Si cet état est si naturel à l'homme, d'où vient que presque tous

<sup>(</sup>a) C'est ce que marque le vers d'Horace:

Çadibus & vidu fado deterruit Orpheus. 2. p.

<sup>(</sup>b) Ce n'est point ici une assertion sans preuve; on viene de la vérisser encore en 1774, à l'égard de trois Anglois de la Virginie, & d'un Savoyard.

les hommes se sont civilises? - L'état de nature ne fauroit être un état aussi malheureux que celui des Sauvages; car qu'est-ce qu'un Sauvage, tel que ceux de l'Amérique, dont des Écrivains insensés ont ofé vanter la félicité ? « C'est un enfant vigoureux, privé de ressources, d'expérience, de rai-⇒ son, d'industrie, qui souffre continuellement la » faim & la misere, qui se voit à chaque instant » force de lutter contre les bêtes, qui d'ailleurs ne » connoît d'autres loix que son caprice, d'autres » régles que les passions du moment, d'autre droit » que la force, d'autre vertu que la témérité; » c'est un être fougueux, inconsidéré, cruel, vin-» dicatif, injuste, qui ne veut point de frein, » qui ne prévoit pas le lendemain, qui est à tout moment expolé à devenir la victime ou de sa » propre folie ou de la férocité des stupides qui lui ⇒ ressemblent. La vie du Sauvage, auquel des » spéculateurs chagrins ont voulu ramener les » hommes; l'âge d'or si vanté par les Poëtes ne » sont dans le vrai que des états de misere, d'im-» bécillité, de déraison ». Nous copions ici un Philosophe qui dit ordinairement des choses fort mauvailes, & quelquefois des choses très-vraies (a).

## §. I V.

D. Comment répondez-vous au fameux argument de Lucrece, que l'ame semble croître & s'affoiblir avec le corps, & dépendre de lui dans ses opérations; qu'elle doit périr avec lui, puisqu'elle naît avec lui (b)?

<sup>(</sup>a) Systême social. T. 1, ch. 16, p. 202.

<sup>(</sup>b) Præterea gigni pariter cum corpore & una Crescere sentimus, pariterque senescere mentem,

R. C'est parler très-improprement que de dire de l'esprit humain qu'il se forme, se développe, se fortifie; qu'en exerçant ses facultés il les augmente, &c. Quand je considere attentivement un enfant, je remarque en lui une curiosité que je ne retrouve pas dans un homme: il observe beaucoup plus, & me paroît surpasser en réflexion le vieillard le plus méditatif. Il juge, & juge aussi-bien qu'il voit; il se souvient, compare le passe avec le présent, & en tire des conséquences pour l'avenir. Que fait de plus l'homme le plus consommé? Il est enfant parce que son corps est foible, parce qu'il est ignorant & sans expérience, parce qu'il n'entend pas la langue qu'on lui parle, parce qu'il n'attache pas aux mots des idées bien distinctes. Mettez un homme fait dans les mêmes circonftances; montrez · lui, par exemple, une machine dont il n'ait aucune idée, & qui soit destinée à un usage qu'il ignore; expliquez-lui tout cela en termes de l'art, ou dans une langue qu'il ne sache pas: il écoutera & regardera comme un enfant. — Le corps humain est l'instrument de l'ame, lans lui elle ne sauroit déployer ses facultés, mais

Nam velut infirmo pueri teneroque vagantur Corpore, sic animi sequitur sententia tenuis. Inde ubi robustis adolevit viribus ætas, Consilium quoque majus & audior est animi vis; Post ubi jam validis quassatum viribus ævi Corpus, & obtusis ceciderunt viribus artus, Claudicat ingenium, delirat linguaque mensque, Omnia desiciunt atque uno tempore desunt; Ergò dissolvi quoque convenit omnem animai Naturam, ceu sumus in altas ætheris auras, Quandoquidem gigni pariter, pariterque videmus Crescere, & (ut docui) simul ævo sessa fatiscit.

elle les possede sans lui. Ainsi, le Musicien ne déployera jamais la supériorité de son art, si son instrument est défectueux; ainsi, un Écrivain peindra bien ou mal, suivant que sa plume sera bonne ou mauvaise: donnez un œil de vingt-cinq ans à un vieillard de quatre-vingt-dix, il verra aussi clairement que le jeune homme. — De ce que l'ame commence d'exister avec le corps, il ne s'ensuit point du tout qu'elle doive périr avec lui. Lucrece répéte deux fois cet argument dans l'espace de quatorze lignes, & le regarde comme une démonstration, quoiqu'on en sente la fausseté du premier abord. Combien d'êtres dans la nature nés enfemble, survivent l'un à l'autre? Dire que l'ame n'existe pas après le corps, parce qu'elle n'existe pas avant lui, c'est comme si je disois : cet enfant n'étoit pas hier, donc il ne sera plus demain.

D. Si les opérations de l'ame unie au corps dépendent de la matiere; si l'esprit, le génie, l'imagination, la mémoire sont le résultat des organes plus ou moins bien ordonnés (a), comment en peut-on conclure l'excellence de l'ame? N'en faudroit-il pas plutôt faire honneur au corps?

R. Tout cela dépend de la matiere, comme la musique dépend des instruments. Ce n'est pas aux instruments, mais aux Musiciens qu'on attribue l'honneur d'un beau concert. S'il n'y avoit

<sup>(</sup>a) Plusieurs Métaphysiciens reconnoissent des dissénences dans les ames mêmes, & ne croient pas qu'elles \$2p. viij, aient toutes la même excellence. Leur sentiment paroît être favorisé par un passage de Salomon; le P. Tournemine a fait de grands efforts pour l'établir. Nous ne prendrons là-dessus aucun parti : tout ce qui est systématique, est étranger à notre objet.

pas dans l'homme un principe capable de perception, les organes n'agiroient sur rien, & ne serviroient de rien; or un principe qui par le secours d'une matiere organisée, mais toujours inerte & passive, s'éleve aussi haut que l'ame humaine, ne peut appartenir à la terre, & doir nécessairement être spirituel.

D. Cette dépendance d'un être spirituel des organes matériels, est-ce une chose fort intelli-

gible?

R. Sopposé l'union du corps & de l'ame, elle en est une suite évidente. Cette union n'est sans doute pas sans quelque obscurité, mais cette obscurité disparoît en comparaison des ténèbres où le précipitent ceux qui refusent de reconnoître cette union, comme nous l'avons fait voir cidessus.

D. Ne semble-t-il pas qu'un être spirituel ne peut être empêché dans ses opérations par un dé-

rangement d'organes?

R. Oui, si l'on ne présuppose l'ame unie avec le corps. Liée aux sens par le seul vouloir de l'Être suprême, l'ame semble, en quelque sorte, se fortisser ou s'affoiblir avec le corps; mais, loin de s'éteindre quand il se détruit, elle ne sait que briser sa chaîne & rompre ses liens. C'est ainsi que mon œil couvert d'une taie légere, & forcé de ne voir qu'à travers ce nuage, sent sa vue s'augmenter ou s'affoiblir suivant l'état actuel de la taie. Si l'enveloppe s'épaissit trop, mon œil ne voir plus rien, & n'a pas perdu la faculté de voir? Se déchire-t-elle au contraire, mon œil, toujours le même, reprend toute sa force & voit en liberté.... C'est encore ainsi qu'un homme qui sait voyage en voiture, a la puissance de marcher;

néanmoins si la voiture vient à se casser, il n'advancera d'un pas, s'il ne la quitte, & s'il n'est délivré de l'obstacle qu'elle oppose à sa course.

D. Malgré l'importance des organes dans les fonctions de l'aine, ne découvre-t-on pas dans l'état même de son union avec le corps, des marques de son indépendance & de sa supériorité sur

la partie corporelle?

R. Un peu de réflexion en découvre un grand nombre. C'est ainsi que les sens agissent envain, si l'ame n'y prête attention; les rayons ont beau frapper mon œil, le son, mon oreille; si mon ame, fortement occupée de quelque autre objet, se resuse à leur action, je ne vois rien, je n'entends rien.... C'est ainsi que durant le sommeil l'ame est affectée exactement comme si elle voyoit, sentoit, entendoit, &c. quoique ses organes soient dans un repos parsait. C'est la réslexion de S. Augustin (a) que M. de Busson a justifiée contre les Critiques de ce S. Docteur (b).... C'est ainsi que

<sup>(</sup>a) In fomnis enim tibi velut corporeus apparebis, nec id corpus tuum, sed anima tua; sacebit corpus, ambulabit ipsa; silebit lingua, loquetur illa; clausi erunt oculi tui, videbit illa. August.—Idem Tertull. L. 1. De Anima.

<sup>(</sup>b) « Si l'on fait attention que notre ame est souvent expendant le sommeil & l'absence des objets, affectée de se de sensations, que ces mêmes sensations sont quelquepois bien différentes de celles qu'elle a éprouvées par la présence de ces mêmes objets, en faisant usage des fens, ne viendra-t-on pas à penser que cette présence des objets n'est pas nécessaire à l'existence de ces sensations, & que par conséquent notre ame & nous, poupous vons exister tout seuls & indépendamment de ces obpjets, et Hist, nat, T. 2, p. 433. Envain dira-t-on que
les brutes rêvent aussi. Car, 1.º quelle que soit la nature

PHILOSOPHIQUE, souvent dans des corps détruits par l'âge ou les maladies, l'ame quoique placée au milieu des ruines, garde toute sa force & toute sa grandeur.... C'est ainsi, que lorsqu'on coupe un doigt à un homme, & qu'il sent la douleur dans le doigt ou dans l'espace qu'il occupoit, la nature nous déclare que c'est un accident qui n'altere en rien l'excellence de celui qu'il afflige. Quel que soit l'état du corps, nous serons toujours estimés par nos connoissances, notre probité, notre intégrité, notre désintéressement, notte amour pour la Patrie. Nous sentons que ce sont là des qualités qui nous appartiennent, & qui nous rendent estimables, de même que leurs contraires nous rendent méprisables. Nous connoissons ces qualités, comme nous connoissons les qualités sensibles: nous savons qu'elles n'ont rien de commun avec le corps, non plus qu'avec ses

des brutes, que nous démontrerons être très-différente de celle de l'homme, quelques facultés qu'elles puissent avoir de communes avec l'homme, il résulte toujours de l'observation que nous venons de faire, que notre ame n'est point essentiellement assujettie aux organes pour voir, entendre, sentir, &c. - 2.º Les signes de rêve que nous voyons dans les animaux, tels que l'aboi du chien, &c. ne suffisent pas pour nous assurer de ce qui se passe dans leur imagination. Le corps a souvent des mouvements analogues à certaines sensations, sans que l'ame soit frappée d'aucune image. Il est déraisonnable de juger des choses que nous ne pouvons que soupçonner sur des signes équivoques, par celles que nous connoissons par une expérience intime. - 3.º Les rêves des brutes, s'ils sont réels, ne sont formés que par des images récemment & fortement imprimées, par exemple, d'un lievre en course. Ceux de l'homme, suivant la remarque de M. de Busson, sont très-différents.

2. Cor. 6.

parties, ses dimensions, sa figure, & l'espace qu'il occupe (a)... C'est ainsi que quand je suis occupé Quasi mo de la Religion sainte qu'a apporté Jésus-Christ sur ecce vivimus, la terre, mon ame est dans la joie, tandis que mon Quasi tristes, corps est mal affecte, & semble se dissoudre: au contraire, elle s'afflige, s'il arrive qu'il se fasse sur le corps certaines impressions qui flattent les sens au-delà de ce que la Loi permet; elle y résiste.... C'est ainsi que je puis bien concevoir un homme sans mains, sans pieds, & que je le concevrois même sans tête, si l'expérience ne m'apprenoit que c'est-là le siège de la pensée; quoiqu'il soit impossible de concevoir un cheval sans les parties constituantes du corps de cet animal, &c.

D. N'eût-il pas été plus convenable de rendre l'âme indépendante des organes, ou de donnet aux organes la même force, la même activité, dans tous les hommes, & dans tous les âges?

R. Dans le premier cas, l'homme ne seroit point un composé d'ame & de corps, ce seroit un pur esprit. Autant vaudroit demander, s'il n'eût pas été expédient qu'une chose fût sans être. — On ne raisonne pas mieux en prétendant que les organes auroient dû par-tout & toujours être les mêmes. L'homme en ce cas ne vieilliroit point, il ne seroit point exposé aux altérations de la matiere, il ne seroit pas composé d'un corps assorti à l'état actuel de la nature. Il est ridicule d'isolet ainsi les choses & de ne les pas considérer dans la place qu'elles tiennent dans l'univers, dans leur dépendance des Loix générales, & selon l'importance de leur situation respective dans la chaîne des êtres.

<sup>(</sup>a) Platon emploie souvent ce raisonnement dans son premier Alcibiade.

Ľ

п

Au lieu de raisonner à perte de vue sur tout ce qui excite la censure philosophique, il faudroit s'appliquer un moment à concevoir les inconvénients qui résulteroient d'une hypothese si curieufement imaginée. Si nos organes agissoient toujours avec la même activité, où en serions-nous? Si l'impression, causée par le souvenir d'une injure, ou de quelque grand malheur, étoit aussi vive après dix ans, qu'au moment de l'événement, qu'elle foule d'idées & de sentiments désolants l'homme n'assembleroit-il pas? — Si les enfants naissoient formés & instruits, comment les contenir, comment se les attacher, à quoi les occuper? Leur éducation donne aux parents un travail utile & nécessaire, elle est le lien des familles & le soutien de la société générale : c'est par la nécessité de l'éducation que M. de Busson T. vij. p. 28. prouve l'impossibilité d'une Nation absolument 29, 31. fauvage. - Les vieillards menent ordinairement une vie triste & misérable; outre les maux actuels, ils sont effrayes par la vue d'une mort prochaine; une imagination vive, une présence d'esprit inaltérable augmenteroient leur mal. Des plaisants ont excusé les Cannibales, qui mangent leurs peres pour leur épargner les incommodités de la vieillesse. La nature est plus clémente, plus fage, elle affoiblit le sentiment & la connoissance de ces incommodités. — Si tous les hommes étoient capables des mêmes choses, les Arts & les Sciences rentreroient dans le néant, puisque tout le monde s'attacheroit aux plus nobles & aux plus commodes; l'inégalité des hommes, si nécessaire à la conservation du monde, s'anéantiroit (a),

<sup>(</sup>a) Rousseau, Diderot, Helvétius, &c. à l'imitation de N ij

le génie perdroit sa variété, la terre ses richesses, la société ses liens.

D. Comment est-ce que l'ame, après la mort de l'homme, apperçoit, agit, sans le concours de la matiere, puisque tout cela se fait actuellement

par le moyen des organes?

R. Malgré la certitude du fait, une idée distincte des opérations d'une substance purement spirituelle, est au-dessus de nos recherches. Il est evident qu'une telle ame peut agir sans organes; mais la connoissance exacte de son état, de sa maniere d'être & d'opérer, ne vient que par le sentiment; & dans une ame unie au corps, ce sentiment tient presque toujours à quelque influence Théorie des de la matiere. « Dans ces différentes situations, dit

189.

fonges, pag. » l'Abbé Richard, on reconnoît toujours le même principe d'action, c'est-à-dire une substance » spirituelle, active de sa nature, faite pour agir » indépendamment des sensations, quoique dans » l'état actuel des choses, on ne puisse pas expli-» quer comment sans elle l'ame pourroit agir. Les » liens auxquels elle est attaché, ne lui permetntent pas de s'élever si haut : elle ne peut avoir • à ce sujet que des lueurs imparfaites, que l'obs-

> Platon & de Don Quichotte, ont prétendu que les hommes devoient être égaux : c'est une erreur visible : l'Auteur même du Système de la Nature en est convenu, & a démontré, sans égard pour ces Philosophes, que l'inégalité des conditions est le fondement & le soutien de la Société, qu'elle résulte nécessairement de la constitution de nos ames & de nos corps. Voyez d'excellentes réflexions sur cette inegalité, Esprit de Bourdaloue, p. 91 & suiv. — Spectacle de la Nat. T. 6, p. 154. Leffus, de Provid. Numinis, L. 1, nº 120, Sed & in paupertate, &c. Ce morceau est admirable.

PHILOSOPHIQUE. » curité de la matieré & sa pesanteur étoufsent paussité par la la concevons parfaitement aucune des opérations actuelles de notre ame, quoique nous en ayons l'expérience : nous ne voyons pas quelle pourroit être la nature d'un sixieme sens dans un corps anime, quoiqu'il soit très-certainement possible. Il y a eu des phénomenes d'ouie, de vue, de tact, &c. que la Physique n'a point expliqués, & dont on n'a pu se faire une idée précise... Quelque parfaits que soient les organes d'un corps mortel, ils apportent toujours quelque résistance aux sublimes opérations de cet être actif & rapide. Il ne prendra l'essor que lorsqu'il en sera délivré, ou que son instrument aura été réformé dans la lumiere d'une vie glorieuse & immortelle. C'est ce que les Sages de l'antiquité ont conçu comme les modernes; & c'est ce qui est très aise à concevoir, puisque c'est une conséquence manifeste de l'idée que nous avons de l'esprit & de la matiere (a).... ourre l'activité & l'excellence inséparable d'un esprit affranchi des entraves du corps, l'ame des Justes, placée dans le sein de Dieu, prendra un essor nouveau, puisera une vie nouvelle, & de nouvelles lumieres dans la source de toute vie & de toute lumiere (b).

<sup>(</sup>a) Igneus est ollis vigor è calessis origo
Seminibus, quantiun non noxia corpora tardant
Terrenique hebetant artus moribundaque membra.
Æneid. 6.

Namque omnem, quæ nunc obdusta tuenti Mortales hebetat visus tibi, & humida circum Caligat, nubem eripiam. Ibid, 2, 604.

<sup>(</sup>b) Revelata facie gloriam Domini speculantes, in ean-

## S. V.

D. Puisque tout se réunit à nous persuader que notre ame est spirituelle, comment quelques Anciens ont-ils pu la croire matérielle? dira t-on que l'idée de l'Esprit est une idée neuve, inconnue dans les premiers siècles de la Philosophie?

R. Si quelques hommes sages ont parlé de l'ame comme si elle étoit matérielle, c'est que le mot de matiere a été pris pour substance (a). L'idée d'un pur esprit est aussi ancienne que le monde. Platon & Cicéron s'exprimoient comme Malebranche & Descartes. Il n'est pas croyable que nos Philosophes aient cru sérieusement pouvoir nous faire illusion sur une chose si connue (b). L'Auteur du Sfiteme de la Nature, toujours sidèle à se contredire, avoue lui-même que dans tous les temps on a eu recours aux esprits pour expli-

dem imaginem transformamur, à claritate in claritatem, tanquem à Domini spiritu. 2. Cor. 3. Quoniam apud te est font vitæ, & in lumine tuo videbimus lumen. Ps. 35.

<sup>(</sup>a) Voyez la justification de quelques anciens Peres, dans le Dict. des Hérésies de M. Pluquet. Art. Matérial. 5. 1, n° 2.

<sup>(</sup>b) Remarques de M. Lagrange sur Lucrece, Tome 1, p. 347. — Exam. du Mat. T. 1, p. 170. T. 2, p. 222. — Il est impossible d'exprimer mieux que Ciceron la parsalte spiritualité de Dieu & de l'ame humaine: Neque verd Deus ipse qui intelligitur à nobis, also modo intelligi potest, nisi mens soluta quædam ac libera, segregata ab omni concretione morsali. Tusc. L. 27. — In animi autem cognitione dubitare non possumus, nisi plane in physicis plumbei sumus, quin nihil sit animis admixtum, nihil concretum, nihil copulatum, nihil coagmentatum, nihil duplex; quod cum ita sit, certe nec secerni, nec dividi, nec distrahi potest, nec interire igitur. Tusc. L. 29.

quer les opérations de la matiere; si ces esprits étoient matériels, comme ces rares Critiques le prétendent, il falloit donc encore d'autres esprits pour expliquer l'action de ceux-ci. Des esprits matériels, le beau langage!

## S. V I.

D. Si les ames sont spirituelles, ne faudra · t-il pas admettre une création continuelle, ou bien dire, comme quelques Anciens, que l'esprit même peut se propager? Le premier parti paroît contraire à la simplicité des voies de Dieu, & le se-

cond semble matérialiser l'esprit.

R. 1.º Pour m'assurer que mon ame est spirimelle, je n'ai pas besoin de philosopher beaucoup sur son origine; il me suffit d'en être convaincu par le sentiment de moi-même. On auroit bonne grace de nier l'existence d'un homme qu'on voit & qu'on entend, parce que peut-être on ignore d'où il vient, & comment il est arrivé dans nos Provinces, par mer ou par terre, à pied ou à cheval. 2.º Une creation continuelle doit être rejettée quant aux êtres, dont la conservation & la réproduction sont assurées par les Loix générales, qui maintiennent & qui renouvellent le monde: mais pour des êtres qui ne se propagent point, & dont la simplicité exclut la division, la création est nécessaire & leur existence réclame la sagesse & la puissance du Créateur. Des Philosophes désespérés de ne pouvoir expliquer quelques mysteres de la nature physique, ont eu recours à l'intervention immédiate de la Divinité. Newton avoue qu'il en faut souvent revenir là. D'Alembert nous dit que souvent la meilleure raison est: Dieu l'a voulu ainsi. Après cela, on nous chicane sur la fur l'ame des

création des êtres spirituels. - On a beau nous dire; que Dieu ne peut s'occuper à forger des ames pour les hommes, les puces & les éléphants. Pour les puces & les éléphants, comme nous ne connoissons pas leurs ames, nous ne savons pas s'il Inf. digress. est nécessaire de les créer, ou si elles sont le ré-Brutes, pag. sultat de quelques Loix générales, inaccessibles jusqu'ici aux recherches de la philosophie. - L'ame humaine est le chef-d'œuvre des ouvrages de Dieu. le but & le lien de l'universalité des êtres dont elle jouit. L'acte de toute-puissance qui la produit, n'est pas plus indigne de Dieu que les regards de complaisance dont il l'honore, les bontés paternelles dont il la comble, la félicité éternelle qu'il lui destine. - Si quelques Peres ont cru que les ames se propageoient, c'est qu'ils ont pensé que cette fécondité ne contredisoit pas la nature d'un être simple & spirituel. S. Augustin a soin de nous en informer en termes précis (a). Ils ont pu se tromper, mais cette erreur ne sup-

> principes aucune conséquence pernicieuse. D. Ne pourroit-on pas dire avec Leibnitz & Wolff, que toutes les ames ont été créées à la

> pose aucune mauvaile intention, & n'a dans leurs

<sup>(</sup>c) Aug. L. de, Animá, c. 5. Quelques Théologiens modernes disent que cette opinion a été condamnée au cinquieme Concile de Latran; mais il paroît qu'ils n'ont lu ni S. Augustin, ni le Concile. Les Chrétiens d'Abyssihie, dans le tems qu'ils étoient très-étroitement unis à l'Eglise Romaine, ont toujours adhéré au sentiment de la propagation des ames. Les Journalistes de Trévoux ont sagement appellé cette opinion, surannée, sans lui attacher aucune qualification odieuse. Le P. Norris a téfuté victorieusement sur cet article les adversaires de 3. Augustin. Vindic. Aug. c. 4, 9. 3.

fois, & unies à des corps infiniment petits, con-

tenus dans celui du premier homme?

R. Une pareille imagination ne mérite pas qu'on la discute sérieusement. Elle n'est bonne qu'à montrer jusqu'où le délire des systèmes a pu conduire un aussi beau génie que M. Leibnitz. Pour ce qui est de Wolff, on sait que les idées originales ont toujours eu chez lui une présérence marquée sur toutes les autres. Ces ames sans doute sont réparties à proportion dans tous les hommes, chacun en renserme cent millions pour sa part. Le Matérialisme le plus plat n'a jamais déraisonné de la sorte.

D. La création continuelle des ames n'engendre-t-elle pas bien des questions difficiles à résoudre? Par exemple, vers quel temps l'ame vientelle s'unir au corps? Dans quelle partie du corps est-elle envoyée? Les monstres ont-ils une ame raisonnable? Les monstres doubles en ont-ils

plusieurs ?

R. Souvent la vérité engendre plus de questions que l'erreur; celles-ci ne font rien au fond de la chose; quand on n'y répondroit rien du tout, la doctrine de la spiritualité de l'ame n'en seroit ni moins sage, ni moins prouvée. Le temps où l'ame s'unit au corps ne peut se déterminer exactement, vu sur-tout que sa présence n'est point absolument nécessaire au commencement, ni même aux premiers progrès de la végétation ou de l'accroissement (a); on peut croire que l'époque

<sup>(</sup>a) C'est-12 une chose incontestable, prouvée par des observations décisives.

ce Les enfants acéphales, c'est-à-dire, qui naissent sans perâne & sans cerveau, meurent dès leur naissance,

## 201 CATÉCHISME

en est plus reculée qu'on ne le pense ordinairement: le parti le plus sage, dit S. Augustin, est de ne rien prononcer là-dessus, & de consentir à ignorer l'époque précise où la matiere terrestre destinée à être la demeure d'un esprit immortel, commence à jouir de cette sublime prérogative (a). - Que l'ame soit placée dans le centre oval, ou dans la glande pinéale, ou dans le cerveau, ou dans le cervelet, ou dans le corps calleux, ou comme M. de Buffon semble le croire dans le diaphragme, ou bien que, sans être étendue, elle semble en quelque sorte se mesurer sur l'étendue du corps, comme les Anciens le pensoient; c'est ce qui est absolument étranger à la matiere que nous traitons ici. Pour décider cette question, il faudroit connoître la maniere d'exister des esprits, & avoir redressé quelques erreurs que la vue & l'usage continuel des corps ont fait naître dans la représentation des choses. — Quand les monstres s'éloignent absolument de la forme humaine, & que les organes se refusent à loger & à servir un être raisonnable, les mêmes loix qui animent les brutes, animent ces rejettons informes de l'humanité. Locke dit judicieusement qu'il est difficile de fixer le degré de monstruo-

(a) Quæri igitur ac disputari potest ( quod utrum ab homine inveniri possit, ignoro) quando incipiat homo in utero vivere. Buchir. C. 26.

parce que ces parties sont essentielles & nécessaires à pl'homme qui vit de sa propre vie; le sœtus vit sans pelles, parce qu'il doit à la mese une partie de la sorce paui l'anime, & qui supplée aux organes qui lui manquent. Propres Roussel, Syst. phys. & mor. de la semme, p. 262. V. un exemple remarquable, Ephemer. German. T. 2, p. 60.

PHILOSOPHIQUE. 209 lté qui exclut l'ame humaine. — Quand la nature a multiplié les monstres dans un seul, il est impossible de prononcer sur l'état de l'animation sans avoir examiné en Physicien habile la constitution & toutes les parties de cet être irrégulier.

# Digression sur l'ame des Brutes.

D. Quel rapport y a-t-il entre le dogme de la spiritualité de l'ame humaine, & les dissérentes

questions sur l'ame des bêtes?

R. Aucun; il n'y a que de mauvais raisonneurs qui aient pu se roidir contre la démonstration du sentiment intime, pour s'amuser à raisonner sur une chose qu'ils ne connoissent pas. L'homme comnoît son ame par le sentiment le plus vif, le plus clair, le plus identifié, si je puis parler ainsi, à lui-même, & par le retour sur ce sentiment sur lequel il raisonne. A-t-il une idée de l'ame des bêtes? Eprouve-t-il ce qui se passe dans les bêtes lorsqu'elles agissent? Connoît-il cette ame dont il n'a ni idée, ni sentiment intérieur? N'est-ce pas extravagance de vouloir comparer une chose que l'on connoît avec une autre que l'on ne connoît pas? Le comble de l'extravagance n'est-ce pas de vouloir juger par celle que l'on ne connoît pas, de celle qu'on connoît?

D. Lucrece, Montagne, Helvétius, &c. n'ontils pas eu raison de ranger les bêtes à côté de l'homme, puisqu'elles agissent comme les hommes?

R. Il faut avoir fermé les yeux sur l'état le plus visible de la nature, pour dire que les animaux agissent comme l'homme. S'ils agissent par réflexion, pourquoi leurs opérations sont-elles toujours les mêmes? pourquoi les hirondelles de la

Chine font elles leurs nids comme celles de France? pourquoi font-elles aussi artistement le premier que le dernier? Les abeilles ont-elles une forme pour leur ruche en Efpagne, & une autre en Pologne? les vieilles travaillent - elles avec plus de sagesse que les jeunes? Les toiles des araignées étoientelles plus grossieres au temps de Romulus, & ces infatigables fileuses sont-elles devenues plus habiles depuis tant de siècles que cet art est établi parmi elles? M. de Condillac qui prétend que dans les actions mêmes communes à toute l'espece, les animaux ne font d'abord que des essais, n'a sans doute pas cru la nature digne de ses regards; il n'a jamais observé le travail des castors, des abeilles, des araignées; ou bien les idées systématiques lui ont fasciné les yeux. Il est inutile de s'amuser à réfuter ces contes, depuis que M. de Buffon a si clairement démontré, dans tout le cours de son Histoire naturelle, que la prétendue raison des animaux étoit une vraie nécessite physique (a).

D. Pourquoi refuseroit on la raison aux animaux, puisque leurs actions & leurs ouvrages

semblent déceler le génie?

R. Pourquoi la leur accorderoit-on? Elle leur est inutile: puisque par une impression aveugle, uniforme, infaillible, ils font tous les ouvrages propres à leur espece, ils pourvoient à tout ce

<sup>(</sup>a) On peut voir encore sur cette matiere Bonnet, Contempl, de la Nat. T. 2, p. 137. — Anti-Lucrece, L. 6. — Schenchzer, Phys. sac. T. 7, p. 1345. — Reimar. Observ. phys. & moral. sur l'instinct des animaux. — Schott, Phys. cur. T. 2, p. 769. — Spect. de la Nat. T. 1, p. 326; T. 2, p. 500. — Girardin, Incréd. désabusé, T. 2, p. 34 & suiv.

que leur conservation exige. S'il faut supposer de la raison aux brutes dit un Auteur césèbre, il faudra en supposer aux étoiles, aux plantes, à tout ce qui existe; parce que tout se fait selon l'ordre, & pour le bien-être de l'univers en général & en particulier (a). En effet, si j'admire l'adresse des abeilles, qui ajustent avec tant de symmétrie leurs petites niches, j'admire également celle des plantes, qui produisent leurs fleurs & leurs fruits avec tant d'ordre & de propreté. Les vignes & les haricots rampent de tous côtés, & avancent leurs filaments, comme autant de mains pour s'accrocher; dès qu'ils ont réussi, ils s'élevent & s'unissent de la maniere la plus etroite à l'objet qui les soutient. — Si les animaux agissent par raison, ils ont une ame bien plus sublime, plus excellente que l'homme; leurs opérations ont une marche plus simple, plus sûre, plus soutenue. - Si les animaux étoient doués de réflexion, l'homme n'en seroit plus le maître: le monde habité seroit confondu dans toutes ses parties, ou plutôt il cesseroit d'être. Nous n'ajouterons rien aux dissertations du Spectacle de la Nature sur ce sujer, T. 3, p. 500. - Tout ce que l'on peut conclure des opérations des brutes, c'est qu'une Intelligence les a créées & les conserve.

D. Quelle idée peut-on se former de l'instinct, ou bien de la nécessité physique qui conduit les animaux?

R. On ne s'éloignera peut-être pas du vrai en

<sup>(</sup>a) Qui rationabilitatem brutorum adoptat, non se extricabit ex obviis difficultatibus, sed potius intricabit, coactus rationem tribuere cœlo, stellis, aëri, imo toti mundo. Phys. sac. T. 7, p. 1345.—Anti-Luc.. L. 6, v. 409.

les croyant dirigés par des affections & des fensations analogues en quelque sorte à celles des somnambules, des hommes en délire, ou bien de ceux qui agissent dans les moments d'une parfaite distraction. M. Gyrardin, l'Incréd. désabusé, Tom. 2, pag. 14, manie ces comparailons avec tout l'avantage possible. L'instinct peut se définir un penchant naturel pour certaines actions, accompagné d'une force agissante. Par cette définition, l'on voit que l'homme, malgré que la raison paroisse lui suffire, n'est pas destitué des avantages de l'instinct, & qu'il en peut puiser la notion dans lui - même. Car qui a appris à un Paysan, à un étourdi, à un imbécille, que le poids éloigné du centre a plus de force; que le bras élevé pourra soutenir tout le poids du corps qui commence à tomber; que le centre de notre pesanteur doit toujouts être droit au-dessous de nos pieds? & cependant les idiots pratiquent toutes ces régles avec la même justesse que les plus habiles Philosophes. Un enfant gemit tout d'un coup à la vue d'un serpent, il s'ecrie, il s'enfuit; au contraire à la vue d'une pomme il fourit, il s'approche, il étend la main pour la prendre & la manger. Il n'y a en cela ni réflexion ni délibération, ni liberté.

D. Outre les opérations invariables des animaux, n'en voit-on pas d'autres qui semblent réfulter des circonstances, n'a-t-on pas observé qu'ils corrigeoient leurs erreurs, & persectionnoient leur conduite?

R. La sensibilité physique avertie par des impressions multipliées, peut sans doute instruire un animal, le corriger, le perfectionner en un cerNatura so-tain sens, & à un certain point, sans l'intervention sertain nulla d'aucun raisonnement; car si les animanx ont sait

leurs premiers ouvrages, mille fois plus admira-manus, nutbles que tout ce que présente l'industrie acquise, lus artifex par un penchant aveugle, & sans aucun raisonne-teil imitanment, comme l'uniformité & la perfection de ces do. Cic. ouvrages le démontrent; ils ont pu, sans réflexion, acquerir quelque nouvelle industrie par l'habitude, par des représentations confuses, par une imagination physique, qui ne s'étend ni sur le paffe, ni sur l'avenir; mais qui, à la présence des mêmes objets, éprouve les mêmes sensations, excite les mêmes mouvements, produit les mêmes effets, ou les varie, les compose, à mesure qu'elle est variée & composée elle-même. - Qu'on interroge les hommes de tous les siècles, & qu'on leur demande, si les renards d'aujourd'hui ont beaucoup plus de talents que n'en avoient les renards du temps passé. On dressoit autrefois les chiens à la chasse, les chevaux au manège comme on les dresse aujourd'hui; mais ont-ils beaucoup perfectionné leurs talents, leur esprit? &c. - Il est bon de savoir qu'on exagere beaucoup dans le rapport qu'on nous fait de certains traits ingénieux des animaux. Les Historiens du merveilleux ne respectent guere les limites de la vérité. On suppose souvent de longues combinaisons d'idées dans une chose où l'animal agit par les vues les -plus fimples, & par des impulsions machinales. Par exemple, si les castors ne bâtissent pas dans les Pays peuplés (a), c'est qu'ils y ont été inquiétés, dispersés, rebutés par la ruine réitérée de leurs difices. Il paroît que c'est sans sujet que M. de Buffon admire cette inaction. Un de ses Copistes

<sup>(</sup>a) M. Reymar a nié ce fait, & M. de Condillac n'a pas été heureux dans la défense de M. de Buffon.

se livre à cette occasion à des déclamations ridicules. Les castors du Canada bâtissent-ils aujourd'hui avec plus d'élégance & de commodité que lors de la découverte de cette Province? S'ils font des progrès dans cet art. l'on vera un jour les castors logés comme nos Fermiers-généraux : le chef de leur république aura son Louyre : peutêtre l'Architecture se perdra - t - elle parmi les hommes, & brillera-t-elle chez les castors! Un amas de réflexions semblables, présentées avec toutes les couleurs d'une imagination maîtrifée par son seu, c'est ce qu'on appelle Histoire phi-

Histoire phil. losophique.

& polit. du D. Ne peut-on pas croire que c'est par un dé-Commer. des Europ. dans faut d'organes que les animaux restent si loin de les deux In-l'homme? Un Philosophe fameux n'a-t-il pas enseigné que, si le sabot du cheval se changeoit en une main humaine, on verroit le cheval dispu-

ter à l'homme l'usage de la raison & l'empire de

la terre (a)?

R. & Cet homme, dit M. Bonnet, qui a cru T.1, p. 167. » faire un pas très-philosophique, n'avoit pas con-» sidéré qu'un animal queleonque est un système » particulier, dont toutes les parties sont en rapport entr'elles. Si la botte du quadrupede » venoit à se convertir en doigts flexibles, la » botte subsisteroit encore dans le cerveau. » Les. singes, & sur-tout le pongo ont des doigts assez

femblables

<sup>(</sup>a) Helvétius a pris la premiere idée de son Système dans Montagne, & visiblement dans le chap. xiv de la Pluralité des Mondes de Huygens, 'qui néanmoins n'a eu garde de conclure d'une maniere aussi absurde que le Philosophe François. Ainsi, ce Savant en us n'a pas même l'honneur de l'invention en ce genre de délire.

femblables aux nôtres, cependant les voyons-nous voler d'un pole à l'autre pour se donner des secours mutuels; parcourir le globe immense de la terre, pour aller porter à de nouveaux Peuples les richesses de la Religion, de l'art, & de la nature? Les voyons-nous former des correspondances de génie, de commerce, d'industrie, d'instructions, & de sentiment? Jettez un regard sur ces vastes Palais, sur ces monuments superbes, fruits heureux du génie & chef d'œuvres de l'art; cherchez-les chez les brutes à cinq doits. — Nous avons vu des hommes nés sans pieds ni mains, être aussi raisonnables que les autres, montrer plus d'art & d'esprit que les autres.

D. N'est-ce pas peut-être faute de société, d'éducation, & d'une vie assez longue que les animaux n'acquierent point les idées suffisantes au développement de la raison? C'est la pensée du

même Auteur.

R. En ce cas, le corbeau qui vit long-temps, mis en cage dans quelque salle, où il y a de fréquentes assemblées académiques, deviendroit un Demosthène, un Platon; le singe dans le cabinet d'un Prince deviendroit un politique profond, un courtisan habile & ruse. Pour l'honneur de la Philosophie, il faudroit supprimer ces fortes d'imaginations. — Pourquoi les animaux ne vivent-ils pas en société comme les hommes. pourquoi ne donnent-ils pas à leurs petits une éducation polie & savante? Bientôt, sans doute, les singes établiront dans le Congo, ou la Guinée, des écoles de Mathématiques? Il sera curieux de voir parmi eux des Clavius & des Newton. On a beau raisonner sur l'influence de l'éducation; pourquoi les brutes n'établissent-elles pas d'éducation parmi elles? Pourquoi placées dans la société des hommes les plus sages, demeurent-elles toujours brutes? &c.

D. Puisque, selon la remarque de M. de Busson, le cerveau du pongo est exactement organisé comme celui de l'homme, pourquoi chercher

quelque dissérence entre ces deux êtres.

R. Nous ne cherchons pas cette différence, elle se montre à découvert, & fait naître naturellement cet argument en faveur de l'ame humaine que M. de Buffon regarde comme évident & invincible. « La langue de l'orang-outang, dit cet T. 14, p. 61. » habile Naturaliste, & tous les organes de la voix so sont les mêmes que dans l'homme, & cepen-» dant l'orang-outang ne parle pas. Le cerveau pest absolument de la même forme & de la même proportion, & cependant il ne pense » pas. Y a-t-il une preuve plus évidente que la matiere seule, quoique parfaitement organi-» sée, ne peut produire ni la pensée, ni la parole » qui en est le signe, à moins qu'elle ne soit ani-T. 14. p. 4. mée par un principe supérieur.... Cet orang-» outang, dit-il ailleurs, ou ce pongo, n'est en effet qu'un animal, mais un animal très-singu-» lier, que l'homme ne peut voir sans rentrer en » lui-même, sans se reconnoître, sans se convain-» cre que son corps n'est pas la partie la plus T. zj, p. 3. messentielle de sa nature.... Aussi le singe est il » indocile autant qu'extravagant. Sa nature est » en tout également revêche. Nulle sensibilité » relative, nulle reconnoissance des bons traite-T. 14, p. 38. ments, nulle mémoire des bienfaits.... Le singe » n'imite pas l'homme, par ce qu'il veut, mais » par ce qu'il peut.... Le singe est plus loin de » l'homme que la plupart des autres animaux; le

» chien, par exemple, l'éléphant, &c. » On peut voir d'autres observations dans le même Natura-liste, qui renvoient évidemment le singe à la classe des créatures destituées de raison, & qui détruisent par une preuve de fait la philosophie Epicurienne, occupée à chercher dans l'organisation du cerveau la dissérence de deux êtres si éloignés l'un de l'autre.

D. Ne pourroit-on pas soupçonner que, malgré la ressemblance de l'anatomie du singe & de l'homme, quelque désaut imperceptible empêche la naissance de la pensée, comme il arrive dans les imbécilles?

R. Il est vrai que, dans l'homme imbécille, la pensée est empêchée par un défaut d'organes; mais la pensée se manifeste dans tous les hommes où ce défaut n'est pas: je la découvre dans moimême par la conscience la plus intime; d'où j'infere, avec le plus grand fondement, que le principe de la pensée se trouve également dans l'homme imbécille. Au contraire, nul singe n'ayant jamais pensé, je dois conclure que la pensée ne lui appartient pas. Les qualités générales de l'espece sont le résultat de l'essence & de l'immuable nature. Après tout ce que l'on peut imaginer là-dessus, il est toujours certain, & M. de Butson le démontre, que l'homme pense, que le singe ne pense pas, & que l'on ne découvre aucune raison de cette distérence dans les organes. - Tandis que les esprits incertains s'amusent à des que sait-on, à des peutêtre, à des pourquoi pas; le Sage se décide sur les faits, & ne voit là aucun mystere, ni aucune matiere de dispute: Creavit Deus hominem ad ima- Gen. I. v. 27. ginem suam, ad imaginem Dei creavit illum.... II. v. 7. inspiravit in faciem ejus; voilà toutes les questions

O ij

résolues & les raisons de la différence établies. T. 14, p. 32. « Le Créateur, dit M. de Busson, a pénérré le » corps de l'homme de son souffle divin : s'il eût p fait la même faveur, je ne dis point au singe, mais à l'espece la plus vile, à l'animal qui nous » paroît le plus mal organisé, cette espece seroit » bientôt devenue la rivale de l'homme; vivifiée » par l'esprit, elle eût primé sur les autres, elle Ibid. p. 312. m eût pensé, elle eût parlé. m.... Cette éten-» due, dans notre nature, vient moins des proprié-» tés du corps, que de celles de l'ame : l'homme s'est, pour ainsi dire, soumis tous les éléments par un seul rayon de son intelligence; il a pro-» duit celui du feu, qui n'existoit pas sur la sur-» face de la terre; il a su se vêtir, s'abriter, se ploger .... fans être ni si fort, ni si grand, ni si probuste que la plupart des animaux; il a su les » vaincre, les dompter, les subjuguer, les confiner, les chasser, & s'emparer des espaces que la nature sembloit leur avoir exclusivement dé-» partis. »

> D. Ne suffit-il pas de conclure de ces observations, que l'ame des brutes est à la vérité bien inférieure à celle de l'homme; mais qu'elle n'en

differe que du plus au moins?

R. Toutes ces observations prouvent que chez les brutes il n'y a point de réflexion, & qu'elles en sont incapables; puisqu'avec les organes les plus analogues à l'homme, elles ne réflechissent pas. Or, avoir la réflexion & ne l'avoir pas; être capable de penser, & en être absolument incapable, ne sont pas des dissérences du plus au moins, mais des propriétés sondées sur la nature des choses.

D. Puisque les animaux sont si loin de l'homme,

& que leur nature est si différente de la sienne, que peut-on dire de raisonnable sur le principe

qui constitue leur être?

R. Quelques Philosophes ont eru que c'étoient de pures machines; d'autres ont eru qu'ils avoient des ames matérielles; d'autres ont dit que ces ames étoient spirituelles, mais d'un ordre inférieur & d'une espece dissérente de l'ame humaine: plusieurs ensin ont eru que ces ames n'étoient ni mariere ni esprit, mais quelque être mitoyen, qui ne sût ni l'un ni l'autre.

D. Que faut-il penser de ces différentes opi-

nions?

R. Quand l'homme se mêle de prononcer sur la nature intime des êtres, & en général dès qu'il quitte la sphere des choses sensibles, ou celles qui sont du ressort de sa raison, tout devient ténébres pour lui; & quelque parti qu'il prenne, il ne manque pas de s'égarer: il n'a plus d'autre guide que cette lumiere insidieuse dont parle un Ancien:

Quale per incertam lunam sub luce maligna Est iter in silvis, ubi cælum Jupiter umbra Condidit, & rebus nox abstulit atra colorem. Virg.

D. Mais encore ne peut-on pas porter quelque

Jugement éclairé fur ces différentes opinions?

R. La différence essentielle entre l'homme & la brute étant reconnue, il semble inutile d'adopter ou de résuter les imaginations des hommes sur la nature d'une chose qu'ils ignorent, & qu'ils ignoreront toujours. Dieu a créé les animaux pour le service de l'homme, l'homme s'en sert, & cela lui doit suffire. Voici néanmoins ce qui semble être cettain. L'opinion qui sait des bêtes de pu-

## 214 CATÉCHISME

res machines, est plutot un amusement philosophique qu'un réfultat de raisons propres à persuader un esprit attentif & appliqué. S'échauffer avec l'Auteur des Américaines en taveur du méchanisme des brutes, jusqu'à dire que c'est une vérité que Dieu a révélée aux petits & aux foibles, pendant qu'il l'a cachée aux grands & aux savants de la terre; que c'est ne vouloir pas plier sous la main du Tout-Puissant, que de n'adopter pas le paradoxe Carthésien; c'est professer tout l'enthousiasme des systèmes. Dire qu'aucun être ne peut souffrir, à moins qu'il n'ait peché, afin de conclure delà que les bêtes ne souftrent pas, c'est abuser d'un pasfage de S. Augustin (a) qu'on n'entend pas, contredire le Livre de Job (b), & ne savoir pas évaluer les souffrances d'un être dénué de réflexion. Il est ridicule de mesurer les douleurs des brutes sur les nôtres. M. de Buffon croit que leur sensibilité physique diminue à mesure que leur organisation s'éloigne de celle de l'homme; elle paroît finir absolument & perdre tous ses ressorts dans l'huitre, l'animal-fleur, la sensitive, le polybe, la dionæa muscipula; on ne la retrouve plus au delà de cer espace de l'échelle graduée des êtres (c).

<sup>(</sup>a) On peut voir sur cette matiere un excellent Traité du P. Merlin: Véritable Clef des Ouvrages de S. Augustin, 2 part. p. 123.

<sup>(</sup>b) L'Histoire du saint Homme, & tout le résultat de son Livre, démontre le contraire; on diroit qu'il n'a écrit que pour l'établir.

<sup>(</sup>c) Parce que la classe des êtres sensibles se perd imperceptiblement dans la classe de ceux qui sont privés de sentiment. Des demi-Philosophes ont prétendu abroger les trois regnes de la nature, ne faire qu'un regne, qu'une vie, qu'une substance. Rien de plus propre à bouleverser

Quelle que soit la sensibilité des brutes, on peut la comparer à celle d'un homme en rêve ou en délire. — Ceux qui ont dit l'ame des bêtes matérielle, n'ont pas entendu qu'elle étoit matiere, mais qu'elle ne pouvoit en aucune façon exister ni agir hors de la fociété de la matiere; cette idée qui semble vraie, ne nous dit rien sur la nature & l'essence de la chose qu'elle prétend expliquer. - Il paroît qu'il y a du ridicule à dire qu'un esprit puille être dégradé au point de n'avoir d'autre destination que de chasser un lievre, de détruire les souris, de chanter des airs sauvages; & il y en a plus encore, à croire que cet esprit meurt avec le corps. - Le parti d'admettre un principe qui n'est ni matiere, ni esprit, est peutêtre le plus raisonnable.

D. Un être qui ne seroit ni corps ni esprit ne rensermeroit-il pas contradiction? C'est au moins ce que l'Auteur du Dictionnaire philosophique

assure comme incontestable?

R. Pourquoi y auroit-il plutôt contradiction à n'être ni corps ni esprit, qu'à n'être ni homme ni brute, ou à tenir le milieu entre quelques autres extrêmes d'une classe générale d'êtres? pourquoi les choses qui ne sont pas corps ne pourroient-elles pas être partagées en dissérentes classe? Quelle contradiction y a-t-il à n'être ni composé, ni pen-

toutes les idées, & à mettre la confusion dans le langage. L'insensibilité des nuances empêche-t-elle qu'un être ne sente, & qu'un autre ne sente pas? De la couleur blanche on arrive insensiblement à la couleur noire, donc toutes les couleurs sont blanches. Il en est de même du son, il n'y en a qu'un; le moyen de faire des tableaux & des violons après cette découverte?

#### CATÉCHISME

fant; à n'avoir ni parties, ni intelligence? Connoifsons nous assez l'esprit & la matiere pour assurer qu'ils sont seuls possibles dans l'universalité des créatures? Au contraire, ce que nous connoissons de ces deux choses si éloignées l'une de l'autre, nous persuade qu'il y a entre les deux bien de la place pour ranger des êtres mitoyens qui ne toucheroient ni l'une ni l'autre des extrémités. Et qui oseroit refuser à Dieu le pouvoir de créet quelque espece de substance, qui ne fût ni étendue, ni intelligente? Qui oseroit lui refuser le pouvoir de créer quelque espece d'êtres qui eût une petite portion de sentiments nécessaires à sa conservation, sans avoir cependant ni liberté, ni intelligence, ni le pouvoir de penset, de réfléchir, de comparer? Il a créé des substances capables d'in-\* sensibilité telligence & de l'entiment \*; ce sont les ames des

hommes. Il en a créé qui ont l'intelligence, & qui n'ont pas le sentiment; ce sont les Anges. Il en a créé qui n'ont ni intelligence ni sentiment, & ce sont celles qui ne sont composées que de matiere. N'auroit-il pas pu en créer aussi qui eussent quelque portion de sentiment, sans intelligence?

D. Cette opinion, qui paroît la plus simple, n'a-t-elle pas ses difficultés? Ces ames immarérielles, sans être spirituelles, sont-elles produites par une création continuelle, meurent-elles avec

le corps, &c.?

7. ci-deffas, 2. 200.

hylique.

R. Comme nous avouons que nous ne connoifsons pas l'essence constitutive de ces ames, & que nous avons assuré sa place à l'ame de l'homme, nous sommes dispensés de répondre à ces queltions.... Ceux qui aiment à mêler toujours quelques idées systématiques avec des vérités indépendantes de tout système, peuvent croire que le

Créateur, en répandant sur la terre la matiere séminale universelle pour la conservation & la réproduction des especes (a), lui a au même temps allocié cette substance neutre, dont la nature nous échappe, & dont nous n'entrevoyons que l'existence; substance propre à animer les corps organisés, & à exercer son activité au moment qu'elle se trouve placée dans un composé d'organes, où elle peut se donner l'essor; mais qui hors delà reste dans l'inaction & dans une espece d'inertie. Cette idée qui simplifie extrêmement l'état de la nature, & qui produit les explications les plus générales & les plus finies, s'accorde, à fort peu de chose près, avec ce que le Cardinal Ptolomei, le P. Kumeth, Hirnhelm, M. le Cat, &c. ont écrit fur ce sujet. M. Bossuet: (Disc. sur l'Hist. univ. 2. part. n. 1.) Le P. Kircher ( Mund. fubt. 2. part. p. 337) raisonnent d'après la même opinion.

それのなべ

<sup>(</sup>a) Le P. Kircher, avec la plupart des Chymistes, appelle ce principe général des corps organisés, Spiritus salino sulphureo-mercurialis, M. de Busson aime mieux le désigner sous le nom de molécules organiques. C'est une erreur sans doute de dire, avec ce Naturaliste, que ces molécules sont adives par elles mêmes; elles ne sont ni plus actives par elles mêmes, ni même plus en mouvement que le seu dans les pierres de dans la poudre à canon: Maupertuis leur artibue une espece de mémoire, des desirs, des aversions, dec. Toutes ces imaginations sont propres à consirmer l'assertion de J. J. Rousseau, qu'il y a Emile, T.2 plus d'erreurs dans un Corps d'Académiciens, que dans P. 1550 tout le Peuple Huron.

## CHAPITRE II.

## Immortalité de l'Ame.

#### §. I.

D. N'est ce pas par zèle pour le dogme confolant de l'immortalité, que les Sages de tous les sécles ont enseigné la spiritualité de l'ame?

R. Point du tout. Le Philosophe éclairé n'adopte pas une opinion, parce qu'elle est consolante
ou avantageuse, mais parce qu'elle est vraie. Si
l'ame pouvoit être matiere, il faudroit le dire &
l'enseigner: la vérité seule mérite les regards du
Sage. La matiere ne peut ni agir ni penser; l'idée
de la matiere est incompatible avec la simplicité
& le sentiment intime du moi, comme nous
l'avons dit. Voilà ce qui a décidé les Philosophes;
ils ont envisagé la chose même, & point les conséquences.

D. Si l'ame étoit matérielle, ne faudroit-il pas évidemment conclure qu'elle meurt avec le

corps?

R. Il faudroit encore, avant que de déduire cette conséquence, prouver qu'une matiere capable d'intelligence n'est pas capable de l'immortalité, & qu'il est plus impossible de concevoir une matiere immortelle qu'une matiere pensante. La pensée est aussi excellente que l'immortalité; si la matiere est élevée jusqu'à l'une, pourquoi n'atteindroit-elle pas l'autre? — La spiritualité de l'ame n'est pas la seule preuve de son immortalité. 1.º La Religion Chrétienne est un fait établi par des preuves victorieuses; cette Religion m'enseigne

que je suis immortel: il faut la convaincre de saus-seré, avant de corriger ma crédulité. 2.° L'existence de Dieu est une vérité à laquelle un homme sensé ne peut se resuser: & cette vérité est évidemment liée avec l'immortalité de nos ames. L'univers est un fait qui suppose une cause, & nous déduisons du fait l'existence & les attributs de la cause; or, parmi ces attributs, il y en a qui supposent évidemment la conservation de l'ame humaine, quelle qu'elle soit de sa nature. 3.° La distinction du vice & de la vertu n'est pas une chose arbitraire, mais née avec les hommes, gravée dans leur ame avec des caracteres inestaçables, & cette distinction seroit abolie si l'ame de l'homme n'échappoit pas à la ruine du corps.

D. Comment déduisez-vous l'immortalité de Ci-lessis, l'ame de l'existence de Dieu?

R. De la maniere la plus simple. S'il y a un Dieu, il est juste; s'il est juste, il récompense le bien, il punit le mal. Il arrive souvent que l'impie prospere jusqu'à la mort, & que le juste expire dans les chaînes; Dieu ne punit point l'un & ne récompense pas l'autre sur la terre, il le sera donc plus tard, dans le temps & dans le lieu que sa justice souveraine déterminera (a). « Quand je n'aurois princ. de d'autres preuves de l'immortalité de l'ame que J. J. Rous-

Esp. max. & princ. de & princ. de e J. J. Rous-seau, C. 1. arrici. de la x-Spiritualité de l'ame.

<sup>(</sup>a) Ce raisonnement simple, mais invincible, est ex-Spiritualité primé d'une maniere laconique & pleine d'énergie dans de l'ame. ce passage du Pseaume 57e: Si est frudus justo, útique est Deus judicans eos in terra. Il est vrai que delà il s'ensult directement que l'ame survivra au corps, sans nécessairement conclure l'immortalité; mais jamais homme, qui a cru que l'ame survivoit au corps, n'a douté qu'elle ne sur immortelle. Nous aurons lieu de donner un nouveau jour à cet article, en traitant de l'éternité des peines.

» le triomphe du méchant & l'oppression du juste, » cela seul m'empêcheroit d'en douter. Une si cho-» quante dissonance dans l'harmonie universelle me feroir chercher à la résoudre. Je me dirois, so tout ne finit pas pour nous avec la vie, tout rentre » dans l'ordre à la mort. » C'est la réslexion d'un homme que les Incrédules écoutent volontiers. Nous y ajouterons un passage touchant & sublime d'un fameux Philosophe Anglois; c'est une expression du sentiment que la nature a mis dans le cœur de l'homme:

Adisson, Oui, Platon, tu dis vrai, notre ame est immortelle, Caton d'Uti. C'est un Dieu qui lui parle, un Dieu qui vit en elle. Et d'où viendroit sans lui ce grand pressentiment, Ce dégoût des faux biens, cette horreur du néant? Vers des siècles sans fin je sens que ru m'entraînes: Du monde & de mes sens, je vais briser les chaînes, Et m'ouvrir loin d'un corps, dans la fange arrêté, Les portes de la vie & de l'éternité. L'éternité! quel mot consolant & terrible! O lumiere! ô nuage! ô profondeur horrible! Que suis-je, où suis-je? où vais-je, & d'où suis-je

Dans quel climat nouveau, dans quel monde ignoré Le moment du trépas va-t-il plonger mon être? Où sera cet esprit qui ne peut se connoître?... Dieu doit venger sa cause & punir les pervers: Mais comment! dans quel temps? & dans quel univers?

Ici la vertu pleure, & l'audace l'opprime, L'innocence à genoux y tend la gorge au crime.... Hâtons-nous de sortir d'une prison funeste: Je te verrai sans ombre, ô Vérité céleste. Tu te caches de nous dans nos jours de sommeil, Cette vie est un songe, & la mort un réveil.

#### S. I I.

D. Quand même l'ame ne seroit point immortelle, n'y auroit-il pas des devoirs à remplir, & dès-lors des vices & des vertus à pratiquer?

R. Le premier des devoirs seroit de chercher son bien-être dans une félicité passagere & fugitive, de jouir & de vivre aux dépens de tout ce qui combattroit le plaisir du motnent. Négliger ce devoir que la raison & l'amour invincible de moi-même me prescriroient, ce seroit un crime ou une folie. La verru deviendroit le fléau de l'homme, & ceux qui l'embrasseroient ne seroient que des insensés (a). Nous nous sommes déja expli-L. 1, ch. v. qués là-dessus, en parlant de l'existence de Dieu.

D. N'est-ce pas une Loi naturelle de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrois pas qu'on me fît à moi-même? n'y a-t-il pas cent autres loix de cette force & de cette indépendance absolue

de tout systême?

R. Ces Loix cessent d'être naturelles, elles cessent même d'être des Loix, & deviennent des extravagances, dès qu'on renverse par le fondement l'état de la nature, en donnant à son Maître & à son Roi une ame mortelle, en l'égalant à la brute, en lui assignant la même félicité, & en proposant les mêmes objets à ses desirs. En ce cas, il est évident qu'il n'y auroit pas plus de Loi pour l'homme que pour les animaux. — Si les hommes sont bornés à la félicité de quelques jours,

<sup>(</sup>a) Ergo malum est virtus & inimica naturæ; stultumque judicari necesse est qui eam sequitur, quontam se insum lædit. Lactant, restit. L. 7, c. 9.

je ne puis trouver mauvais qu'ils la cherchent à mes dépens; & il y a évidemment une fausse supposition dans cet axiome: Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrois pas qu'on te sit. — Si l'homme est placé dans la destinee de la brute, si son ame n'est qu'une matiere déliée & agitée par l'impussion d'une autre matiere, tout ce qu'on fait pour ou contre un être de cette nature n'est pas plus important que le traitement que je fais aux huîtres que je mange vivantes, & aux goujons que je fris dans une poële. — Quel sera le Législateur, le Conservateur, le Vengeur de ces Loix? Dieu.

L. 2, ch. 2, Nous avons montré combien l'idée de Dieu étoit 5. I. étroitement liée avec celle de l'immortalité de

L'i,c.4,5. l'ame.... Les remords? il n'y en auroit plus; l'impie s'applatdiroit de ses succès.... Le goût de la vertu? Le beau goût que celui d'une chimere, d'une affection malsaisante, ennemie du bonheur & de la raison!

D. L'amour de la Patrie, le courage militaire, l'héroisme des armes ne semblentils pas avoir moins de rapport avec le dogme de l'immortalité, & pouvoir subsister dans le système même de son anéantissement?

R. Ni plus, ni moins que toute autre qualité brillante ou estimable de l'homme. Voici comme s'exprime là-dessus un génie vis & vrai (a): « Arrête,

Young, Nuit 10.

<sup>(</sup>a) Nous n'avons garde de souscrire au jugement que l'Abbé Clément a porté des Ouvrages de M. Young, & en particulier des Nuits, vrai chef-d'œuvre du genre sombre. Sa critique nous paroît l'ouvrage d'un esprit plus subtil que juste. Isoler quelques expressions singulieres, & en faire un ensemble pour décrier un Ouvrage plein de choses & de beautés incontestables, c'est exercer un genre de cen-

» brave Citoven! où vas-tu, téméraire? Désendre » ma Patrie, & mourir glorieusement pour elle. ∞ — Oui, si tu te crois immortel tu peux affronter » la mort, puisque tu sais que la mort ne peut te » détruire. Mais si tu perds tout avec la vie, ton » courage me fait pitié. Reviens vivre en lâche, si » tu ne veux mourir en insensé. Un incrédule » hardi, qui, entraîné par l'orgueil, par l'exem-» ple, par l'amour du gain, ou par le desir de la » rengeance, court perdre son être, ou se détruire » par foiblese, est de tous les fous le plus extra-» vagant : malheureuse victime d'une brillante » chimere, laisse ta Patrie s'abymer & saiss pour » toi-même une planche qui te sauve de son nau-» frage. - Ma Patrie, mon Roi m'ordonnent de mourir. - Et que t'importe ta Patrie & tes » Rois?.... Le bonheur est le prix nécessaire du » sacrifice de l'existence. Si la vertu nous coûte notre être, la vertu est pour nous le plus grand » des crimes. Elle viole potre Loi suprême. Mal-» gré les Nations qui applaudissent à leur vic-» time, tu n'es qu'un affreux suicide.... Le vice, » qui me rend heureux est ma Loi suprême; & » la lâcheté qui me conserve, est mon asyle & ma » vertu. » — « O Vertu, disoit Brutus sur le point

sure que Cicéron appelloit une tyrannie grammaticale. Les Grammatie Auteurs du Journal des Savants observent que les juge- ca non Arifments de M. Clément tiennent un peu de la chicane; qu'il tarchus, sed ne rient pas toujours la balance juste, que son goût n'est Phalarides. point encore parvenu à sa maturité. L'Auteur des Trois siecles de Litterature ajoute, qu'il s'attache à des détails minutieux, & néglige d'analyser les beautés d'un Ouvrage, après en avoir discuté les défauts. Au reste, le zèle de ce Critique, contre la mauvaise Philosophie, est digne de tout éloge.

De mourir de ses propres mains, ô Vertu que p'ai suivie pendant tout le cours de ma vie, & pour laquelle j'ai quitté plaisirs & richesses, tu n'es qu'un vain fantôme sans pouvoir! Le vice a toujours l'avantage sur toi: & désormais estil un mortel qui doive s'attacher à ton inutile puissance?

D. N'est-ce pas une assez grande récompense de vivre dans la mémoire des hommes, & de recevoir de la postérité l'hommage dû à la

vertu?

R. 1.° Cet hommage seroit une folie de la part de ceux qui le rendroient. Honorer ce qui n'est pas, réserver son estime pour le néant, n'est point une chose sensée.

2.º Que m'importe ce qu'on dira, ce qu'on pensera de moi, quand je ne serai plus? Ne vaut-il pas mieux vivre & sentir que de s'anéantir pour

faire parler de soi?

3.° Ce souvenir de la postérité sût-il une récompense digne de la vertu, le moyen de me l'afsurer? De cent qui la méritent, pas un n'en jouit. « Combien d'actions particulières, dit Monta-» gne, s'ensevelissent dans une bataille? De tant » de milliers de vaillants hommes qui sont morts » en France depuis 1500 ans, les armes à la » main, il n'y en a pas cent qui soient venus à » notre connoissance. La mémoire non des Chess » seulement, mais des batailles & des victoires » est ensevelie (a), Les fortunes de plus de la

<sup>(</sup>a) Un Ancien 2 dit 2-peu-près la même chose:
Vixére fortes ante Agamemnona
Multi; sed omnes illacrymabiles
Urgentur, ignotique longd
Node carent, quia vate sacro. Hor.

moitié du monde, faute de registres, ne bougent de leur place, & s'évanouissent sans durée. Pensons-nous qu'à chaque arquebusade & à
chaque hasard que nous courons, il y ait soudain un Gressier qui l'enrôle? Et cent Gressiers, outre cela, le pourroient écrire, desquels
les Commentaires ne dureroient que trois jours,
les commentaires ne dureroient de ces
les commen

#### S. III.

D. Outre ces grands arguments tirés de l'esfence même de Dieu, & des droits inviolables de la vertu, n'y a-t-il pas encore d'autres raisons qui parlent en faveur de ce dogme si doux & si sublime de l'immortalité?

R. Il y en a un grand nombre, dont nous ne ferons pas le détail dans une thèse suffisamment établie par les premieres notions de l'ame. Tel est, par exemple, le consentement le plus universel, le plus unanime de tous les siècles & de toutes les Nations. Tel est ce desir si vif & si invincible de vivre toujours; l'horreur du néant imprimée dans tous les cœurs.... Tel est le respect qu'on a toujours eu pour la mémoire des grands hommes; car dans le cas d'une mort totale, ce respect ne seroit pas plus raisonnable que celui que je porterois à une pluie qui auroit arrole mes campagnes, & au vent qui m'auroit procuré une heureuse navigation. Tout le monde sent de la résistance à croire que les ames justes, les grands hommes soient ancantis, qu'il n'en reste que le nom & la cendre. S. Paul

employoit cette réflexion en faveur de la résurrection des morts (a). Les Paiens en ont senti la Ct-dessus, justesse (b).... Tel est l'accroissement infini qu'auroient les malheurs de l'homme dans l'hypothèse qu'il dût mourir tout entier; les brutes prendroient la premiere place dans le monde, & leur état exciteroit la jalousse de l'homme, qui les subjugue, & qui s'en sert. C'est l'observation de tous les Sages; le Poëte Philosophe que nous ve-

Nuit 10.

nons de citer, l'explique en ces termes: « O homme! si c'est là ton tort, vas donc chercher tes maîtres dans les étables; dépose à leurs pieds pton sceptre imaginaire & ta royauté ridicule. Tu es l'esclave, ils sont tes Rois: ils sont tes » supérieurs dans tout ce qui appartient aux sens. Le gazon croît sous leurs pas; ils paissent sans mavoir besoin de cultiver; leur boisson est apprêrée par la main de la nature; le ruisseau ne » cesse point de couler, & d'offrir son onde à pleur soif; leur vêtement naît & grandit avec » eux; ils ne vont point avec fatigue le chercher ne dans des climats étrangers: ils ne portent point » la guerre dans des mondes lointains, pour en ravir les trésors. Leur fortune & leurs biens sont sous la garde de la nature: pour les conserver, ils n'ont jamais besoin de citer leurs » freres au Tribunal dévorant de la chicane. Due prairie féconde est pour eux le jardin de » la félicité..... L'homme seul a reçu le triste » privilége de répandre des larmes; & les occa-

<sup>(</sup>a) Si mortui non resurgunt, ergò & qui dormierunt in Christo, perierunt? 1. Cor. 15.

<sup>(</sup>b) Ego quidem viros clarissimos vivere arbitror, & ed quidem vita, quæ sola vita nominanda est. Cic. Cato m. c. 4.

mions de l'exercer naissent en foule. Les animaux, plus heureux, ne sont point tourmentés comme lui le long de la vie. Leurs maux sont bornés à la douleur. La plainte cesse avec la sensation, ils ne continuent point de soussirier d'un mal passé: une prévoyance suneste ne les sait pas frémit de l'avenir. La mort vient à eux sans les estrayer; ils ne la sentent qu'au moment où elle frappe. Un même coup commence se sinit leurs maux. Si cruellement distingués des animaux pendant la vie, serons-nous encore à la mort consondus avec eux, dans une masse commune de poussière?

D. Si les hommes se croient immortels, d'où vient qu'ils ont peur de la mort? ne devroient-ils

pas se réjouir de quitter la terre?

R. On peut juger par cette puérile objection, de la force des autres, que Lucrece accumule contre l'immortalité de l'ame; puisque c'est une de celles qu'il semble employer avec le plus de complaisance (a). Pour se croire immortel, est-on assuré d'être éternellement heureux? Nos vertus déposent-elles clairement en notre saveur? est-on toujours sort empressé à chercher un trésor placé au-delà d'un océan orageux où les nausrages sont fréquents? n'est-on pas attaché naturellement à la jouissance actuelle d'une chose, quelque prétention qu'on ait sur d'autres plus excellentes dont on n'a point encore l'expérience, & dont les sens n'ont pas sait l'épreuve? De ce qu'un François n'aime point à quitter son Pays pour un autre,

<sup>(</sup>a) Quod si immortalis nostra foret mens,
Non jam se moriens dissolvi conquereretur;
Sed magis ire foras vestemque relinquere, ut anguis. L. 3.
Pij

faudra-t-il conclure qu'il n'y en a pas d'autres; qu'on n'existe pas ailleurs, & qu'on périt néces-sairement au passage du Rhin & des Pyrénées? Quel jugement porter d'un Philosophe qui raisonne de la sorte! — Si l'homme n'étoit point attaché à la vie, le genre-humain ne subsisteroit pas. Ce qui est un esset visible de la Providence, devient pour les Epicuriens un prétexe de la combattre en niant l'immortalité de notre ame, qui en résulte nécessairement. « Les Dieux, dit un Paien, » ont caché aux hommes le bonheur attaché à la » mort, pour leur faire aimer la vie. Ce n'est qu'à » la derniere heure que ce bonheur se fait sentir (a). »

#### s. I v.

D. Est-il vrai que ce dogme si important de l'immortalité de l'ame, n'a pas été connu des Juiss?

R. Un Philosophe qui ne cesse de nous étourdir par ce conte, montre assez clairement qu'il ne connoît pas mieux les Livres saints que ceux de Zoroastre & de Consucius, qu'il cite si souvent. Ils sont remplis de passages les plus précis & les plus clairs qui attestent cette consolante vérité. Je ne finirois pas si je les rapportois tous. Dieu dit à Abraham, qu'il sera lui-même sa récompense (b). Jacob disoit qu'il alloit rejoindre son sils Joseph; il le croyoit dévoré par une bête, & ne pouvoit par conséquent parler du tombeau (c). Les Pa-

<sup>(</sup>a) Agnoscere solis
Permissum est quos jam tangit vicinia sati,
Vidurosque Dii celant, ut vivere durent,
Felix esse mori. Lucan.

<sup>(</sup>b) Ego merces tua magna nimis. Gen. 15.
(c) Descendam ad filium meum lugens. Gen. xxxvija

triarches se regardoient tous comme des étrangers & des Pélerins sur la terre: S. Paul prouve admirablement que cela ne peut s'entendre par rapport à la Mésopotamie, dont ils étoient sortis (a). Les Juis consultoient les morts; Mosse leur désend sévérement cette curiosité criminelle (b). David dit que la mort des Saints est précieuse devant Dieu (c). Saül pria la Pythonisse de lui faire voir Samuël (d). Le Livre de l'Ecclésiastique, qui ne respire que le dogme de l'immortalité, est un Recueil des sentiments & des maximes des plus anciens Juiss. (e) Job dit qu'il ressus des puis le dogme de l'immortalité qu'il verra son Dieu (f) &c:

D. Si les Juis ont cru l'ame immortelle, pour-

(b) Deut. xviij.

(d) L. Reg. cap. xxviij. Eccli. xlvj.

(e) Jesu, filii Sirach, prologus: Multorum nobis &

magnorum, &c.

<sup>(</sup>a) Heb. xj. 9, 13, 14, 15, 16.

<sup>(</sup>c) Pretiosa in conspedu Domini mors sandorum ejus.
Ps. 115.

<sup>(</sup>f) Quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei? Quis mihi det, ut exarentur in libro stilo serreo, & plumbi lamina, vel celte sculpantur in silice? Scio enim quòd Redemptor meus vivit, & in novistimo die de terra surredurus sum, & rursum circumdabor pelle mea & in carne mea videbo Deum meum. C. 19. Il est ridicule de dire que Job parle de sa guérison. 1.º Ce n'étoit pas là une vérité à être gravée sur le plomb & le marbre. 2.º Il y auroit contradiction avec d'autres passages, où Job n'espere pas d'être délivré de ses maux. C. VII. 7. C. XIX. 6. 10. C. XXIV. (15. 3.º Job ne pouvoit espérer de voir des yeux corporels) que le sils de Dieu revêtu de notre chair: Oculi mei conspeduri sunt. 4.º Les Septante disent expressément: L'Éternet me détruira, & ressuscitera ce corps aecablé de maux.

quoi est-il dit dans l'Ecriture, que les morts ne

loueront plus le Seigneur (a)?

R. On sait que, dans l'ancienne Loi, les ames des justes n'étoient point admises à la jouissance de Dieu, qu'elles attendoient le médiateur pour trouver leur félicité dans les louanges éternelles du Créateur. Mais, indépendamment de cette réponse ordinaire, l'Ecriture-Sainte en présente une autre, & s'explique parfaitement elle-même. Les morts ne glorifioient pas Dieu comme les vivans, en instruisant la génération future (b); ils ne pouvoient plus convertir les méchants en leur enseignant les voies de Dieu (c); ils ne lui rendoient pas leurs hommages au milieu du Temple, dans la grande assemblée des fidèles (d); enfin ils n'admiroient plus les ouvrages du Seigneur, & l'éclat de sa puissance dans la terre des vivans (e).

D. Le Livre de l'Ecclésiaste ne nous dit-il pas qu'il n'y a pas de distinction entre l'homme & la brute, que l'un périt comme l'autre?

R. Voici le sens de ce passage, qui ne paroît pas avoir été lu de ceux qui l'ont tant de fois objecté. « En raisonnant sur la nature & la desti-

(c) Docebo iniquos vias tuas, & impii ad te convertentur. Plal. 50.

(e) Non videbo Dominum Deum in terra viventium. Isai, 38.

<sup>(</sup>a) Non mortui laudabunt te, Domine, neque omnes qui descendunt in insernum. Plal, 113.

<sup>(</sup>b) Vivens, vivens ipse consitebitur tibi sicut & ego hodie: pater siliis notam faciet veritatem tuam. Isai. 38.

<sup>(</sup>d) Vota mea Domino reddam in conspectu omnis populi ejus, in atriis domis Domini. Psal. 115.

PHILOSOPHIQUE. 23 F

mée des hommes, j'ai dit que Dieu avoit voulu méprouver leur foi & leur espérance, & que mouver leur foi & leur espérance, & que mour cela il avoit mis quelque ressemblance enmere eux & les bêtes; que la vie & la mort étoient mommunes aux uns & aux autres. me Ce sont à-peu près les termes mêmes du Livre (a), qui à la sin dit expressément, qu'après la mort l'esprit de l'homme retourne à Dieu pour recevoir le prix du bien ou du mal qu'il aura sait (b). Il est inutile de raisonner sur la signification du mot Esprit; de quelle nature est l'esprit qui va à Dieu pour en être jugé?

D. D'où vient donc qu'une doctrine si propre à conserver les Loix, & à affermir la constitution d'un Etat, n'a pas servi de sondement à la légis-

lation de Moise?

R. 1.º Quoique Moise n'ait pas expressement employé les peines & les récompenses éternelles pour attacher les Juiss à la Loi de Dieu, la connoissance qu'ils en avoient, les y attachoit indépendamment des discours du Législateur. C'est ainsi que parmi nous l'autorité du Prince est cimentée par celle de Dieu, & par la foi de l'immortalité, sans que les loix de l'Etat nous rappellent ces motifs généraux & trop connus.

2.º Un Peuple indocile, attaché avec excès à la vie & aux biens périssables étoit peu touché de

(b) Revertatur pulvis ad terram unde erat, & spiritus redeat ad Deum qui fecit illum.... Cuncta quæ fiunt, adducet Deus in judicium pro omni errato, sive bonum sive

malum. Eccle. 12.

<sup>(</sup>a) Dixi in corde meo de filiis hominum, ut probaret eos Deus, & oftenderet similes esse bestiis. Idcircò unus interitas est hominis & jumentorum, & æqua utriusque conditio.

## CATÉCHISMÉ

ces biens & de ces châtiments que ses yeux n'apperçevoient pas, & dont son esprit ne comprenoit ni le prix ni l'étendue : quand il commença à être plus attentif & plus docile, le dogme de l'immortalité lui fut prêché plus fortement & plus frequemment: les Livres sapientiaux en sont remplis.

3.º La jouissance des récompenses éternelles ne devant commencer qu'à la mort du Rédempteur, c'étoit un bien éloigné qui touchoit foiblement des hommes qui ne goûtoient que les plaisirs présents. On montrera plus bas que le péché originel & ses essets étoient très-connus aux

Juifs.

4.º La Loi de J. C. devoit être à tous égards supérieure à celle de Moise, son effet devoit être de détacher les hommes de tout ce qui périt, & de fixer ses regards sur l'éternité. L'immortalité fait donc la base de la Loi nouvelle, comme les biens & les maux temporels avoient fait la base de la Loi ancienne. La figure ne devoit point avoir l'éclat de la réalité, ni les ombres l'excellence de la lumiere; la prédication du Maître devoit avoir une sublimité, que le serviteur n'avoit Discours sur pu atteindre. Cette réflexion de M. Bossuet est exprimée dans un grand nombre de passages de

l'Hist. univ. l'Ecriture (a).

<sup>(</sup>a) Misit me prædicare diem retributionis. Luc. 4. Isai. 61. – Non secundum Legem mandati carnalis factus est, sed secundum virtutem vitæ insolubilis. Heb. 17. -Nunc autem melius sortitus est ministerium, quantò melioris testamenti mediator est, quod in melioribus promissionibus Sancitum est. Heb. 8.

#### CHAPITRE III.

#### Liberté de l'homme.

D. L'AME SPIRITUELLE & immortelle est-elle douée de la liberté?

R. Penser autrement, c'est faire de l'homme une machine à ressort, un jouet de la fatalité.

D. Dieu prévoit avec une entiere certitude toutes les actions des hommes; un être raisonnable prend nécessairement le parti qu'il juge être le plus avantageux; l'habitude devient une seconde nature, un penchant insurmontable. Tout cela ne semble t-il pas détruire le dogme de la liberté?

R. Nous avons répondu à la premiere de ces r. 1, eti. 34 objections en parlant de la prescience de Dieu. 5. 20

La seconde est démentie par l'expérience.

Si l'amour du bonheur déterminoit infailliblement le choix de l'ame, le Chrétien persuadé de la vérité de sa foi, ou même un Prosane instruit des malheurs du crime, ne pourroient ne point être vertueux; cependant le contraire n'est que trop visible. Tout le monde adopte cet aveu humiliant d'un ancien Poète:

Aliudque cupido, ond. Me-Mens aliud suadet; video meliora proboque, tamor. L. 7. Deteriora sequor.

S'il étoit vrai qu'un long usage du vice & de la vertu pût former une espece de nécessité & d'insensibilité aux attraits contraires, ce seroit l'effet d'une infinité d'actions libres, & dès-lors une vraie liberté dans son principe & dans ses causes:

# 234 CATÉCHISME, &c,

mais la force de l'habitude ne va jamais jusqu'à ôter toute liberté de se tourner au vice ou à la vertu, au moins par degré & par des progessions successives.

- D. Quelle est la maniere la plus simple de démontrer la liberté contre tous les sophismes des Fatalistes?
- R. C'est de raisonner de la maniere suivante: Il y a un Dieu juste & sage; il y a une distinction essentielle entre le vice & la vertu: donc l'homme est libre.

D. Comment déduisez-vous de ces principes incontestables l'existence de la liberté?

R. Il est indigne de la sagesse de Dieu de vouloir être servi & adoré par des êtres raisonnables soumis à la nécessité, & dont l'hommage n'est que l'esset du sort & d'une aveugle destinée. Il est contradictoire à la justice de Dieu de récompenser ou de punir des actions nécessaires, réglées par des loix inviolables & éternelles. — L'homme qui agit par nécessité n'est ni plus vertueux ni plus vicieux que le soleil qui fait mûrir mes vignes, & la grêle qui les dévaste. Ce sont des vérités que toutes les disputes ne peuvent assoiblir, & que la raison a assranchies du caprice des systèmes (a).

<sup>(</sup>a) « Il en est des arguments contre la liberté humaine, dit M. Hol
land: (Résex. philos. &c.) comme de ceux qu'on fair comte la

possibilité du mouvement, & contre l'existence des corps. Ces argu
positionts l'ont quelquésois très-subtils, difficiles à résoudre, sur
pour ceux, qui ne connoissent point les charlataneries dialectiques;

mais comme ils contredisent des sentiments viss, prosonds, irrésisti
bles, universels, ils éblouissent l'esprit sans le convaincre. Indépen
ment dans le monde, qu'il existe des corps autour de lui, & que

c'est lui-même qui se détermine aux actions qu'on lui voit faire pen
dant le cours de sa vie. Les Philosophes qui soutiennent que c'est
là un instinct trompeur, ne peuvent s'en déponiller eux-mêmes:

malgré tous les sophismes qui leur sont illusson, ils ne pensent pas

autrement que le vulgaire, parce qu'ils ne peuvent s'empêcher de

sentir contract lui. ».



# CATÉCHISME PHILOSOPHIQUE.

# LIVRE TROISIEME.

LA RELIGION.

#### CHAPITRE PREMIER.

Nécessité d'une Religion en général.

D. QU'EST-CE que la Religion?

R. C'est un culte que la Divinité exige des boumes, & certains devoirs qu'elle leur impose.

D. Est-il bien certain que Dieu exige une Religion de nous? fur quels principes établissez - vous certe assertion?

R. Sur les principes les plus simples & les moins contestés. Dieu est un Être infiniment parfait, L'homme est un être raisonnable. Il n'y a

point de Déiste, qui, en résséchissant sur ces deus propositions, puisse resuler sérieusement d'admettre une Religion.

D. Comment cette conséquence est-elle liée avec les deux vérités dont vous la déduisez? & d'abord comment l'idée d'un Dieu infini emporte-

t-elle l'idée d'une Religion?

R. Un Etre infini ne peut agir que pour une fin qui soit digne de lui. Il n'est rien qui soit digne de lui que lui-même. En tirant les créatures du néant, il n'a pu se proposer une autre sin. C'est donc pour lui-même qu'il a créé tout ce qu'il a créé. Toute autre vue auroit été trop petite, & n'auroit point répondu à sa sagesse infinie. Cela étant, ce n'est donc que pour lui-même qu'il nous a créé, & qu'il nous a donné l'intelligence, la liberté, la faculté d'aimer. Cette intelligence, cette liberté, cette faculté d'aimer, nous devons donc, pour remplir la fin de notre création, les rapporter à lui. Nous devons donc reconnoître que l'usage le plus juste, & le plus convenable aux vues de Dieu, que nous puissions faire de ces facultés, c'est de nous appliquer à le connoître, parce qu'il est la souveraine vérité, & le principe de toute vérité; de nous appliquer à l'aimer parce qu'il est la bonté infinie, & le plus juste, le plus nécessaire, le plus digne objet de notre amour. Enfin, si Dieu est la vérité souveraine, la beauté incompréhensible, la bonté infinie, n'est-il pas d'une nécessité indispensable que des créatures, qui lui doivent tout, lui rendent tous les hommages d'adoration, de reconnoissance & d'amour dont elles sont capables, & par conséquent qu'elles aient une Religion ? Lidée de Dieu est donc nécessairement liée à l'idée de la

Religion, & nous présente comme une vérité incontestable la nécessité d'une Religion.

D. Pourquoi un être raisonnable ne sauroit-il

pas être sans religion?

R. Parce qu'il ne peut connoître Dieu sans qu'il sente naître dans son ame des sentiments de respect, de soumission, de reconnoissance & d'amour envers le grand Auteur de la nature. Qu'un homme dans une douce & paisible méditation, consulte sa raison, qu'il jette les yeux sur le specacle admirable que lui présente cet univers, qu'il en contemple la magnificence & l'harmonie, qu'il fasse attention à la variété des biens dont il est enrichi, qu'il songe que cet ouvrage si magnifique, ne coûte à son Auteur qu'un acte de sa volonte; quelles sublimes idées ne se formera-t-il pas alors de la grandeur, de la puissance, de la sagesse, de la libéralité de son Créateur? L'admiration & l'extase entraînant les sentiments du cœur, quelles stront les saillies & la vivacité de sa gratitude envers cet Être suprême? Avec quels empressements & quels transports chantera-t-il ses louanges & ses bienfaits? Les hommages les plus parfaits de l'esprit & du cœur ne sui paroîtront-ils pas les premiers & les plus justes de tous les devoirs? C'est la conclusion toute naturelle que David plaçoit à la fin du Pseaume 103, où il détille admirablement les merveilles de la création (a). Comment s'empêcher de regarder, je

<sup>(</sup>a) Sit gloria Domini in fæculum: lætabitur Dominus
in operibus fuis,
Cantabo Domino iv \*\*4 m \*\* m \*\* o , quamin fum.
\*\*cundum fu

nous apprend au contraire, qu'elle n'entend rient à cet enseignement, & qu'il faut le chercher ailleurs.

D. Comment prouvez-vous l'impuissance de la raison humaine dans l'enseignement de la Religion?

R. Par la nature même de cette raison, par la nature des vérités que la raison nous enseigne, par l'histoire de tous les siècles, par l'état de la Religion dans le monde entier.

D. Comment prouvez-vous cette insuffisance

par la nature même de la raison humaine?

R. Quoique la raison nous apprenne quelques grandes vérités, telle que l'existence de Dieu, l'immortalité de l'ame, la nécessité d'une Religion, &c. cette raison, toujours inquiete & toujours curieuse, produit des erreurs sans nombre, qui affoiblissent, & qui quelquesois même combattent la sagesse de ses leçons. Mais quand on défendroit de toute atteinte ces premieres vérités que l'esprit de l'homme adopte sans résistance, l'espace des erreurs est encore immense; & la raison en partant des principes les plus incontestables, est encore sujette à de grands égarements. C'est ainsi que Bayle en raisonnant sur la bonté de Dieu, a prétendu qu'il devoit sauver tous le monde: en confidérant sa justice, Calvin a cru que les hommes étoient prédestinés aux peines éternelles: sa sainteré a persuadé à Manès qu'il y avoit deux principes créateurs, l'un opposé à l'autre: enchanté de sa sagesse & des ouvrages qui en portent l'empreinte, Pope a prétendu que nous habitions le meilleur des mondes possibles, & qu'une terre de péché étoit préférable à une

Bayle, Diet. terre de sainteté & de vertu. La raison, dit un eritiq. article Manichéens. homme que les Incrédules écoutent avec une docilité

PHILOSOPHIOUE. 241 · docilité merveilleuse, est un principe de desstruction, & pas d'édification; elle n'est propre • qu'à former des doutes, & à se tourner à droite Infrà L. 4. & à gauche pour éterniser une dispute, à faire ch. 3, art. 1. p connoître à l'homme ses ténèbres & son im-» puissance, & la nécéssité d'une autre révélation: » c'est celle de l'Ecriture. O Dieu, s'ecrie Mon-Essis, L. 2, » tagne, après avoir rapporté les erreurs des Phi-ch. 12. • losophes & des Peuples Païens, quelle obligation n'avons-nous pas à la bénignité de notre · souverain Créateur, pour avoir déniaisé notre » créance de ces vagabondes & arbitraires opinions, l'avoir loge sur l'éternelle base de sa » sainte parole! Tout est flottant entre les mains » de l'homme, puis-je avoit le jugement si flexi-»ble? » Un Philosophe Païen a raisonné à-peuprès comme Montagne & Bayle. Au milieu de nos incertitudes, dit Platon, le parti que nous savons à prendre, est d'attendre patiemment • que quelqu'un vienne nous instruire de la maniere dont nous devons nous comporter en-» vers les Dieux & les hommes. Celui qui vous »apprendra ces choses, s'intéresse véritablement rà ce qui vous regarde.... Qu'il vienne donc » incessamment, répond Alcibiade: je suis disposé Ȉ faire tout ce qu'il me préscrira; & j'espere »qu'il me rendra meilleur » (a). C'est donc la

<sup>(</sup>a) Necessarium est igitur expedare donec quis doceat, quo animo ergà Deos & ergà homines esse oporteat. Alcib. Quandò verò tempus illud erit, Socrates? & quis illud docturus est? Lubentissime enim viderem hunc hominem quistnam ipse sit. Soct. Hic ille est nimirum qui de te curam gerit.... Alcib. Auferat sive caliginem, sive quid aliud voluerit. Ità enim me comparavi, ut nihil eorum quæ in me imperaverit, subsersugiam, quicumque tandem sucrit vir ille,

## 242 CATÉCHISME

raison elle-même qui nous sait sentir par ses incertitudes & ses variations, la nécessité d'une révélation (a).

S. I I.

D. Comment les vérités enseignées par la raison, montrent-elles la nécessité d'une révélation?

R. Ces vérités, pour faire une impression profonde & durable, pour étendre & fixer leur conséquence, ont besoin d'un développement & d'une efficace que la raison ne sauroit leur donner. Plus il est constant, par le suffrage de la raison, que l'ame ne finit point avec le corps, & que l'ordre souvent violé dans ce monde, doit être rétabli dans un autre; plus il est juste de recourir à une lumiere supérieure, pour savoir avec certitude le fort de l'ame séparée du corps, & le traitement que Dieu réserve aux bons & aux méchants. La

dummodo melior sim evasurus. Plato Alcib. 2. Ce passage, & quelques autres, ont sait croire à quelques Auteurs que Platon, éclairé d'enhaut, avoit vécu dans l'attente du Messie, & du Légissateur des Chrétiens.

Hic labor ille domûs & inextricabilis error;
Dædalus ipse dolos tedi ambagesque resolvit,
Cæca regens silo vestigia. Æn. VI.

<sup>(</sup>a) On peut considérer la raison humaine comme semblable, en quelque sorte, à ces palais enchantés des Poëtes, qui, dans l'étendue d'une enceinte immense, comprenoient des appartements magnifiques, des jardins, des forêts, des lacs, des cavernes, & des précipices. C'est un vrai labyrinthe où se perd quiconque ne se désie pas des galeries tortueuses de ce séjour insidieux. Le grand Architecte qui l'a fait, nous a donné un fil pour nous diriger & nous conduire dans ces contours si multipliés & si dangereux. Ce sil est la soi de la révélation, l'autorité d'une Religion divine:

raison ne nous dit rien de précis la dessus; & quand il s'agit de craintes ou d'espérances dont les unes doivent être le frein du vice, les autres le mobile de la vertu, & la consolation des malheurs, celles dont l'objet est vague & indéterminé, ne peuvent produire que de soibles essets. Les hommes ont besoin pour résister à de violentes passions, pour assronter de grands dangers, pour ne pas succomber à des maux extrêmes, pour faire des actions héroïques par des motifs purs; ils ont besoin, dis-je pour tout cela d'une perspective de l'avenir, plus distincte & plus détaillée que la raison ne peut la leur offrir.

#### S. III.

D. N'avez-vous pas dit encore, que l'histoire de tous les temps déposoit contre la suffisance des lumieres naturelles en matiere de Religion?

R. a Les Nations les plus éclairées & les plus o fages, dit M. Bossuet, les Chaldeens, les Egypriens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, l'Hist. univ. séroient les plus ignorants & les plus aveugles page 106, s sur la Religion; tant il est vrai qu'il faut y ed de 1681. » être élevé par une grace particuliere & par une » sagesse plus qu'humaine. Qui oseroit raconter » les cérémonies des Dieux immortels & leurs mysteres impurs? Leurs amours, leurs cruautés, • leurs jalousies, & tous les autres excès étoient » le sujet de leurs sêtes & de leurs sacrifices, des hymnes qu'on leur chantoit, & des peintures que l'on consacroit dans leurs Temples. Ainsi, » le crime étoit adoré & reconnu nécessaire au • culte des Dieux. Le plus grave des Philosophes défend de boire avec excès, si ce n'est dans les pfêtes de Bacchus, & à l'honneur de ce Dieu.

Qij

### 44. CATÉCHISME

» Un autre, après avoir sévérement blâmé toutes » les images malhonnêtes en excepte celles des Dieux qui vouloient être honorés par ces inna famies. On ne peut lire sans étonnement les » honneurs qu'il falloit rendre à Venus, les prof-» titutions qui étoient établies pour l'adorer. La Grèce, toute polie & toute sage qu'elle étoit, ■ avoit reçu ces mysteres abominables. Dans les » affaires pressantes, les Particuliers & les Ré-» publiques vouoient à Vénus des Courtisanes; & la Grèce ne rougilsoit pas d'attribuer sont • salut aux prieres qu'elles faisoient à la Déesse. » Après la défaite de Xercès & de ses formida-» bles armées, on mit dans le Temple un tableau • ou étoient représentés leurs vœux & leurs proe cessions, avec cette inscription de Symonide, ▶ Poëte fameux: Celles-ci ont prié la Déese Vénus, qui pour l'amour d'elles a sauvé la Grèce. • S'il falloit adorer l'amour, ce devroit être du moins l'amour honnête, mais il n'en étoit pas • ainsi. Solon, qui le pourroit croire, & qui at-• tendroit d'un si grand nom une si grande infamie! Solon, dis-je, établit à Athènes le Temple • de Vénus la proftituée ou de l'amour impudi-• que. Toute la Grece étoit pleine de Temples confacrés à ce Dieu, & l'amour conjugal n'en ⇒ avoit pas un dans tout le Pays. Cependant ils • détestoient l'adultere dans les hommes & dans » les femmes. La société conjugale étoit sacrée » parmi eux. Mais, quand ils s'appliquoient à la Religion, ils paroissoient comme possedés par sun esprit étranger, & leur lumiere naturelle les • abandonnoit. La gravité Romaine n'a pas traité » la Religion plus sérieusement, puisqu'elle con-» sacroit à l'honneur des Dieux les impurerés du

PHILOSOPHIQUE. 245 Théâtre, & les sanglants spectacles des gladia-\* teurs; c'est-à-dire, tout ce qu'on pouvoit ima-• giner de plus corrompu & de plus barbare. » Mais je ne sais si les folies ridicules que l'on » mêloit dans la Religion, n'étoient pas encore • plus pernicieuses, puisqu'elles lui attiroient tant » de mépris; pouvoit-on garder le respect qui • est dû aux choses divines, au milieu des im-» pertinences que contoient les fables, dont la représentation, ou le souvenir, faisoit une si • grande partie du culte divin? Tout le service public n'étoit qu'une continuelle profanation, Dou plutôt une dérisson du nom de Dieu; & il » falloit bien qu'il il y eut quelque puissance en-» nemie de ce Nom sacré, qui ayant entrepris » de le ravilir, poussat les hommes à l'employer » dans des choses si méprisables, & même à le » prodiguer à des sujets si indignes.... Si quel-» ques Philosophes osoient enseigner que les starues n'ésoient pas des Dieux, comme l'enten-• doit le vulgaire, ils se voyoient contraints de ⇒ s'en dédire : encore après cela étoient-ils bannis » comme impies, par des sentences de l'Aréo-» page. Toute la terre étoit possédée de la même perreur: la vérité n'y osoit paroître. Le Dieu Dréateur du monde n'avoit de Temple ni de • culte qu'en Jérusalem. Quand les Gentils y envoyoient leurs offrandes, ils ne faisoient autre » honneur au Dieu d'Israël, que de le joindre aux autres Dieux. La seule Judée connoissoit Nome in Traà sa sainte & sévere jalousie, & savoit que parta- dad Deus : in Israël ma ser la Religion entre lui & les autres Dieux, gaum nomen » croit la détruire. » Voilà l'homme abandonné sius. Pl. 75, entre les bras de sa raison. Il se précipite dans les égaremens les plus monstrueux, alliant ce

qu'il y a de plus abominable avec ce qu'il y a de plus sacré. Le seul Juif, éclairé par la révélation, se sauve de la corruption générale. Que conclurons-nous de cet excellent tableau? Il n'est pas besoin d'une longue spéculation pour en déduire la nécessité d'une révélation: jamais conséquence ne sur plus liée avec son principe.

#### §. I V.

D. Quelle espece de preuve contre la suffisance de la Religion naturelle, découvrez-vous dans l'état général du monde & la conduite de tous les Peuples?

R. La Religion naturelle qu'on voudroit subftituer à la révélation, ne se trouve établie dans aucune Société. Je parcours toutes les plages de la terre, je trouve par-tout des cultes appuyés sur des révélations vraies ou fausses? me renvoyer donc à la Religion naturelle, c'est m'envoyer hors du monde. Aucune Nation grossière ou civilisée, ignorante ou instruite des Arts & des Sciences, ne s'en rapporte à la seule raison pour déterminer le culte dû à Dieu. Le sage Maître de l'univers exigeroit-il un culte qui n'existe nulle part? Nos Philosophes reprochent à la Religion Chrétienne de n'être pas assez répandue: leur Religion prétendue naturelle est encore à naître (a).

١.

<sup>(</sup>a) On peut placer ici cette observation de M. Turretin, dans son traité si généralement estimé de la Religion chrétienne: « Il y a des projets qui paroissent beaux » en idée, & qui sont insoutenables dans la pratique. Celui » des Déistes est de ce nombre. Ils forgent à plaisir des » tableaux de religion naturelle. & des relations de cer-

PHILOSOPHIOUE. 247

D. La Religion naturelle n'a-t-elle point été suivie par Abraham & pas Noé? n'est-elle pas florissante aujourd'hui chez les Lettrés de la Chine?

R. 1.º Si, pour montrer l'existence d'une révélation, & la réalité de notre culte, nous étions obligés de recourir à Abraham, à Noé, & aux Lettrés de la Chine, que diroient les Philosophes? Une révélation concentrée depuis tant de siécles dans un si petit nombre de Croyants, ne doit pas être fort propre à éclairer le genre-humain, & fon étendue ne fait pas grand honneur à l'efficace de ses lumieres.

2.º La Religion des Patriarches avoit des sacrifices & des rits approuvés de Dieu. Ses do- Gen. iv. 4 gmes n'étoient pas seulement des leçons de la rai- xv, 9, 800 son, mais de Dieu même. La naissance future du xvij, 10, 12 Messie avoit été relevée à Adam (a), à Abra-&c.

n tains pays imaginaires, pour faire croire que l'on vivroit » heureux sous cette loi. Par malheur tout cela n'existe » que dans leur cerveau; c'est la république de Platon, Ils n'ont pu encore trouver sous le Ciel un Peuple qui prosesm såt réellement leur naturalisme: & véritablement il n'y m en a point. Supposé qu'on réussit à amener une Nation à De ce point-là, elle ne s'y tiendroit pas long-temps. Vous la » verriez bientôt tomber, ou dans un entier oubli de Dieu, so ou dans les dernieres superstitions; & pour un petit nomso bre d'esprits qui sauraient garder un juste milieu, le gros 23 du monde iroit tout droit, ou à l'irréligion, ou à l'extra-» vagance. C'est ce qui est arrivé à tous les Peuples quim'ont pas été favorisés de la lumiere céleste. » Vérit. de la Relig. Chrét. T. 1, Sect. 1. ch. 6.

(e) Inimicitias ponam inter te & mulierem, & semen tuum & semen illius : ipsa conteret caput tuum, & tu in f

diaberis calcaneo ejus, Gen. III, 15.

ham (a). La Tradition primitive, toute récente encore, & transmise par un petit nombre de générations, étoit une autorité suprême & infaillible, qui décidoit les choses controversées, &c. &c. Il n'y a nulle apparance d'une Religion purement naturelle dans tout cela.

3.º Ces Lettrés de la Chine, que M. de V.

Diner de urlainvil-

nous donne pour un excellent modèle de la Rede ligion naturelle, sont de purs Athées, selon ce lift. ch. 14 même Philosophe. Voilà une alliance fort heureule, & qu'on ne se fût pas avilé de soupconner. Le fait est que ces Lettrés en général ne font ni Athées, ni Disciples de la raison naturelle. Les uns sont idolatres, les autres adorent Dieu, & lui rendent le culte qu'ils croient le meilleur; quelques-uns font Chrétiens, quelquesuns Athées, plufieurs ne savent eux-mêmes ce qu'ils croient, ni ce qu'ils ne croient pas: il en est comme de nos Philosophes, mais avec moins de subtilité. Au reste, ces Lettrés Chinois ne font pas grand honneur à la Religion naturelle, supposé que ce soit la leur. Il n'y a point de Pays au monde où les hommes en place ( qui font tous de la secte des Lettres) soient aussi avides d'argent qu'à la Chine, & où ils aient donné des exemples aussi atroces & aussi multipliés de toutes sortes de cruautés, Ce qu'on raconte des Caligula, des Néron, des Attila, n'est rien en comparaison de ce qu'ont commis dans le siècle précédent les List-ching, les Chingchi-cang, & les Chankien - chong, qui étoient des Lettrés. Ce dernier sit périr 400,000 silles dans une occasion.

<sup>(</sup>a) Benedicentur in semine tuo omnes gentes terræ. Gen. XXII. 18.

PHILOSOPHIQUE. 249
Voyez l'Histoire de la conquête de la Chine, T.
2, p. 63. Tout ce que nos beaux esprits nous rapportent de la haute sagesse, des grandes vertus de ces Lettrés, est démenti par des témoins oculaires, voyez Apol. de la Relig. chap. XI, S. 4.
Nos Philosophes cherches ordinairement leurs exemples à l'extrémité de l'Asse & de l'Afrique, ou dans l'obscurité des sécles les plus reculés. L'erreur ne sauroit mettre trop d'espace entre ses prétentions & ses preuves.

#### S. V.

D. Quoique la Religion naturelle soit insuffisante par elle-même; soutenue par les lumieres & la doctrine des Sages qui travaillent à l'établir parmi nous, ne peut-elle pas tenir lieu de la Révélation?

R. 1.º Si ces hommes ne croient pas à la révélation, ils n'ont d'autres lumieres, d'autre doctrine que celle de la raison, qui est le principe de la Religion naturelle; ils ne peuvent donc confacrer à cette Religion plus de sagesse qu'ils n'en ont reçue de la raison, & qu'elle n'en a ellemême; or nous avons montré que cette sagesse

ne suffisoit pas.

2.° Il ne suffit pas de connoître la Religion naturelle & de l'expliquer dans des brochures, il faut l'enseigner au Pauple, aux idiots, aux sauvages; & pour cela se faire au climat, aux mœurs, à la nourriture, à l'habitation de ceux qu'on veut instruire. Il faut sur tour prêcher d'exemple. Il seroit à souhaiter pour l'honneur de la philosophie, que nos Docteurs anti-Chrétiens, devenus Missionnaires, eusent déja policé, humanisé, réuni en corps de République une Nation sauvage, &

nous eussent montré de quoi leur morale & leur Religion naturelle sont capables. Platon ne put engager une seule bourgade de la Grèce à vivre felon ses maximes. Nos Philosophes seroient-ils plus habiles, ou plus heureux? L'on ne voit ni plus de fagesse, ni mus de probité, ni plus de zèle pour le culte de l'Eternel chez ces défenfeurs de la Religion naturelle, que chez les par-

Voyez ci-tisans de l'Athéisme; & ce que nous avons dit dessus, L. 1, des uns, est également vérifié par les autres.

3.º Ces Sages, si zélés en faveur de la Religion naturelle, n'ont pu encore nous dire exactement en quoi elle consistoit. Je n'ai pas vu deux Philosophes qui m'en aient donné la même idée, qui aient donné la même étendue à ses preuves, à 'ses dogmes, à ses loix. Tous ceux que j'ai consultés là-dessus se sont réfutés les uns les autres. Il faut adorer Dieu, disent-ils, & être honnête homme. Mais qu'est-ce qu'être honnête homme? C'est sur quoi ils ne sauroient s'accorder. Il n'en faut pas être surpris. Dès qu'on a secoué tout joug d'autorité pour n'écouter plus qu'une raison, toujours disposée à faire accord avec de fortes passions, la morale naturelle s'obscurcit, comme la morale révélée s'est obscurcie chez les Protestants par le mépris des décisions de l'Eglise. « Que l'on Histoire des m se mette à raisonner, dit M. Bossuer, sur la Docrtine des mœurs, sur les inimitiés, sur les usures, » sur le mensonge, sur la chasteté, sur le mariage,

Variat.

» avec ce principe qu'il faut réduire l'Ecriture à la » droite raison, où n'ira-t-on pas? N'a-t-on pas vu

» la polygamie enseignée par les Prorestants & en-» spéculation & en pratique? . . . Mais quand on

» en sera là, que sera-ce que ce bon sens dans les

mœurs, sinon ce qu'il plaira à un chacun. . . . It

PHILOSOPHIQUE. » faudra réduire tout à la généralité de l'amour de Dieu & du prochain, en quelque sorte qu'on » l'applique & qu'on le tourne après cela... Combien ont dogmatisé les Anabaptistes & autres Enthousiastes sur les sermens, sur les châtiments, » sur la maniere de prier, sur les mariages, sur la » magistrature, sur le gouvernement? Les Sociniens combien ne se sont-ils pas mis au large » en ne soumettant aux peines de la damnation » que les habitudes vicieuses? » La plupart de ces articles regardent autant la Religion naturelle que la Religion révélée. Or si, malgré leur respect pour la révélation, les Hérétiques ont varié sur tour cela, que sera-ce d'un homme qui n'aura plus d'autres régles que sa raison? On a vu le plus sensé de nos Incredules établir & renverser les J.J. Rou mêmes systèmes avec un zèle égal; raisonner pour & contre le duel; faire l'apologie du suicide, & condamner cette frénésie; affoiblir le crime de l'adultere, & établir les raisons les plus fortes pour en faire sentir l'horreur; déclamer contre les Philosophes irréligieux, & favoriser leurs sentiments; attaquer l'existence de Dieu par des sophismes, & confondre les Athées par des arguments invincibles; combattre la Religion Chrétienne par des objections captieules, & la célébrer par les plus sublimes éloges.... Il est prouvé que les adversaires de la révélation ne peuvent se fixer à rien, & que leurs principes les conduisent directement à l'Athéisme; que le Déiste & le Théiste ne peuvent se dissimuler leur inconséquence: un Athée zélé a démontré tout cela, & nous aurons occasion de l'observer plus d'une sois. Quand l'homme a fermé les yeux à la lumiere de la Religion, quelques talents qu'il puisse avoir,

ses efforts n'aboutissent à rien; il ne sait lui-même ce qu'il veut établir : il est savant, profond, élo-

quent à pure perte (a).

4.º Quand même ils s'accorderoient & demeureroient fermes dans leurs principes, ne seroit-on
pas en droit de leur demander les titres de leur
enseignement? Ou bien leur autorité seroit infaillible, ou elle ne le seroit pas : dans le premier cas,
il faut un bon nombre de preuves & de preuves
du premier ordre, pour constater cette infaillibilité; dans le second, il sera libre de les croire,
ou de ne les croire pas; le plus sou sera celui qui
croira sur la parole d'un homme faillible comme
lui. S'ils disent qu'ils n'enseignent que la raison:
le la posséde comme eux, & n'ai pas besoin de
leur enseignement. « Quand on auroit recueilli,

christ. rai- » dit Locke, tous les préceptes de Solon, de Bias, fonn, T. 1, » de Zénon, de Cicéron & de Séneque, & que, s. 14. 

pour rendre l'ouvrage plus complet, nous irions

- pour rendre l'ouvrage plus complet, nous irions jusques dans la Chine consulter Consucius & le fage Anacharsis en Scythie, comment un tel Rescueil auroit-il pu devenir une régle fixe & une véritable copie de la loi sous laquelle nous vivons? Seroit-ce d'Aristippe ou de Consucius qu'il auroit tiré son autorité? Zénon avoit-il le droit de faire des loix au genre humain? S'il nel'avoit pas, tout ce que lui ou quelqu'autre Philosophe pouvoit dire n'étoit compté que pour le senti-
- ment d'un simple homme, que les autres peuvent recevoir ou réjetter, autrement il faudroit ad-

<sup>(</sup>a) . . . . . Oculos ubi languida pressit

Notte quies, necquidquam avidos extendere cursus

Velle videmur, & in mediis conatibus ægri
Succidimus, Æn, L, 12.

#### PHILOSOPHIO UE.

» mettre également tout ce qu'a enseigné cet au-

⇒ tre Philosophe, &c. ⊅

D. Des vues pures & un grand zèle pour la vérité ne suffisent-ils pas pour autoriser l'enseignement des Peuples?... Les Philosophes se contredisent, mais les Théologiens sont-ils toujours d'accord?

R. Plus les erreurs ont été monstrueuses, plus ceux qui les ont prêchées ont fait usage du nom de vérité. C'est la remarque de S. Augustin en parlant des Manicheens, & cette remarque s'est vérisiée dans tous les siècles. Dicebant : veritas, L. 3. confess, veritas; & multum eam dicebant mihi, & nusquam erut in eis. J. J. Rousseau, qui connoît bien ses Collègues, nous donne le même avertissement, qui pout nous servir contre lui-même : « Fuyez Emile. T. 3.4 » ceux qui, sous prétexte d'expliquer la nature, P. 197. » sement dans les cœurs des hommes de déso-» lantes doctrines, & dont le scepticisme est cent • fois plus affirmatif & plus dogmatique que le ton décide de leurs adversaires. Sous le hau-• tain prétexte qu'eux feuls font éclairés, vrais, » de bonne foi, ils nous soumettent impérieu-» fement à leurs décisions tranchantes, & préten-» dent nous donner, pour les vrais principes des »choses, les inintelligibles systèmes qu'ils ont » bâtis dans leur imagination. Du reste, renvers fant, détruisant, foulant aux pieds tout ce que » les hommes respectent, ils ôtent aux affligés la a derniere consolation de leur misere; aux puissants & aux riches le seul frein de leurs pas-• sions; ils arrachent du fond des cœurs, les remords du crime, l'espoir de la vertu, & se van-» tent encore d'être les bienfaiteurs du genre-humain. Jamais, disent-ils, la vérité n'est unisible

» aux hommes; je le crois comme eux; & c'est; » à mon avis, une preuve que ce qu'ils ensei-» gnent, n'est pas la vérité. » — Les Théologiens disputent aussi; mais ils ne disputent pas sur le fondement de leur soi, sur les articles essentiels de leur Religion; en un mot, ils ne se contredisent pas dans l'enseignement public des Peuples: si Pierre avoit prêché un Dieu, & Paul le Matérialisme; si Jean avoit dit, Jesus-Christ est ressuré; & que Jacques l'eût nié, il n'y auroit point aujourd'hui de Chrétiens dans le monde.

## S. V I.

D. Quand on supposeroit la Religion naturelle suffisante pour honorer le Créateur d'un vrai culte, pour former les vertus & pour en assurer la récompense, pourroit-elle devenir la Religion des Peuples?

R. L'homme ne s'en contenteroit pas; son éfeprit & son cœur demandent essentiellement, un culte cérémoniel & analogue aux sens; sondé sur une révélation vraie ou fausse. C'est au moins ce que nos Philosophes assurent par tout. Pourquoi donc établir une thèse dont on prêche s'impossibilité?

# CHAPITRE III.

# La Révélation.

R. Par sa nécessité même. Un Dieu sage & bon n'a pu resuser à son plus bel ouvrage une

# PHILOSOPHIQUE.

lumiere nécessaire à sa félicité & à la connoissance des devoirs envers son Auteur. C'eut été abandonner sa créature, comme les Tartares abandonnent un ennemi au milieu des déserts, & les au- crudelis quatruches leur progéniture sur les sables brûlants de si struthio in l'Afrique.

Thren. iv. 3.

D. Cette multitude de cultes opposés qu'il se glorifient d'avoit Dieu pour auteur, & de posséder le dépôt précieux de la révélation, ne faitelle pas un argument contre l'existence de la révélation?

R. De ce qu'il y a plusieurs prétendants à une possession, une dignité, un Royaume, doit-on inférer que les objets de ces prétentions sont chimériques, & qu'il n'y a ni Royaume, ni possession à prétendre? La comparaison est exacte, dans toutes ses parties, & montre que cette objection est une preuve solide & naturelle en faveur de la révélation. On a toujours cru que le culte de la Divinité devoit être enseigné par elle-même. Si c'est là un préjugé, il est d'une espece bien singuliere, aussi ancien que le monde, aussi étendu que la terre habitée, plus durable que tous les ouvrages de l'industrie, que tous les établissements de la politique. Un sentiment si général & si profondément enraciné, est la voix même de la nature, ou le souvenir inessaçable d'une tradition perpétuée depuis les Auteurs du genre-humain, dans toutes les branches de leur postérité. Il n'est pas étrange que ce lentiment, qu'on trouve par-tour, ait reçu de faulles applications; mais pour que le fond même en fût faux, il faudroit de deux choses l'une, ou que l'homme eût été originairement formé avec une pente invincible vers l'erreur, ou du moins que la vérité, pour laquelle il étoit né, fût sortie

### 296 CATÉCHISME

du monde aussi-tôt qu'elle avoit pu y paroître, sans, qu'on puisse espèrer de l'y voir rentrer.

# CHAPITRE IV.

# La Tolérance.

#### S. I.

D. En convenant que l'idée d'une révélation doit soutenir & expliquer les dogmes de la Religion naturelle, ne peut-on pas croire que la nature de cette révélation est indifférente, & qu'il

fussit qu'elle persuade?

R. Il y a un grand nombre de cultes fondés sur des révélations si évidemment absurdes, qu'il est impossible à un homme sensé de s'en persuader la vérité; & des cultes de cette nature peuvent-ils plaire au fouverain Maître du monde, au principe de toute sagesse & de toute raison? Il y a des cultes infenées dans leurs dogmes, corrupteurs dans leurs rits, barbares dans leurs sacrifices; qui peut dire sérieusement que Dieu accepte ceux-là? & que voulant être honoré, il voit du même œil, & les hommages rendus à des êtres inanimés, phyliques ou faits de main d'homme, à des animaux, à des génies malfaisants, à de prétendues divinités souillées des vices les plus infames, & les hommages qu'on lui adresse comme au Créateur de l'univers, au Maître unique & tout-puisfant de la nature entiere, à la justice, à la bonté, à la sagesse, à la sainteté par essence?

D. La tolerance ne seroit-elle pas raisonnable, selle se bornoit aux cultes qui reconnoissent un Dieu

# PHILOSOPHIQUE. 257

Dieu unique, & dont les dogmes n'ont rien de contradictoire à ses attributs?

R. Si, à la foi d'un Dieu unique, on ajoute la foi d'un grand nombre d'erreurs, ce mêlange ne peut que déplaire à la Divinité, qui exige essentiellement un culte pur, saint, & conséquent dans toutes ses parties. Quoi! le Chrétien qui rejette Mahomet comme un imposteur; le Mahométan qui l'honore comme le plus grand des Prophetes; le Juif qui a crucifié Jesus-Christ comme un blasphémateur; le Chrétien qui le reconnoît pour le Messie prédit par les Prophetes & desiré par les Nations; le Déiste qui nie la révélation; le Juif, le Chrétien, le Mahométan, qui l'admettent; le Chrétien qui adore Jesus-Christ comme le Fils de Dieu, consubstantiel à son Pere; le Socinien, qui le met dans la classe des créatures: tous enfin offriroient-ils à la Divinité un hommage qui lui fût également agréable? Eloignons de nous cet horrible blasphême. L'Étre suprême ne peut approuver des cultes qui se détruisent. C'est ici le cas de dire, avec l'Apôtre, que la justice & l'iniquité, la lumiere & les ténèbres, la foi & l'infidélité, ne peuvent s'allier en aucune façon (a). Une Religion tolérante n'est pas un culte, c'est la destruction de tous les cultes. Un des plus grands hommes qu'ait eu le Calvinisme en France, & qui avoit été élevé dans le Tolérantisme, trouva dans l'examen de ce système les premiers motifs de son retour à l'Eglise, & de sa conversion. Il comprit & démontra ensuite dans

<sup>(</sup>a) Quæ enim participatio justitiæ cum iniquitate? aut quæ societas luci ad tenebras? quæ autem conventio Christi ad Belial? aut quæ pars sideli cum insideli? 2. Cor. 6.

Quvres de un excellent Ouvrage, que la premiere conse-M. Papin. quence de cet affreux système, étoit le renverse. Tolérance. ment entier & l'anéantissement de la Religion.

#### II.

D. Pourquoi la Tolérance détruiroit-elle tous les cultes ?

R. 1.º Parce que l'indifférence pour tous les cultes contredit l'idée d'un Dieu unique, sage,

Saint & vrai.

- 2.º Parce qu'elle suppose dans l'homme un mépris formel de la vérité, & une indolence à s'instruire incompatible avec ses devoirs envers Dieu.
- 3.º Parce que la chaîne des vérités est indivifible, tous les anneaux se tiennent ensemble. Doutez d'un seul dogme révélé, vous ébranlez la croyance de tous les autres.

D. Sur quoi est fondée ce que vous dites là de

l'indivisibilité des vérités religieuses?

R. Sur la raison & sur l'expérience. La raison me dit, que si je ne me tiens à l'autorité infaillible de la révélation, il n'y a plus de raisonnement ni d'autorité qui puisse fixer ma croyance; & que si une fois, en matiere de Religion, j'écoute mes caprices & mes goûts, si je m'érige en juge & en censeur des ouvrages & des attributs de Dieu, l'abyme des doutes & des erreurs est dorénavant pour moi sans barriere & sans fond. L'expérience confirme ce raisonnement par les exemples les A. Lettre plus multiplies. & Les Ministres Protestants, dit

de la Mont. J. J. Rousseau, ne savent plus ce qu'ils croient, ni ce qu'ils veulent, ni ce qu'ils disent . . . . On Quidam ab- so leur demande si Jésus-Christ est Dieu; ils grentes con » n'osent répondre...On leur demande quels mysteres ils admettent; ils n'osent répondre...

# PHILOSOPHIOUE, 184

Leur intérêt temporel est la seule chose qui dé-vanitoquium. cide de leur foi...On ne sait ce qu'ils croient volentes es ni ce qu'ils ne croient pas; on ne sait pas même legis dodoe ce qu'ils font semblant de croire. Leur seule ma-telligentes, niere d'établir leur foi, c'est d'attaquer celle des quantur, nes autres. » M. Bossuer avoit fait la même observa- que de quibus tion dans ses Avertissements aux Protestants, & affirmans. dans l'Histoire des variations des Eglises Protestantes. Nous avons vu tout récemment (a) les Protestants Anglois se récrier contre le code de leur Religion si solemnellement établie par les Rois qui en disoient les Chefs; ils ont prétendu s'affranchir du serment qui les lioit à la profession des dogmes Anglicans. Leurs raisonnements ont paru si naturels & si solides, que, sans des raisons d'État, le serment étoit aboli. Peu de temps après les Allemands ont pris la même route, & ont raisonné avec une justesse égale; ils sont convenus qu'après avoir résisté à la voix de l'Eglise Catholique, à la Doctrine des Peres, à l'autorité de la tradition. les décisions de Luther étoient d'un poids très-insuffisant pour fixer leur croyance (b). Les François s'en expliquent encore plus clairement (c). — Le pia. Eneve. Dictionnaire encyclopedique, qu'on peut bien ci- art. Unitale ter en cette matiere, a rendu à cette vérité un p. 200, édit. hommage précieux. « Je finis cet Article par une de Neucha-

tel, 17664

<sup>(</sup>a) En 1772.

<sup>(</sup>b) Voyez, entr'autres, un Ouvrage imprimé à Berlin en 1774, Freymuthige Gedancken, &c. L'Auteur attaque les Livres les plus révérés des Protestants, il prouve que leurs symboles sont sans autorité, il en veut particulièrement à la confession d'Ausbourg; ses arguments sont invincibles.

<sup>(</sup>c) Voyez le Mémoire présenté au Clergé pour la légitimation des mariages des Protestants.

réflexion dont la vérité se fera sentir à tout Lecreur intelligent. La Religion Catholique, Apos-» tolique & Romaine, est incontestablement la p seule bonne, la seule sûre & la seule vraie. ■ Mais cette Religion exige en même temps de e ceux qui l'embrassent la soumission la plus enn tiere de la raison. Lorsqu'il se trouve dans cette De Communion un homme d'un esprit inquiet, remuant & difficile à contenter, il commence d'abord à s'établir juge de la vérité des dogmes » qu'on lui propose à croire; & ne trouvant point o dans cet objet de la foi un degré d'évidence que » leur nature ne comporte pas, il se fait Protesp tant. S'appercevant bientôt de l'incohérence des » principes qui caractérisent le Protestantisme, il • cherche dans le Socinianisme une solution à ses De doutes & à ses difficultés, & il devient Socinien. Du Socinianisme au Déisme il n'y a qu'une » nuance très-imperceptible, & un pas à faire; il » le fait. Mais comme le Déisme n'est lui-même, » ainsi que nous l'avons déja dit, qu'une Religion inconséquente, il se précipite insensiblement dans » le Pyrrhonisme; état violent, & aussi humiliant pour l'amour-propre, qu'incompatible avec la nature de l'esprit humain. Enfin il finit par tom-» ber dans l'Athéisme; état vraiment cruel, & qui » assure à l'homme une malheureuse tranquillité, • à laquelle on ne peut guères espérer de le voir renoncer (a). o

Déja nous avons vu le Danube inconstant, Qui tantôt Catholique & tantôt Protestant,

> Finit sa course vagabonde, Par n'être pas même Chrétien.

<sup>(</sup>a) Un Théologien agréable appliquoit à la matiere présente cette épigramme de Regnier:

# PHILOSOPHIQUE.

D. Delà ne pourroit on pas conclure que, par une progression contraire, un Déiste de bonne soi doit arriver à la connoissance & à la profession de

tous les dogmes de la vraie Religion?

R. Le favant Evêque du Puy le prouve d'une La Religion maniere fort intelligible. Les Deistes pour être vengéede l'inconséquents, doivent devenir Chrétiens & Ca-l'incrédulité tholiques. L'Auteur du Système de la Nature les même, p. 131. force à cet aveu. On ne doit pas s'étonner que ce monstrueux Auteur ait mêlé quelques vérités parmi tant d'erreurs, & que vaincu lui-même dans une cause aussi mauvaise, aussi désespérée que celle de l'Athéisme, il ait le triste avantage d'envelopper dans sa défaite d'autres incrédules, qui voudroient ne pas combattre avec lui. Il les confond en leur rappellant la méthode qu'ils ont suivie pour abjurer le Christianisme. Cet argument ad hominem est d'une force qu'aucune subtilité ne peut affoiblir. Il se réduit à ceci : Vous croyez un Dieu que vous ne pouvez comprendre, vous le croyez malgré des objections auxquelles votre raison ne répond pas; vous le croyez sur des preuves qui éclipsent à vos yeux ces objections : donc vous n'êtes pas en droit de rejetter les mysteres du Christianisme, précisément parce qu'ils sont inconcevables. Donc les difficultés que vous leur opposez ne suffisent pas pour les rendre incroyables. Donc on peut & on doit les croire, si la réalité en est établie par des preuves égales dans leur genre à celles qui vous ont déterminés à croire un Dieu. Donc il faut examiner ces preuves, les examiner ayant tout, les examiner avec la plus scrupuleuse attention, & ne prendre son parti que d'après cet examen. Pour ce qui est des Theistes, l'Auteur du système de la Nature les repousse vers le Chris-

tianisme par la doctrine qui les distingue des simples Déistes: car en reconnoissant l'existence de Dieu, ils avouent que l'homme lui doit un culte. Si cela est, leur demande-t-il, quelle régle suivre dans ce culte que nous devons rendre à Dieu? La question est pressante, & d'autant plus que la maniere d'honorer Dieu n'est pas uniforme sur la terre. Nous avons fait voir que la Religion naturelle étoit insuffisante, que l'indissérence entre les dissérents cultes qui réclament la révélation étoit une absurdiré. Il faut donc choisir, & se fixer. Or les motifs capables de persuader fortement & constamment ne se trouvent que dans la Religion véritable, marquée du sceau & de la main de Dieu.

#### S. III.

D. La Doctrine de la Tolérance n'est-elle pas amie de la modération, de l'humanité & de la

paix?

R. 1.º Opposer à une vérité clairement démontrée quelques imaginations de Philosophes, sous prétexte de modération, c'est une Logique peu propre à donner des régles de raisonnement. Il faudra nier le jugement de Dieu, l'enfer, la résurrection des morts, parce que tout cela estraie & assilige des hommes pervers & indissérents dans la recherche de la vraie Foi.... La Religion n'est pas un système, ni une Philosophie sur laquelle il soit permis de varier, mais un devoir capital. Les Philosophes Tolérants imitent ces saux Prophetes qui pansoient les plaies du peuple, en disant, la paix, la paix, lorsqu'il n'y avoit point de paix (a).

<sup>(</sup>a) Et curabant contritionem filiæ populi mei cum ignominid, dicentes, pax, pax, & non est pax, Jerem. 6.

### PHILOSOPHIQUE. 265

)

Le nom de paix, dit un Pere, est imposant; l'idée de l'unité est belle; mais cette paix ne peut se trouver que dans l'unité de l'Eglise & de la Doctrine, autrement ce n'est plus la paix de Jesus Christ (a). Si la Foi qui conserve l'Empire est en sûreté, disoit un grand Evêque à un Empereur, voilà la charité digne de nos vœux, voilà la charité qui est plus grande que l'Empire même (b).

2.º La Tolérance relâchant les liens de la Religion, & affoiblissant son insluence sur le bonheur des Peuples & la sécurité des Etats, n'est pas plus amie de l'humanité que le Déissne & l'Athéissne, où elle conduit par degré, ainsi que nous venons de le

démontrer.

D. D'où vient que presque toutes les Sectes Chrétiennes professent la Tolérance théologique, & que la seule Religion Catholique ne connoît pas d'autre voie de salut que celle qu'elle enseigne?

R. Les Hérétiques ne peuvent être Intolérants sans être inconséquents dans leur manière de procéder. Quiconque renonce aux enseignements de l'Eglise pour se former à son gré un système de Religion, ne doit pas trouver mauvais que les autres usent de la même liberté; le particulier n'a pas droit de dominer sur la foi du particulier. L'autorité visible de l'Eglise une sois rejettée, ou, ce qui revient au même, la raison établie comme

<sup>(</sup>a) Speciosum quidem nomen est pacis, & pulchra est, opinio unitatis. Sed quis ambigat eam solam Ecclesiæ eque evangeliorum unitatem pacem esse, quæ Christi est. Hilar. Lib. contrà Auxent.

<sup>(</sup>b) Hæc est charitas expetenda, hæc est charitas major imperio, si sides tuta sit, quæ servat imperium Ambrosius ad Valentin, de non restituenda gra vidoriæ.

# CATÉCHISME

régle suprême de la foi, la liberté de penser doit être admise pour tous. C'est d'après ce principe que Terrullien concluoit que les Disciples de Valentin & de Marcien pouvoient, aussi-bien que leurs Maîtres, innover dans la foi selon leurs caprices (a). Mais si les Catholiques ne tolerent aucune secte opposée à leur société, on ne sauroit les accuser d'inconséquence dans leur marche; ils déclarent ouvertement qu'ils ne sont point les auteurs de leur Doctrine, mais qu'ils l'ont reçue de Jésus-Christ par le canal des Apôtres & de leurs successeurs, qu'ils reconnoissent pour les légitimes interpretes de cette science divine, auxquels tous les Fidèles sont obligés d'obéir & de soumettre leur maniere de penser dans les disputes qui s'élevent sur la Foi. C'est pourquoi s'ils ne veulent pas accorder aux novateurs la liberté de régler leur croyance suivant leur idée, c'est qu'ils ne la prennent pas pour eux-mêmes. Ils ont reçu la Foi comme un dépôt sacré; ils veulent que leurs freres la conservent de meme.

D. L'Intolérance théologique ou le dogme d'une seule Religion véritable & indispensablement requise au salut entraîne-t-elle nécessaire-

ment l'Intolérance civile?

R. 1.º Quelque conduite que puissent tenir les Souverains à l'égard des différentes Religions qui regnent dans leurs Etats, ou qui voudroient s'y insinuer, l'unité d'un culte approuvé de Dieu sera toujours une vérité incontestable. L'Intolérance

<sup>(</sup>a) Idem licuit Valentinianis quod Valentino, idem Marcionistis quod Marcioni, de arbitrio suo sidem innovare. Tertull, de Præscript, n. 42.

# PHILOSOPHIQUE. 265

théologique est donc une chose très-indépendante de la Tolérance civile.

- 2.9 Il est évident qu'un Prince justement persuadé de la vérité des dogmes reconnus par ses Sujets, doit en autoriser & maintenir la croyance selon tous les moyens que sa puissance lui a mis en main. Si son Royaume est entiérement orthodoxe, pourquoi permettroit-il le mêlange de la zizanie avec le bon grain? Si l'erreur y est établie avec la vérité, pourquoi ne marqueroit-il aucune prédilection? Si la vérité en est exclue, pourquoi n'affoibliroit-il pas le pouvoir de ses adversaires? La persécution est sans doute un mauvais moyen d'instruire & de convaincre; mais faut-il pour cela que le fidèle & l'infidèle soient exactement dans le même ordre civil? S. Augustin remarque que les remedes temporels sagement employes sont très-propres à guérir l'indifférence pour les choses du Ciel (a). Dieu lui même les emploie. & ramene par-là une infinité d'ames égarées. Bayle a beau déclamer contre S. Augustin, & l'appeller Prédicateur de la persécution. Ce Pere ne dit rien que la raison & l'expérience n'aient approuvé, & la doctrine est très éloignée d'une doctrine persécutante.
- D. Outre les raisons que l'unité de Religion suggere contre la Tolérance civile, générale & indéfinie, n'y en a-t-il pas d'autres fondées sur le sonheur & la sécurité des États?

<sup>(</sup>a) Qui nescio qua vi consuetudinis nullo modo mutari in melius cogitarent, nisi hoc terrore percussi sollicitam mentem ad considerationem veritatis intenderent. Augustin. adv. Donat.

R. L'histoire de tous les temps nous apprend, que les Sectaires une fois affranchis des Loix de la véritable Religion, n'ont pas plus respecté l'autorité temporelle que l'autorité de Dieu: & que les guerres civiles, les révoltes, les conspirations ont toujours marché à la suite de l'hérésie & du schisme. Un Panégyriste de la Tolérance a beau nous dire, que deux Religions, troublent l'État, mais que trente y demeurent tranquilles. L'exemple de Constantinople, qu'il cite, nous apprend que cette tranquilliré est dûe au glaive Ottoman, qui assure la conservation de l'Alcoran, & qui punit de mort une parole contre la doctrine du Prophete Arabe. Cette tranquillité d'ailleurs n'est qu'apparente, & se dément à la premiere occasion. Le germe des dissentions & des révoltes existe, quoiqu'il ne se développe pas toujours (a).

D. Les Défenseurs mêmes de la Tolérance n'ont-ils pas fourni contre elle un argument in-

R. Voici un raisonnement fort simple tiré de

vincible?

me.

leurs principes. Ils conviennent que l'Athéisme est le plus grand sleau du genre-humain. J. J. An. Athéif-Rousseau dit qu'il faut punir les Athées qui dogmatisent. Le Dictionnaire encyclopédique les juge dignes de mort, ainsi que les Déistes qui nient une Providence. Or nous avons montre que le mépris de la révélation, & même l'indifférence de Religion conduisoit à l'Athéisme.

<sup>(</sup>a) On 2 vu tout récemment les Grecs Schismatiques de Moldavie, de Valachie, de la Morée, des isles de l'Archipel, de la Palestine, de l'Egypte, &c. se révolter contre

### PHILOSOPHIQUE. 267 La Tolérance est donc aussi nuisible que l'Athéisme, puisqu'elle en est la Mere (a).

#### CHAPITRE V.

Diversité des Cultes établis parmi les Hommes.

#### S. I.

D. COMMENT doit raisonner un homme persuade des absurdités de la Tolérance, & convaincu de l'unité du culte qu'exige le Maître du monde?

R. Il doit faire cette réflexion simple & naturelle. Si l'Être des êtres n'a adopté qu'un culte, ce culte doit avoir le caractere & les marques de la Divinité dont il est l'ouvrage; je dois donc le chercher & espérer de le distinguer entre tous les cultes qui divisent les hommes. On peut les réduire à quatre. L'Idolâtrie, le Mahométisme,

leur Souverain; & cela, parce qu'ils professoient la même religion que les ennemis de l'Etat. M. de V. cherche toujours des exemples au loin, & est toujours malheureux dans le choix.

(a) Si quelqu'un demandoir qui l'emporte en méchanceté, l'enfant ou la mere:

Crudelis mater magis, an puer improbus ille?

Virgile fourniroit pareillement la réponse:

Improbus ille puer, erudelis tu quoque mater.

le Judaïsme, & le Christianisme. Le plus raisonnat ble & le plus prouvé de ces cultes, est celui que Dieu a établi, & que je lui dois.

D. L'homme est-il obligé de chercher la véritable Religion, d'en étudier les marques & les

preuves selon l'étendue de ses lumieres?

R. C'est comme si l'on demandoit: les volontés de l'Être suprême sont-elles assez respectables, pour que l'homme soit étroitement obligé de s'en instruire? Les vérités, les promesses, les menaces, les récompenses, les châtimens annoncés par la Religion, sont-ils un objet assez grand pour intéresser l'homme? La négligence, l'indoience ou la prévention sur ce point, est-elle susceptible d'excuse, ou doit-elle être regardée comme un crime?

#### S. I I.

D. Quel jugement un homme instruit porteraitiel de l'idolâtrie?

R. Celui que les Sages de tous les temps en ont porté. Il n'y a pas dans cette Religion abfurde de quoi arrêter un moment les regards d'un homme qui cherche la vérité. Toutes les Idoles de la terre, selon la remarque de S. Augustin, condamnent d'une voix sorte la stupidité de leurs adorateurs, & s'écrient: Ipse secit nos & non ipsi nos.

D. L'idolatrie reléguée aujourd'hui chez quelques Nations barbares, n'a-t-elle pas été fage &

fublime chez les Grecs & les Romains?

R. Un de nos Philosophes travaille à nous le persuader; il ne se lasse pas de vanter la prétendue magnificence de ce culte monstrueux, & voudroit nous persuader que c'étoit une chose édi-

# PHILOSOPHIOUE. 269

fiante d'adorer autant de dieux que de créatures dépendantes du vrai Dieu; autant de vices érigés en dieux, qu'il y avoit de dieux amateurs ou pro- v. m. Bo tecteurs du vice, & d'honorer tous ces dieux par sue, ei-de sus, ch. 2. les plus abominables désordres (a). Nos Philosophes croient avoir trouvé le secret d'une teinture qui blanchit tout ce qui est noir, & qui noircit tout ce qui est blanc.

#### Candida de nigris, & de candentibus atra.

D. Est-il bien vrai que les anciens Païens adoroient les statues? Ne regardoient-ils pas les Idoles comme des figures symboliques de la Divinité?

R. 1.º Quand cela seroit, eût-il été fort raisonnable d'adorer un Jupiter, une Junon, une Vénus, &c. sous des figures symboliques?

2.º Quoique quelques Philosophes ne plaçassent point la Divinité dans les plantes, les bois, le métal, &c. l'Ecriture nous apprend que le gros des Idolâtres adoroient toutes ces choses, & les regardoient comme des dieux (b). Les Païens

(b) Deus autem noster in ecolo, omnia quæcumque voluit fecit. Simulacra gentium argentum & aurum, opera manuum hominum. Os habent & non loquentur, &c. Plal.

ZI3.

<sup>(</sup>a) Ces sacrifices & ces cérémonies sont avoués par tous les Auteurs Païens. On ne peut les lire sans horreur dans les Ecrits pleins de zèle que les saints Peres ont publiés sur ces infames superstitions. M. de V. n'en est sans doute pas mieux instruit que les Origenes, les Tertullien, les Lactance, les Clément d'Alexandrie, &c. On peut voir sur-tout ce dernier dans l'Avertissement aux Paiens, L. 2,

d'Athènes pour avoir dit que la statue de Minerve

Deum elle

n'étoit point une Divinité, s'excusa en disant que Dean, nen c'étoit une Déesse, mais point un Dieu. Sur quoi Bayle remarque que l'idée qui divinisoit les statues mêmes, étoit donc alors généralement tecue. M. de Voltaire après Julien l'Apostat, nous cite en témoignage contraire quelques Epicuriens qui nioient toute Divinité, & qui par conséquent ne peuvent avoir parlé comme les idolâtres. Confondus par les Chrétiens, les Paiens ont déguisé leurs extravagances le mieux qu'ils ont pu, & l'idolâtrie a pris toutes sortes de figures pour cacher ses traits naturels, mais les faits & les aveux subsistent malgré les artifices d'une apologie tardive. A Ephele, on reprochoit à S. Paul comme un blasphême énorme, d'avoir dit que les mains

> Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum, Cum faber incertus scamnum faceret-ne Priapum, Maluit effe Deum: Deus inde ego. L. 1. Sat. 8.

des hommes ne pouvoient former des Dieux (a). Peut-on exprimer plus clairement la croyance des

Anciens que le judicieux Horace?

D. N'avez-vous pas dit ailleurs que les Anciens avoient toujours conservé l'idée d'un seul Dieu invisible, tout-puissant, éternel?

R. Oui, mais par-là leur culte étoit-il moins ablurde? ce mêlange d'erreurs avec un dogme si simple & si sublime, n'est il pas en quelque sorte plus étonnant qu'une ignorance totale de la Divi-

<sup>(</sup>a) Paulus hic suadens, avertit turbam, dicens: quoniam non sunt Dii, qui manibus fiunt. Act. 19, 26,

PHILOSOPHIQUE. sité (a)? Il semble qu'effrayés de la destinée que la toi d'un Dieu prélage aux hommes pervers, ils zient voulu faire une espece de diversion en faveur de leurs désordres, & affoiblir par des fantômes imbécilles & vicieux, l'idée d'un Être saint, juste,

tout-puissant & terrible (b).

#### C. III.

D. Quelles sont les raisons qui empêchent un esprit raisonnable de s'attacher à la Doctrine de Mahomet?

R. 1.º Le Mahométisme est moins un culte réglé, établi sur l'autorité d'une révélation quelconque, qu'un Déisme commode, accompagné de

quelques pratiques peu gênantes.

2.º L'Alcoran est la seule & unique preuve de cette Religion; c'est un Livre isolé, qui n'est lié à rien, appuyé sur rien, & qui n'a d'autre garant que son Auteur. C'est la judicieuse réslexion du savant Evêque d'Avranche, M. Huet: Alcorano uno omne Muhammedanorum doctrinæ præsidium 2.630. continetur. Il prouve cette assertion avec une étendue & une évidence qui ne laisse rien à desirer. Plusieurs Auteurs ont démontré la même chose (a).

Dem. By

3.º Cette législation rapsodique est un tissu de

(a) Cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorisicaverunt, aut gratias egerunt. Rom. 1, 21.

<sup>(</sup>b) Mutaverunt gloriam incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corruptibilis hominis, & volucrum, & euadrupedum & serpentium. Ibid. v. 23.

<sup>(</sup>c) V. Ludovici Vives de Mahomete & Alcorano cenfuram. - Cribrationum Alcorani Libros tres à Card. Cufd. - Alcoranorum à Bibliandro edit, cum notis, 2550,

### 272 CATECHISME

choses recueillies dans les Livres des Juiss & des Chrétiens, & sur-tout dans l'ancien Testament. L'ignorance du Rédacteur y a fait des anachronismes & des bévues sans nombre, jusques-là que la Mere de Jésus y est confondue avec Marie sœur d'Aaron. Il n'y a aucune liaison, aucune dépendance des choses. Les titres des Chapitres sont non-seulement ridicules, mais souvent sans aucun rapport aux matieres qui y sont traitées, ou plutôt entassées par caprice & par égarement d'imagination: il n'est pas possible d'en faire d'autre sommaire que celui qu'on voit dans Don Quichotte: Chapitre où l'on dit des choses que l'on saura quand on les aura lues.

4.° Une Religion qui n'a commencé qu'en 622 de l'Ere Chrétienne, ne peut être la véritable. Le monde n'a jamais été sans révélation, ni sans connoissance du vrai culte. L'Alcoran n'a été ni annoncé, ni figuré, ni préparé par le Judaisme, ni gressé sur cette Religion qu'on peut regarder comme la base du Christianisme, &, pour ainsi dire, comme le Christianisme avant Jésus-Christ.

5.° L'Alcoran atteste la sainteté de Jésus-Christ, la vérité de sa Doctine, la divinité de sa Mission; or si l'Evangile est vrai, l'Alcoran est une imposture (a). On pourroit pousser plus loin ces réflexions, mais elles sont déja plus que suffisantes pour juger de la doctrine du Prophete Arabe.

D. En

<sup>(</sup>a) Il y a sur cette matiere un très bon Ouvrage imprimé à Tyrnau en Hongrie, en 1717, Mahometanus in lege Christi Alcorano suffragante instrudus. On lit une consérence curieuse de quelques Missionnaires Jésuites avec des Mahométans, dans l'Hist. Soc. Jesu, part, 4td. in sine.

# PHILOSOPHIQUE. 273

D. En quels termes Mahomet reconnoît-il la mission de Jesus-Christ?

R. « La perfidie des Juiss, dit-il, a été punie Sura a mupour avoir nie la virginité de Marie, & pour lieres, y. 155 » avoir dit qu'ils avoient mis à mort Jésus le Bibliandri » Christ, Fils de Marie, Envoyé de Dieu. Ils ne surafive afoa. "l'ont ni tue, ni crucifie, ils n'ont eu en leur ph. Raynal, » pouvoir que son image; sa Personne leur a été citas. Cap. 3. » enlevée & placée auprès de Dieu : car Dieu de fitre Joan » est juste & sage. » Les Commentateurs de l'Alcoran, & sur-tout Ali, parlent sur le même ton. Les Empereurs Ottomans dans leurs Diplômes. ont toujours respecté Jésus-Christ. Soliman II. ecrivoit à Ferdinand I. Propheta Jesu, supra quem Apud Bus & super nostrum Prophetam Mahometem sit splen- bec, p. 272. dor & pax Dei.... Sanctæque ac castæ urbis Jerusalem Dominus. — Les Maures disent que Mahomet est le Paraclet promis par Jesus-Christ.... Ils ont une piété particuliere envers les monu- Petrus Marments qu'ils prétendent avoir en Egypte du séjour tyr. de ligat. de Jésus & de Marie.

D. N'a-t-on pas vu des Critiques modernes, s'ériger en Apologistes de l'Alcoran, y trouver de la sagesse & des combinaisons admirables?

R. Nous avons déja remarque que c'étoit la marotte des Philosophes à la mode, de renverset toutes les idées, & d'accréditer tous les paradoxes; mais les déclamations les plus multipliées, le plus servilement & le plus opiniatrément répétées, ne peuvent conclure contre la simple vue des choses. M. Porter, Ambassadeur d'Angleterre à Constantinople, qui avoit bien étudié la Théologie Musulmanne, ne peut concevoir que des hommes senles lui aient confacré des éloges. « Quelques per-

Gouverne-T. 2 , p. 22.

Observ. sur , sonnes, dit-il, ont prétendu, & plusieurs pourla Religion.

les Loix, le proient penser encore que cette Religion n'est » pas extrêmement révoltante pour la raison, puisdes » que l'unité de Dieu en est la base sondamentale; Tures. Neu- » mais cette initiation supportable n'est que le prechâtel, 1770. mier pas vers l'abîme immense d'absurdités que e le Koran vient offrir à sa croyance. Il est obligé d'en recevoir chaque article comme une révélaprion de Dieu, écrite dans le Ciel, & envoyée par le Tout-Puissant à son Peuple, choisi dans la miséricorde. Il faut qu'il croie fermement que so lire cette révélation un certain, nombre de fois par an; observer rigoureusement le jeûne du Ramazan; faire des ablutions sur différentes patp ties de son corps, avec l'attention scrupuleule d'étendre & d'espacer ces ablutions suivant cer-» taines mesures & proportions mathématiques; ⇒ faire le pélerinage de la Mecque; boire de l'eau dans laquelle a été plongée la vieille robe du Prophete; réciter en tout ou en partie les quatrep vingt-dix-neuf noms des attributs de la Divinité fur un chapelet de quatre-vingt-dix-neuf prains: il faut, dis-je, qu'il croie fermement p que ce sont là autant de devoirs de Religion si indispensables pour un vrai Croyant, que sans cela le cœur le plus pur, la foi la plus sincere • ne pourroient lui obtenir les faveurs du Ciel; > & que ces pratiques font les seuls moyens estcaces d'expier tous ses crimes, toutes ses imperfections.... Allez à Constantinople, voyez » les allarmes continuelles dans lesquelles vivent les Chrétiens & les Juifs; les moyens qu'ils font nobligés d'employer pour obtenir la protection • des Turcs en place; les déficiements énorme

PHILOSOPHIQUE. 275

condont il leur faut payer cette faveur; les injustices, les violences, les outrages de toute espece
qu'ils essuitent tous les jours, & qu'ils sont contraints de dévorer en silence; alors vous pourrez
vous former une idée du Mahométisme, & apprécier au juste son influence sur les mœurs de
ses Sectateurs. . . . M. Sale, dans le Discours
préliminaire qu'il a mis à la tête de son excellente Traduction du Koran, nous donne un précis très juste de ce Livre. Je suis saché cependant d'être obligé de dire que souvent il montre
trop d'empressement à en faire l'apologie, &
qu'il cherche plutôt à pallier les extravagances

moins un avantage de cette partialité: c'est moins un avantage de cette partialité: c'est qu'on peut être assuré qu'il n'a pas ajouté une seule absurdité à celles qui y sont réellement, & qu'il n'a point chargé le ridicule qu'elles ont dans l'original. Quelques faiseurs d'esprit hétérodoxes, pour se donner un air de singularité, si ce n'est aux dépens de l'honnêteté, au moins aux dépens du sens commun, ne se sont point fair serrupule de se déclarer les admirateurs du Ko-

» sans nombre qu'il y rencontre, qu'à les exposer

» ran, d'en exalter les dogmes, & même d'oser les » mettre en parallele avec ceux qu'enseignent nos » Livres sacrés. »

D. L'Alcoran n'a-t-il pas des passages sublimes & touchants?

R. Il n'est pas possible qu'un homme qui a pris le langage des Juiss & des Chrétiens sur la Divinité n'air rien écrit de sublime & de touchant. Mais ces beautés étrangeres doivent leur mérite aux sources dont elles sont dérivées. L'idée si sumple & si grande d'un seul Dieu Créateur, transplantée de l'Ecriture dans l'Aleoran, a dû conserver sans doute quelque chose de son intérêt & de sa majesté.

D. Mahomet n'a-t-il pas la gloire d'avoir fait adorer Dieu dans une grande partie de l'Asse &

de l'Afrique?

R. L'Oracle des Philosophes modernes nous l'assure; mais ceux qui lisent l'histoire savent qu'avant Mahomet l'idolâtrie étoit anéantie dans presque toutes les Provinces que l'Alcoran a subjuguées. Nos Messieurs réservent leur admiration pour Mahomet, corrupteur du Christianisme déja établi, & la resusent à Jésus-Christ, destructeur de toutes les idoles & de toutes les erreurs.

D. Comment le Code plagiaire de la Législation Mahométane a-t-il pu asservir de si grandes

Provinces?

R. 1.º Par l'attrait des plaisirs sensuels, qui fondent pour les Musulmans la félicité de cette

vie, & l'espérance de l'autre.

2.° Par la terrible alternative qui appuyoit la prédication de ses Apôtres: Crois que notre Prophete a parlé à l'Ange Gabriel, ou je te tue. Voilà, dit M. d'Alembert, toute la preuve du Mahométisme, & la raison de ses progrès. Mahomet disoit lui-même qu'il ne faisoit point de miracles, & qu'il étoit venu établir sa Religion par les armes.

#### . S. 1 V.

D. Quel jugement doit-on porter de la Religion des Juiss?

R. Autrefois pleine de majesté & de grandeur,

PHILOSOPHIQUE. 277 fondée sur la Révélation, illustrée par de grands événements, elle est aujourd'hui en quelque sorte anéantie; sans Prêtre, sans Temple, sans Sacrifice, sans vigueur & sans exercice de ses Loix. Ce qui en subsiste encore senvoie évidemment au Christianisme.

D. Comment la Religion des Juiss renvoiet-elle à celle des Chrétiens?

R. Par la liaison intime & indivisible de l'ancien Testament avec le nouveau, par les figures, les prophéties, les dogmes qui promettoient un Législateur tel que les Chrétiens le reconnoissent. Accord admirable, qui saisoit dire à S. Jean que l'Agneau destiné à l'abolition des péchés des hommes avoit été immolé dès le commencement du monde (a). L'attente du Messie est encore aujour-d'hui comme l'essence de la Religion des Juiss, & ce grand article de leur croyance a de tout temps plussamment agité les Colonies de cette Nation éparse (b).

D. L'état actuel des Juis ne concourt-il pas autant que leur Religion à prouver la vérité du Christiquisme

Christianisme?

R. La chose est visible. Il n'y a jamais eu dans le monde d'état semblable à celui des Juis, & cet

(a) In libro vitæ agni qui occifus est ab origine mundi. Apoc. 13.

<sup>(</sup>b) L'Abbé Ross a fait l'Histoire de plusieurs faux Messies qui fixerent la crédulité des Juis, & furent autant de punitions de l'obstination avec laquelle ils avoient méconnu le Messie véritable. Della vana aspessatione, &c.

# 278 CATÉCHISME, &C.

état matque visiblement la colere de Dieu arrive par un crime énorme & inouir depuis l'existent des hommes. Or rien n'explique mieux la nature de ce crime, ni ne justifie mieux la conduite de Dieu que la Religion Chrétienne, comme on la verra dans le Livre suivant.





# CATÉCHISME PHILOSOPHIQUE.

## LIVRE QUATRIEME.

LE CHRISTIANISME.

#### CHAPITRE PREMIER.

L'Evangile confidéré en lui-même.

S. I.

D. IL N'Y A donc qu'une Religion sur la terre qui puisse sixer les regards du Sage?

R. Une seule, & c'est le Christianisme.

D. Cette Religion a-t-elle des marques certaines de Divinité, & porte-t-elle clairement l'empreinte de la révélation?

R. Il n'est pas possible de n'en pas demeurer

convaincu par la simple lecture de l'Evangile, si on la fait avec un esprit tranquille, équitable, désintéressé. L'homme vertueux y découvre les plus douces & les plus solides espérances. Il faut qu'une Religion soit bien appuyée, quand ses adversaires mêmes lui rendent des hommages aussi glorieux que nos Philosophes en ont rendu au Christianisme. Nous en rapporterons un qui, pour avoir été répété dans bien des Livres, n'a rien perdu de

J. J. Rous- sa vérité ni de sa sorce: 

Je vous avoue que la seau, Emile, majesté des Ecritures métonne; la sainteté de Réponda l'Art- majesté des Ecritures métonne; la sainteté de Réponda l'Art- majesté des Ecritures métonne; la sainteté de Réponda l'Art- majesté des Philosophes avec toute leur pompe; qu'ils mont petits près de celui-là! Se peut-il qu'un Livre à la sois si sublime & si simple soit l'ou- morage des hommes? Se peut-il que celui dont

» il fait l'histoire ne soit qu'un homme lui même? » Est-ce là le ton d'un Enthousiaste ou d'un ambi-» tieux Sectaire? Quelle douceur, quelle pureté

adans ses mœurs, quelle grace touchante dans ses pinstructions, quelle élévation dans ses maximes,

aquelle profonde sagesse dans ses discours, aquelle présence d'esprit, quelle finesse & quelle

» justesse dans ses réponses, quel empire sur les » passions! Où est l'homme, où est le sage qui sait

magir, souffrir & mourir fans foiblesse & sans oftentation? Quand Platon peint son Juste imaginaire,

couvert de tout l'opprobre du crime, & digne

» de tous les prix de la vertu, il peint trait pour » trait Jésus-Christ: la ressemblance est si frap-

pante, que tous les Peres l'ont sentie, & il n'est

pante, que tous les Peres I ont lentie, & II n'elt pas possible de s'y tromper. Quels préjugés, quel

» aveuglement ne faut il point avoir pour oser » comparer le fils de Sophronisque au Fils de

Marie! Quelle distance de l'un à l'autre! So-= crate mourant sans douleur, sans ignominie, p soutient aisément jusqu'au bout son personnage; > & si cette facile mort n'eût honoré sa vie, on - douteroit si Socrate, avec tout son esprit, fût ⇒ tout autre chose qu'un Sophiste. Il inventa, ditson, la morale; d'autres avant lui l'avoient mise pen pratique; il ne fit que dire ce qu'ils avoient p fait; il ne fit que mettre en leçon leurs exem-» ples. Aristide avoit été juste avant que Socrate » cût dit ce que c'étoit que justice. Léonidas étoit mort pour son Pays avant que Socrate eût fait un devoir d'aimer la Patrie. Sparte étoit sobre » avant que Socrate eût loué la sobrieté; avant » qu'il n'eût défini la vertu, la Grece abondoit en » hommes vertueux. Mais où Jesus avoit-il pris » chez les siens cette morale élevée & pure dont » lui seul a donné les leçons & l'exemple? Du » sein du plus furieux Fanatisme la plus haute sapgesse se fit entendre, & la simplicité des plus » héroiques vertus honora le plus vil de tous les Peuples. La mort de Socrate, philosophant tran-» quillement avec ses amis, est la plus douce qu'on puille desirer. Celle de Jésus expirant dans les » tourments, injurié, raillé, maudit de tout un » Peuple, est la plus horrible qu'on puisse crain-» dre. Socrate prenant la coupe empoisonnée, » bénit celui qui la lui présente, & qui pleure. Jésus » au milieu d'un supplice affreux prie pour ses » bourreaux acharnes. Qui, si la vie & la mort » de Socrate sont d'un Sage; la vie & la mort de » Jésus sont d'un Dieu. Dirons-nous que l'histoire » de l'Evangile est inventée à plaisir? Ce n'est pas painsi qu'on invente (a), & les saits de Sograte,

<sup>(</sup>a) Il est évident, par la simplicité du récit évangélique,

odont personne ne doute, sont bien moins attels tés que ceux de Jésus-Christ. Au sond c'est reculer la difficulté sans la détruire. Il seroit plus inconcevable que plusieurs hommes d'accord eussent fabriqué ce Livre, qu'il ne l'est qu'un seul en ait sormé le sujet. Jamais les Auteurs Juiss n'eussent trouvé ni ce ton, ni cette morale; & l'Evangile a des caracteres de vérité si grands, si frappants, si parsaitement inimitables, que l'inventeur en seroit plus étonnant que le Héros.

D. Ces sortes de témoignages, rendus tantôt à la vérité de l'Evangile, tantôt à la sainteté de sa morale par des hommes non suspects, sont-ils en

grand nombre?

R. Il n'est guères possible de les recueillir tous. Il faudroit d'abord rassembler tout ce qu'ont écrit les Philosophes des trois premiers siècles, qui ont quitté l'idolâtrie & renoncé à toutes les sciences pour professer la science de Jésus-Christ. Il faudroit ensuite rechercher tout ce que les Incrédules de tous les temps ont pensé & dit de l'Evangile dans des moments de calme & de sagesse; on entendra les Desbarreaux, les Bayle, les Voltaire, &c. parler comme les Peres de l'Eglise. Il faudra ajouter les jugements que des Politiques & des Littéra-

zue. 23. acclamations des Peuples. α Ibi erucifixerunt eum, & latro
π nes, unum à dextris, & alterum à finistris. » Voilà la cat

tastrophe & l'événement principal de cette Histoire.

que les Evangélistes n'ont pas voulu inspirer de l'admiration conseils rai-pour leur Maître. M. de V. crie que cela est faux, puissonn. adres-qu'ils en rapportent des choses admirables. Ce trait sussités à M. B. pour faire connoître la logique du Poète Philosophe....

Ils parlent froidement de sa doctrine, de ses miracles; ils ne font point de réslexion pour en relever l'éclat: ils racontent ses supplices & son ignominie, comme les honneurs & les

reurs de toutes les Nations du monde ont porté de la Loi Chrétienne; nous en rapporterons deux qui sont moins connus. L'Empereur de la Chine, au septieme siecle, dans l'Edit accordé pour la publication de l'Evangile, parle de la sorte : • La véritable Loi n'a pas de nom particulier, & les ⇒ Saints ne renferment pas leur zèle dans les bornes d'un seul lieu. Le desir d'être utile les con-Duit dans tous les Pays du monde. Un homme • de Judée est venu annoncer à notre Cour une - nouvelle doctrine: Après un mûr examen, nous ■ avons admiré la grandeur & en même temps la • simplicité de cette Religion, & nous avons jugé • qu'elle indiquoit le véritable chemin du salut. ⇒ Elle est d'ailleurs conforme à l'opinion de la création du monde. Ainsi, nous pensons que nos **⇒ Sujets en retireront un grand avantage, & qu'il** est de notre devoir de leur en procurer la connoissance. » L'Edit de 1692 est encore bien plus favorable au Christianisme. Les plus fervents d'entre les Chrétiens n'ont jamais parle de Jésus-Christ avec plus d'admiration & d'une maniere plus sublime que ne l'a fait un Poète Persan, qui lui Bibliothequ adresse ces vers traduits par M. d'Herbelot.

orient. art. Isa ebn. mi

Le cœur de l'homme affligé tire toute sa consolation de vos paroles.

 L'ame reprend sa vie & sa vigueur en attenant seulement prononcer votre Nom.

» Si jamais le cœur de l'homme peut s'élever à la » contemplation des mysteres de la Divinité,

• C'est de vous qu'il tire ses lumieres pour les » connoître, & c'est vous qui lui donnez l'attrait • dont il est pénétré. •

D. L'excellence de la Doctrine évangélique ne

se trouve-t-elle pas également chez les Philosophes? Si on amassoit en un corps d'Ouvrage tout ce que les Platon, les Socrate, les Confucius ont dit de beau sur la Divinité & sur la morale, n'en feroit-on

pas un Recueil confidérable?

R. Les préceptes de l'Evangile étant très-conformes à la raison & à la justice, il n'est pas possible que les Sages de tous les siécles, en dissertant sur les devoirs de l'homme, n'en aient enseigné quelquesuns. Mais c'est une chose insensée de vouloir comparer la totalité de l'Evangile avec quelques maximes païennes. M. Freret, dans l'Examen critique des Apologistes, raisonne à-peu-près de cette sorte: telle maxime de la Loi Chrétienne se trouve dans les Philosophes, telle autre dans les Législateurs: l'une est prêchée à la Chine, l'autre en Egypte, ou au Japon: celle-ci a été connue du temps de Pithagore, celle-là cinq ou fix cents ans après; donc les hommes n'ont pas été mieux instruits par Jésus-Christ que par les Païens. A ce défaut de système & d'ensemble (a), les Evêques de France, dans l'avertissement donné à leurs Peuples en 1770, opposent l'enchaînement des dogmes évangéliques. « Ce ne sont pas des idées vagues & confuses, » des connoissances superficielles ou successives, » des lueurs ou des apparences qui viennent par » intervalle éclairer ou fasciner les esprits. Toutes » les parties de la Religion se prêtent une force

De vità beath, L. 7.

<sup>(</sup>a) « Ils n'ont jamais su, dit Lastance, ce que e'est mai qu'un cosps de doctrine, quoiqu'ils en aient entreva montaque partie. Chacun, de son côté, a trouvé quelmai qu'une des pieces qui doivent y entrer, mais ils ne sont mais pas venus à bout de les assembler, ni de déduire les montéquences des principes.

PHILOSOPHIOUE. 289 ntutuelle, & se tiennent par des rapports nécessaires. Nulle vérité n'y est stérile ni isolée. » -Le P. Mourgues a démontré la grande supériorité de la morale évangélique sur celle des Philosophes (a). M. de Maupertuis observe que quelques maximes de l'Evangile & de la Philosophie annoncées presque dans les mêmes termes, ont néanmoins un sens, une étendue, un motif bien différents. Les premiers Nazaréens, dit l'Auteur ⇒ des Lettres Juives, qu'on peut citer ici avec assu-» rance, ont prêché une Doctrine si conforme à »l'équité, & si utile à la société, que leurs plus p grands adversaires conviennent aujourd'hui que pleurs préceptes moraux sont infiniment au-des-» sus de ceux des plus sages Philosophes de l'Antip quité.... La foi des Nazaréens telle que la » prêchent leurs Docteurs de la premiere classe a pencore plus de brillant que la nôtre : ils ont \*tous nos premiers principes; mais il semble qu'ils men aient épuré les suites. La nôtre a quelque » chose de farouche; la leur semble dictée par la ▶ bouche divine. La bonne foi, la candeur, le par-» don des ennemis, toutes les vertus que l'esprit \* & le cœur peuvent embrasser leur sont étroitement commandées. Un véritable Nazaréen est • un Philosophe parfait. Dans les autres Religions, "I'homme, vil esclave, semble ne servir Dieu aue par intérêt. Les Nazaréens sont les seuls qui aient le cœur d'un vrai fils pour un si bon pere. .... Un enfant de douze ans médiocrement instruit de sa Religion en sait plus sur les perfections de Dieu,

<sup>(</sup>a) Parallele de la Morale Chrétienne avec celle des anciens Philosophes. Nons en parletons plus amplement. Ch. 3, art. 6, 5. 9.

#### CATECHISME

misit Deus filium fuum. Gal. iv.

sur sa propre destinée, sur ses devoirs que le plus Cam effemus vante des Philosophes de l'Antiquité. C'est par Parvuli, sub cette raison que la race des Philosophes Païens s'émundi era- teignit avec le Paganisme aux sixieme & septieme mus fervien- siècles de l'Eglise. Il n'étoit plus question d'aller venit plenitu. philosopher sur les traces de Platon & d'Epicure: do temporis, le Christianisme répandu par-tout mettoit plus de lumieres dans l'esprit des hommes (a) que tous les exercices du Lycée & du Portique n'avoient pu en mettre dans les têtes philosophiques des Sages de la Grece.

#### CHAPITRE

Livres dépositaires de la Révélation.

#### PREMIER. ARTICLE

L'Ecriture sainte en général.

D. COMMENT faut-il raisonner au sujet des Livres fondamentaux de la Religion?

R. S'il y a une Religion, un culte approuvé du Créateur, il est évident que les dogmes de cette Religion, de ce culte doivent être confignés dans quelques Livres, ou transmis par une tradition orale, telle qu'étoit celle des anciens Patriarches, qui ont pu conserver le dépôt de la révélation du-

<sup>(</sup>a) C'est ici le cas de dire avec David : Super omnes docentes me intellexi, quia testimonia tua meditatio mea est. Super senes intellexi, quià mandata tua quæsivi. Ps. 118.

rant un petit nombre de générations sans le secours des Livres (a). Aujourd'hui que les générations sont sans nombre, & que les erreurs ont couvert la terre, il n'est plus possible de remonter à la totalité de la révélation par la simple narration de nos Peres. Il y a donc des Livres qui contiennent les instructions des Peuples, & les dogmes de la Religion qu'ils doivent suivre.

D. Quels sont ces Livres dépositaires de la Ré-

vélation?

R. Ce sont les Livres de l'ancien & du nouveau Testament. Il n'est pas possible d'en douter raisonnablement. Je parcours toute la terre, je recherche par-tout ce Livre qui doit régler ma Religion; la certitude qu'il existe soutient mon examen & nourrit mon espérance; enfin j'en trouve un, & je n'en trouve qu'un seul qui me conduit jusqu'à l'origine du monde, qui m'apprend comment l'homme est sorti de la main de Dieu, pourquoi il est pecheur & malheureux, &c. Tout ce qui s'est jamais dit & écrit de raisonnable sur ces grandes matieres est visiblement tiré de ce Livre. Tout y est conséquent; tout y est enchaîné de la maniere la plus indivisible. Les parties les plus essentielles dépendent de celles qui paroissent presqu'indissérentes. Les dogmes, les prophéties, les saits y sont un ensemble qui ne laisse ni vuide,

<sup>(</sup>a) Il est apparent néanmoins qu'avant Mosse il y avoit des Mémoires écrits par les Patriarches, que ce Législateur aura recueillis. On dispute beaucoup sur l'époque de l'art d'écrire. M. de V. qui a entrepris d'éclaireir cette matiere, y a jetté de nouvelles ténèbres par une soule de contradictions. Voyez Lettres de quelques Juisa Portugais, &c., pag. 99, &c suiv. édit. de 1769.

ni supersluité. Des hommes séparés par des siècles; très-dissérents par le goût, le génie, le caractere, concourent à écrire un seul & même Livre; partout les mêmes principes, le même but, les mêmes conséquences. Je commence à la naissance du monde; &, suivant toujours ce sil, je me trouve, sans m'en appercevoir, au milieu du Christianisme. Qu'on me montre un Livre où la Divinité m'ait mieux instruit, & je quitterai l'attachement que j'ai à celui-ci.

D. Ces Livres si propres à fixer l'esprit humain par la marche & l'intérêt des matieres, ont-ils de quoi le satisfaire aussi par leur authenti-

cité?

R. Ces Livres ont été écrits par des Auteurs contemporains. L'Histoire qui précède Moise, Auteur du Pentateuque, comprend des faits qu'une tradition rapprochée de son origine par la longue vie des hommes & le petit nombre des générations, a conservés aisément parmi des Patriarches lages & zélés pour les choses de Dieu. Ces Livres ont été confiés à la garde de l'autorité publique: ils ont toujours été regardés par les Hébreux comme le plus précieux trésor de la Nation; c'eût été un crime capital d'y altérer un seul mot, d'y insérer une seule lettre. Les Juiss & les Samaritains, quoiqu'ennemis acharnés, ont toujours respecté les Livres de Moise. Les Juiss sont dépositaires des preuves qui établissent la foi des Chrétiens, & ne disconviennent pas de l'existence de ces preuves. Les Chrétiens ont eu le même soin de leurs Evangiles. Delà je conclus que ni le défaut de connoissance dans les Auteurs, ni la négligence, ni l'intérêt dans les dépositaires de ces Livres, ne peuvent autoriser le moindre doute contre leur authenticité.

anthenticité. -- Nous avons démontré qu'il y avoit nécessairement un Livre qui instruit les hommes iur le culte de Dieu : avant que d'argumenter contre l'authenticité de celui-ci, il faut en montrer un qui soit plus authentique. Ce sera sans doute le Vedam, le Hanscrit & les autres qui composent la Bible de M. de V.?

- D. N'a-t-on pas formé des difficultés sans nombre pour infirmer le témoignage des Livres faints?
- R. 1.º Ces difficultés sont bien moindres que celles qu'on pourroit former contre tout autre Ouvrage écrit par un seul & même Auteur, dans des temps bien postérieurs, sur des choses purement humaines. Si on examinoit les Polybe, les Hérodote, les Tite-Live, avec autant d'exactitude que l'Ecriture, on ne sauroit plus que penser de ces Auteurs. « Quand il est question des Ecritures sacrées & des matieres de la Religion, dit comment.

parall. p. de l'inexorable T. 3. prése & inflexibe; pour tout le reste, on est d'une » & inflexibe; pour tout le reste, on est d'une

so facilité inexplicable. Les moindres objections en faveur de la liberté, les plus minces preu-

- ves contre la Religion frappent & convainquent
- **certains esprits**; les raisonnements les plus solides pour le contraire ne font sur eux aucune im-
- pression. On reçoit sans peine les autres Livres
- & les autres Histoires; pour celle-ci, on craint

n toujours d'être trompé. n

2.° Ces difficultés sont une preuve excellente en faveur de ces Livres. Depuis qu'il y a des Incrédules dans le monde, on a employé contre ce dépôt de la révélation toutes les subtilités de l'esprit humain; & on ne dit rien aujourd'hui de plus concluant qu'on ne disoit il y a deux &

trois mille ans (a). Les fidèles de tous les siècles ont défendu les titres de leur foi par des réponses qui sont restées sans réplique; ce n'est que par les écrits des Apologistes Chrétiensque le souvenir de la plupart de ces objections a subsisté. C'est là que nos prétendus Savants vont prendre les armes brifees des Julien & des Celle. L'on doit regarder toutes ces querelles comme une affaire décidée par la voie de prescription, qui a lieu dans tous les Tribunaux, & qui, selon la pensée de Tertullien, doit l'avoir en matiere de Religion plus qu'en toute autre. Ces Messieurs agissent à l'égard du Christianisme comme s'il ne faisoit que. de paroître, & comme si cette Religion n'avoit jamais été examinée. Quand on leur fait voir l'antiquité de leurs objections contre les Livres saints, & l'éclat avec lequel les Apologistes de la Religion en ont triomphé, on a droit d'être mis hors Tertuit. de de cour & de procès : Sic facilius traducentur,

Tertull. de præscript. G. 33.

de cour & de proces: Sie jacuius traducentur, dum aut jam tunc fuisse deprehenduntur, aut ex illis quæ jam fuerunt, semina sumpsisse.

3.º Il en faut toujours revenir à ce principe établi. Il y a une révélation, il y a des Livres qui la contiennent; que les infatigables Argumentateurs contre l'Ecriture-Sainte nous montrent quelque chose de mieux, de plus sûr & de moins sujet aux difficultés.

D. N'y a-t-il pas eu des hommes célèbres que la seule lecture des Livres saints a persuadé de leur divinité, sans l'examen des preuves de leur authenticité?

<sup>(</sup>a) Eloquia Domini eloquia casta, argentum igne exaq minatum, probatum terræ, purgatum septuplum. Ps. xi.

R. Il y en a eu, & il y en a encore un très-grand nombre qui, ainsi que nous l'avons déja observé. ont jugé que l'erreur ne pouvoit emprunter un langage si simple, & en même temps si plein de sentiments & de choses. • Le divin Livre de l'Evangile, dit un Philosophe moderne toujours en guerre avec lui-même, « le seul nécessaire à un » Chrétien, & le plus utile de tous, même à » quiconque ne le seroit pas, n'a besoin que d'être » médité pour porter dans l'ame l'amour de son Au-\* teur & la volonté d'accomplir ses préceptes. Ja-» mais la vertu n'a parlé un si doux langage, jamais la profonde sagesse ne s'est exprimée avec stant d'énergie & de simplicité. On n'en quitte Pensées de pravant. 3

D. N'a-t-on pas remarqué cette même simplicité dans des Livres apocryphes?

R. 1.º Si quelques Livres apocryphes ont eu le ton touchant & simple des Livres saints, c'est une imitation dont tout l'honneur est dû au modèle.

2.º Il y a des Livres apocryphes, c'est-à-dire; non insérés dans le Canon de l'Ecriture, qui méritent de la considération, quoique l'Eglise ne les ait pas reconnus pour des Ouvrages inspirés. Telle est l'Oraison du Roi Manassès, le troisieme & le

quatrieme Livre d'Esdras, &c.

3.º Quand les Livres apocryphes, comme l'Evangile des Nazaréens, celui de S. Thomas, &c. sont des Recueils d'une Histoire telle que celle de Jésus-Christ, il n'est pas possible que la vérité incontestable des faits n'y ait imprimé quelques-uns de ses caracteres. Nous aurons dans la suite d'autres inf. art, es réflexions à faire sur les Livres apocryphes.

D. Pour que l'Ecriture soit un Livre divin.

est-il nécessaire que toutes les expressions & tous les mots aient été inspirés de Dieu?

R. Rien n'oblige à adopter cette opinion de quelques Théologiens; les Livres saints sont inspirés, si le Saint-Esprit a excité leurs Auteurs à les écrire; s'il a présidé à leur travail en écartant tout ce qui auroit offensé la vérité, la Religion ou les mœurs; s'il les a soutenus par des lumieres & des sentiments extraordinaires, &c. &c. C'est ce que les Théologiens appellent inspiration de direction. Il est évident néanmoins que dans les prophéties, & les vérités auparavant inconnues, il faut admettre l'inspiration de suggestion quant au fond des choses; & il paroît que, dans les endroits les plus importants, on peut l'étendre à certains égards jusqu'aux expressions, quoique toujours analogues au caractere & au génie des Auteurs. C'est surtout le concours de ces deux especes d'inspirations qui différencie l'autorité des Ecrivains sacrés d'avec l'infaillibilité des Conciles généraux (a).

D. N'y a-t-il pas parmi les Chrétiens des disputes sans fin sur la canonicité de plusieurs Livres que les uns rejettent, & que les autres regardent

comme divins?

R. Les Savants des différentes Communions ont pu étaler à ce sujet beaucoup d'érudition, & conclure pour ou contre l'autorité de ces Livres. Mais, des qu'on reconnoît une fois la véritable Eglise aux marques qui la distinguent, cette con-

<sup>(</sup>a) On peut ajouter que les Decrets des Conciles sont fondés sur l'Ecriture, & ne sont que l'interprétation du Texte sacré, ou les garants de la Tradition. L'idée que nous donnons ici de l'inspiration de direction, renferme encore deux autres différences.

#### PHILOSOPHIQUE. 193 troverse tombe nécessairement avec toutes les autres.

#### ARTICLE II.

L'Ancien Testament.

§. I.

D. Quel est le Livre le plus important de l'ancien Testament?

R. C'est incontestablement la Génèse, il est le fondement de tous les autres. Le passage du néant à l'être, la naissance & le développement de toute la nature, la cause de sa sécondité & de ses progrès y sont exprimés avec une simplicité & une force que l'éloquence humaine ne peut atteindre. Les hypothèses physiques les plus accreditées ne paroissent à un esprit solide que des rêves vis-àvis du récit de Moise. Ce seul Livre explique tout, rend raison de tout, m'en apprend plus que toutes les explications des Systémateurs. — On y voit comme dans un tableau la véritable dignité & grandeur de l'homme, puisqu'il est l'image vi- Gen. . vante de Dieu par son ame spirituelle, libre, in. \* 26. telligente & immortelle..... Son domaine universel sur toutes les créatures, dont le titre est la concession que Dieu lui en sit au jour de sa création.... Son excellence & sa supériorité sur bid. 7. 201 toutes les créatures visibles, parce que si pour le corps il est, comme elles, tiré de la matiere, il les Gen. II. furpasse infiniment par ce sousse divin qu'il re- \* 7. coit, c'est-à-dire, par la divine origine de son ame..... L'homme y apprend les égards qu'il doit avoir pour sa femme, puisqu'elle a été formée v. 21.

T iij

194

d'une de ses côtes, & tirée d'auprès de son cœur pour être sa compagne, & non pas son esclave; & que rien n'est plus contraire aux intentions du Créateur ni plus déshonorant pour l'humanité que la brutalité Mahométane, qui sacrifie une moitié du genre-humain à la force & à la volupté de l'autre.... On y est instruit de la respectable indissolubilité du mariage, puisque l'époux doit quitter tout ce qu'il a de plus cher pour s'attacher invariablement à son épouse, & qu'ils ne doivent avoir qu'un même cœur, comme ils ne forment qu'une même chair entre eux deux.... On y lit la chûte de l'homme, la cause de ses malheurs, & la promesse d'un Médiateur qui répareroit tout..... On y découvre les raisons de l'union, de l'amour & de la paix qui doivent regner entre tous les hommes, puisqu'ils tirent tous leur origine d'un même Pere, & qu'ils ne font réellement tous sur la terre qu'une même famille.... Enfin l'on y apprend les sacrés devoirs de la Religion; le culte, l'adoration, la reconnoissance, l'amour envers le Créateur, puisque l'homme lui doit tout, & qu'il a été distingué par tant de bienfaits, de priviléges, de graces & d'honneur.

D. Est il bien certain que Moïse est l'auteur de la Genese, & des quatre Livres suivants qui for-

ment le Pentateuque?

R. Quand ce ne seroit pas Moise, mais quelque autre Auteur choisi de Dieu, pour écrire l'importante Histoire de la création, la vie des premiers hommes, l'établissement du culte divin, &c. cette Histoire seroit tout aussi respectable qu'elle l'est pour être l'ouvrage de Mosse. Au reste, l'on ne peut douter qu'elle ne soit essectivement de lui, sans contredire tous les Historiens

Gen. III.

Païens, Juifs, Chrétiens, & sans se mettre dans le cas de ne pouvoir attribuer aucun Livre à quelque Auteur que ce soir, puisque jamais homme ne fut plus constamment & plus universellement regardé comme auteur d'un Livre, que Moïse l'a été du Pentateuque. Les preuves en sont entre les mains de tout le monde; Huet, Bonsrere, Calmet, tous les Interprétes de l'Ecriture, tous les Apologistes de la Religion en ont montré l'évidence, & ont répondu à toutes les objections des raisonneurs (a).

D. A quoi sont réduits ceux qui rejettent les Livres de Moise.

R. A errer dans l'espace de l'imagination; à nous vanter le cahos indéchissirable des blistoires de la Chine & de l'Egypte; à nous parlet de Sanchoniaton, de Zoroastre, d'un Livre Indien nommé Hanscrit, dont on ne sait que quelques mots, dont on a ni suite, ni preuve, ni garant, dont on ignore l'époque & tout ce qui peut sonder le récit d'un Auteur. Il semble qu'on veuille soppléer à tout cela par des citations pleines de suffisance, répétées d'un air qui annonce une érudition profonde dans les Histoires les plus reculées. Il n'y

<sup>(</sup>a) Démonst. évang. Prop. iv. cap. 1. — Bonfrerii, Prasioquia in Script sac. cap. vij. de Authoribus Librorum sacræ Scripturæ, in edit. Menochii à P. Tournemine. — Calmet, Préf. sur le Pentateuque, T. 1, p. ix. — Bergier, Apol. de la Rel. Chrét. T. 1, c. 1, S. 2. — Dict. phil de la Rel. art. Moise, &c. — M. Bossuer (Dissert. sur les Pseaumes, Disc. prélim.) observe que, dans les Pseaumes, on trouve plusieurs endroits copiés du Pentateuque, & que par conséquent ce Livre existoit avant David & les autres Auteurs des Pseaumes, qu'il ne peut être attribué à Ess dras, &c.

a que les Disciples du Maître qui enseigne de la sorte, qui y soient trompés.... Si notre Religion étoit fondée sur Sanchoniaton, ou sur Zoroastre (a), nos Philosophes auroient beau jeu; ces Messieurs sont bien moins délicats que les Théologiens dont ils méprisent la crédulité.

#### S. I I.

D. N'y a-t-il pas dans la Genèse des choses très-difficiles à concevoir? Pour quelles raisons, par exemple, Dieu, qui réunit dans un moment les ressources de tous les siècles, a-t-il mis six

jours à produire le monde?

R. 1.º Si pour être convaincu de la vérité d'un fait opéré par la puissance de Dieu, il faut connoître toutes les raisons que Dieu a consultées dans le secret de son conseil, on ne conviendra plus de rien, on contestera tout, on doutera de tout. Pourquoi Dieu a-t-il fait le monde? Pourquoi le laisse-t-il subsister depuis plus de cinq mille ans? Pourquoi a-t-il créé des corps, & ne s'est-il pas contente de créer des esprits,

<sup>(</sup>a) Il ne nous reste de Sanchoniaton que quelques fragments, que MM. Dodwel & du Pin regardent comme des pieces supposées. C'est un Auteur Phénicien, qu'on croit avoir vécu à-pen-près deux mille ans avant J. C. — M. Huet, (Dém. évang, p. 73,) prouve assez bien que Zoroastre est un personnage sabuleux, inventé d'après l'Histoire de Mosse. Le Livre que les Persans lui attribuent, est une rapsodie de contes & de prodiges. La Traduction sastueuse que M. Anquetil du Perron vient d'en donner, est un Ouvrage de pure imagination, sait sur des manuscrits qui n'existent nulle part; ce qui n'a pas empêché un bon Allemand de gresser un nouvel Ouvrage sur celui-là: Erlanterüngen, se, à Riga, 1775.

qui seuls peuvent le connoître & le glorisser? — Pourquoi n'a-t-il pas créé tous les êtres à-la-fois? Pourquoi faut-il qu'une longue suite de siècles amène successivement la totalité des hommes, comme six jours ont achevé par degré l'architec-

ture du monde?

2.º Quoiqu'il soit téméraire & inutile de rechercher les raisons qui déterminent les decrets de Dieu, on en découvre souvent de fort simples & de fort naturelles. Peut-être les six jours de la création ont-ils servi à rasseoir la matiere agitée par les premieres productions, & à la dispoter à l'exécution de nouveaux ordres. La production de la lumiere, par exemple, a fait une révolution phylique dans toute la masse chaotique, & y a laissé des fermentations qui ont peut être digéré & préparé la matiere des opérations futures.

D. Comment comprendre la tentation d'Eve, & le langage du serpent? Faudra-t-il réduire tout cela en métaphore, & recourir au sens figuré?

R. Dès que l'on veut rejetter tout ce qui ne se concoit pas aisément, il faut effacer les deux tiers de l'Histoire, & nier les faits les plus incontestables. — Il est ridicule de juger d'un Livre par un fait, c'est du fait qu'il faut juger par l'autorité du Livre. La chûte du premier homme & ses circonstances sont liées avec toutes les preuves de la Révélation divine. Il faut, ayant que d'en porter un jugement, consulter l'ensemble de la Doctrine Chrétienne, & entrer dans le préliminaire de la Foi. - Y a-t-il effectivement une si grande difficulté à concevoir, qu'un esprit agite l'organe d'un animal, & forme des sons articulés; qu'une femme se laisse persuader par des chimeres fiatteules? - Pourquoi réduire en métaphore

sans élever ses idées sur les ruines de toutes les autorités, & sans se charger de l'explication d'une infinité d'événements incontestables qui n'ont pu se saire sans l'intervention des esprits (a).

D. Comment des Intelligences célestes ont-elles pu s'aveugler au point de vouloir s'égaler à Dieu?

R. 1.° Comment des hommes qui prétendent posséder toutes les richesses du génie, peuvent-ils s'aveugler au point de nier l'existence de Dieu? ce qui est tout aussi absurde que de vouloir lui être égal. C'est qu'il n'y a rien de si absurde que la raison ne puisse se persuader à un certain point, quand une fois elle s'écarte des loix de son Auteur, & des lumières qui doivent éclairer sa marche.

2.º L'Ecriture qui nous apprend la chûte des Anges, ne nous instruit pas de la nature de leur délit. Les saints Peres ne nous ont donné que comme des conjectures ce qu'ils ont écrit là-defus. Quelques Auteurs modernes qui ont vouluen parler avec certitude paroissent avoir tropécouté les leçons d'une Théologie inquiete, & d'une curiosité déplacée. Le passage d'Isaïe, que

<sup>(</sup>a) On sait quel ridicule Paracesse, Bacon, M. de S. André, & l'Abbé de S. Pierre se sont donné, en substituant aux Esprits malins je ne sais quelle sympathie d'imagination qui opere des choses étonnantes à la distance de plusieurs centaines de lieues: (voyez le traité de Magia, du célèbre M. Haen, p. 104 & 106, édit. de Venise, 1775.) Si l'on a souvent attribué au Démon des choses auxquelles il n'avoit aucune part; & si l'on a donné à ses opérations un champ trop étendu, l'on a fait en cela ce que sont tous les jours les Philosophes les plus sussifisants: dès qu'ils ont sait quelque découverte qu'ils croient importante, ils en sont la base d'un système général, & ne manquent pas d'y tapporter tout ce qui arrive dans la nature.

quelques Orateurs ont appliqué à cette matiere, regarde à la lettre le Roi de Tyr, & peut tout au plus convenir au chef des Anges rébelles dans le sens figuré. Dès-lors l'on ne peut s'appuyer sur toute la force des expressions, qui d'ailleurs sont évidemment métaphoriques, tant à l'égard du Roi de Tyr qu'à l'égard des Anges (a).

D. Si le démon a parlé par la bouche du ferpent, pourquoi la malédiction de Diets est-elle

tombée sur le serpent même?

R. L'impression de la justice de Dieu ne pouvoit être sensible à Adam & à Eve que dans le sort du serpent; le châtiment du démon déja relégué aux supplices éternels, échappoit à leurs regards.... Il est inutile d'examiner si la nature du serpent a sousser quelque révolution par l'iniquité de son ministere, ou bien si sa situation naturelle sut choisse de Dieu pour exprimer & transmettre aux ensants des hommes l'idée de la malédiction divine, c'est comme si on disputoit sur la sigure de Jules-César pour s'autoriser à nier la vérité de son Histoire (b).

#### S. I I I.

#### D. Ne dit-on pas que le monde est beaucoup

(a) In calum conscendam, super astra Dei exaltabo solium meum. Sedebo in monte Testamenti, in lateribus aquilonis. Isai. xiv. 13.

<sup>(</sup>b) Nous passons sous silence des subtilités sans nombre que l'incrédulité oppose à l'autorité de la Génése, & nous renvoyons aux Interprétes qui ont traité amplement ces matieres; c'est chez eux que nos Philosophes ont cherché ces objections, il est juste d'y chercher les réponses. Nous confeillons sur-tout l'Ouvrage de M. Du Guet, Explicat, de la Génése, 6 vol. in-8°.

plus ancien que ne le fait Mosse? N'a-t-on pas été obligé à préséger au Texte Hébreu la Version des Septante pour concilier avec l'Ecriture l'anti-

quité de la Chine?

R. Si on a preféré la Version des Septante au Texte Hébreu, tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'on a cru qu'elle ren ioit mieux le Texte de Moise, L'antiquité vraie ou prétendue de la Chine s'accorde parfaitement avec l'Hébreu & la Vulgate, en a loptant une explication très-naturelle & très solide du P. Tournemine (a) Le monde porte des preuves évidentes de sa nouveauté. L'Epicurien Lucrece ne le croyoit gueres plus ancien que la guerre de Thèbes & la ruine de Troie (b). Les progrès journaliers des Arts nous persuadent que si le monde exissoit depuis autant de siécles que le prétendu Empire de la Chine, il n'y auroit pas tant à ajouter aux inventions humaines. L'affailsement continuel des montagnes, qui se prouve par mille expériences, & qui cependant n'a produit encore que des effets peu sensibles; la moitié de la terre presqu'encore déscrte, ou peu habitée, & ne présentant aucun monument d'une population plus ancienne, démontrent que l'époque de son origine n'est pas fort éloignée. — Les hommes

<sup>(</sup>a) Voyez cette explication, dans la Description de la Chine. T. 1, p. 266.

<sup>(</sup>b) Cur supra bellum Thebanum, & sunera Trojæ,
Non alias alii quoque res cecinére Poetæ?
Quò tot sacta virum toties cecidére? Neque usquam
Æternis samæ monumentis insita storent?
Verum, ut opinor, habet novitatem summa, recensq;
Natura est mundi, neque pridem exordia cæpit.

superficiels qui parlent tant de l'antiquité de la Chine, ignorent sans doute que c'étoit la marotte de toutes les anciennes Nations de fixer l'époque de leur empire à 30 ou 40 mille ans. Les Egyptiens ne faisoient nulle disficulté de faire une ruccession de 300 Rois ou Roitelets qui avoient regné Trev ensemble sur différentes Provinces. Les Babyloniens disoient leur empire fondé depuis 400,000 ans. Les Chinois ne sont ni plus délicats ni plus habiles en matiere de Chronologie (a). M. Bergier a tellement réfuté les idées de Freret sur les Annales Chinoifes, que M. de Voltaire dans les Conseils raisonnables n'a rien trouvé à lui répliquer. Le Pere Parennin & les Jésuites en général en ont eu trop bonne idée. Les Journalistes de Trévoux se sont écartes en ce point du sentiment Trév. Avril de leurs confreres (b). En effet peut-on sérieuse- janv. 1750, ment entrependre de nous persuader que les Chi- p. 28. nois calculent les éclipses depuis 4000 ans? il n'y a guere plus de cent ans qu'ils étoient si ignorants

(a) Les Empereurs de la Chine s'arrogent une espece de pouvoir sur le tems passé. Pour ennoblir quelqu'un, ils lui accordent un diplome rétroactif de mille ou deux mille ans, le même génie qui préside à l'héraldique, a réglé 12 chronologie.

<sup>(</sup>b: Les Missionnaires n'osent point dire dans la Chine, & encore moins écrire ce qu'ils pensent de l'antiquité de cet Empire. Le P. du Halde nous apprend que ce seroit un crime capital de contredire sur ce point les préjugés de 12 Nation. Descript. de la Chine, T. 2, p. 264; & Pref. xiv. Il en est sans doute de même de la grande population & de la haute sagesse de ce Peuple, comme nous le verrons dans la suite. Si M. Paw avoit fait attention à ce passage de du Halde, il auroit moins déclamé contre l'imagination admizatrice des Missionnaires.

en Astronomie, qu'ils avoient recours aux Mahométans pour la composition de leurs Calendriers; ils seroient aujourd'hui dans la même ignorance, si les Jésuites ne les eussent instruits, encore n'ont-ils que peu profité de leurs leçons. Il a encore fallu, en 1772, appeller à Pékin quatre Jésuites, pour remplir le Tribunal des Mathématiques, qui par la mort du Pere Hallerstein, & de quelques autres Missionnaires, pourroit tout-à-coup manquer d'Assesseurs, ce qui jetteroit les Tartares dans de singuliers embarras. Le P. Martini a lu dans un de leurs plus anciens Livres, que sous le regne d'Yao, le soleil éclaira la Chine l'espace de dix iours & de dix nuits. Voilà donc la période des éclipses absolument changée: le moyen de vérifier les calculs Chinois, & de les concilier avec les notres? Il y aura toujours une différence de dix jours & de dix nuits. Plusieurs éclipses rapportées dans les Annales Chinoises, sont mal calculées: Hardouin, Cassini, Freret lui-même en sont convenus. Cassini a même enployé le calcul des éclipses pour retrancher de l'Histoire Chinoise 600 ans. L'Auteur des Recherches philosophiques sur les Chinois, quoique très-zélé pour l'antiquité Chinoise, allandonne aussi la preuve des éclipses. Cela seul suffit pour démontrer l'imposture de ces fameuses Annales; mais, quand les éclipses se trouveroient bien calculées, cela ne prouveroit rien en faveur des Annales Chinoises. Un faussaire ne peut-il pas suivre l'ordre des éclipses? Nous savons quelles éclipses il y auroit eu si le monde existoit depuis cent mille ans. Enfin ces Annales, qu'on fait tant valoir, ont été toutes brûlées par ordre de l'Empereur Xi-hoam-tir. Il n'en a pas échappé un seul exemplaire

exemplaire (a). Quel fond faire fur l'ouvrage qu'on lui a substitué? Le sentiment de M. Goguer doit être ici d'une considération toute particuliere. On connoît la profonde étudition & l'impartialité de ce laborieux Ecrivain. « A l'égard des Origine des Defervations Astronomiques dont on a cherché Loix, T. 34 » à étayer les prétendues Antiquités Chinoises, » la supposition est si sensible, qu'elle a été ap-» percue par quelques Lettrés, malgré le peu o d'idée qu'en général les Chinois ont de la criti-» que. On peut assurer hardiment que jusqu'à » l'an 206 avant Jésus-Christ leur Histoire ne mé-» rite aucune croyance. C'est un tissu perpétuel de fables & de contradictions; c'est un chaos monstrueux dont on ne sauroit extraire rien de » suivi & de raisonnable. → « Les Historiens Chinois, disent les Auteurs Anglois de la nouvelle Histoire universelle, L. 4, c. 11, a ont rio diculement appliqué à l'état ancien de leur Monarchie les notions confuses que la Tradition » leur avoit transmises touchant la création du monde, la formation de l'homme, le déluge & l'institution des Arts. De tout cela ils ont ocomposé un système monstrueux d'Histoire, &c. M. Boyer, Auteur très-versé dans l'Histoire Chinoise, n'a pas meilleure opinion des anciens monuments de ce Peuple. M. Fouquet, Evêque titulaire d'Eleutheropolis, a publié, en 1729, une Table chronologique de l'Empire Chinois, rédigée par un Seigneur Tartare. Ce Seigneur l'avoit tirée

<sup>(</sup>a) Ce Tyran, qui a régné trente-sept ans, a tenu tellement la main à l'exécution de cet ordre, que plus de 460 Lettrés ont été brûlés avec les annales qu'ils avoiens secelées.

du Chang-cun, ou des grandes Annales de la Chine. Cette Table fixe le commencement de la véritable Chronologie des Chinois au regne de Lyevang, l'année 434 avant Jésus-Christ; & on pourroit, pour d'excellentes raisons, la fixer à un temps postérieur. On peut voir le sentiment de M. de Guignes sur l'antiquité de la Chine, dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions 1758 & 1799, & dans le Journal des Savants, Décembre 1757. Ce célèbre Académicien pense que l'Histoire des Chinois n'est que celle des Egyptiens défigurée, & il s'en faut de beaucoup que M. Deshauterais ait renversé ses preuves. Le savant Jésuite Pray, dans son Ouvrage de Origine Hunnorum, p. 8, avoue que M. de Guignes est l'homme du monde le plus versé dans cette matiere, quoique faute de savoir la Langue Françoise, il ne l'ait pas phil. sur les toujours bien compris. M. Paco fait descendre les

Chinois.

Egypt. & les Chinois des Scythes; mais cela ne les rend pas plus anciens: cet Ecrivain, qui paroît avoir du goût pour les époques de 90 millions d'années, n'a sans doute écrit que pour le Tibet & la Chine, où des Chroniques de cette espece pourront faire fortune.

#### IV.

D. La physique ne vient-elle pas à l'appui de l'antiquité du monde? M. de Buffon n'enseignet-il pas que la mer a successivement couvert toutes les parties du globe, que les plus hautes montagnes ont été sous les eaux durant plusieurs siécles?

R. Si la mer passoit le mont Cenis & les Cordillieres, selon les Loix de l'hydrostatique, tout étoit sous les eaux, & au-lien de l'inondation successive de M. de Buffon, il y a eu une mer universelle: où étoient alors les Habitants de la terre?

comment expliquer l'existence & la conservation de l'homme & des quadrupedes? M. Maillet répond que les hommes étoient encore poissons, & que leur queue fourchue ne s'est transsormée en jambes que lorsque dans l'impossibilité de tegagner la mer, qui quittoit les terres, il a fallu marcher à tout prix, & faire de nécessité vertu. M. de Busson ne pense sans doute pas comme le Consul du Caire; mais son système est tributaire du Telliamed, & lui rend un service infini. Nous L. 1, ch. 2; avons déja montré que la mer ne croissoir & ne att. 5.5 & décroissoir pas.

D. L'observation du célèbre Naturaliste sur les angles saillants des montagnes, qui correspondent toujours à des angles rentrants, ne prouve-t-elle pas que la mer a été assilé durant plus de mille

ans fur les terres aujourd'hui habitées?

R. 1.º Cette preuve, qu'il appelle incontesta T, 1. 2. 3151 ble, sera sans doute contestée par ceux qui, ayant peut-être voyagé plus que lui, ont vu dans les montagnes des angles rentrants sans aucune opposition d'angles saillants, sur-tout où les vallées ont beaucoup de largeur; & ceux qui n'ont pas voyage du tout, admireront plutôt l'observation du Naturaliste que la justesse des conséquences qu'il en tire. Les vallées destinées à l'écoulement des eaux. & à la marche des fleuves, devoient raisonnablement être figurées de la sorte; si elles étoient droites, la rapidité des rivieres mesurée sur une pente énorme ravageroit la terre; de grandes plages, où les sinuosités des eaux portent l'agrément, la sécondité, les richesses du commerce, seroient dévouées à l'aridité & à l'indigence, &c, Un Philosophe trop disposé à applaudir aux systemes d'une mauvaile physique, n'a pu s'empêches

V ij

Voltaire, de dire à cette occasion: Il est aussi vrai que la Histoire de mer a fait les montagnes, que de dire que les mon-

W. 2, p. 232. tagnes ont fait la mer (a).

2.º Quand les montagnes seroient essectivement l'ouvrage de la mer, il faudroit démontrer qu'elles n'ont pu être formées par le déluge. M. de Busson prétend le démontrer en esset; mais il n'est pas dissicile de voir qu'il raisonne plutôt en systémateur qu'en homme qui consulte les faits sans préoccupation & sans préjugé (b). Le déluge

<sup>(</sup>a) Il paroît certain que les grandes montagnes sont antérieures au Déluge, puisqu'elles contribuent merveilleusement à la beauté & à la richesse de la terre; qu'elles sont même nécessaires à sa conservation, & que par-là elles ont dû occuper une place dans le plan de la création. Voyez Kircher, Mund. subt. part. 1, p. 67. - Hist. nat. de M. de B. Théorie de la terre, art. 9. - Spect. de la Nat. T. 3, p. 145. L'Ecriture parle des montagnes comme préexistantes au Déluge : Opertique sunt omnes montes exeelsi sub universo cœlo. Quindecim cubitis altior fuit aqua super montes. Le Livre des Proverbes contient un passage encore plus décisif, en parlant de la génération du Verbe Éternel: Dominus possedit me in initio viarum suarum antequam quidquam faceret à principio... Necdum montes gravi mole constiterant. Ante colles ego parturiebar, Prov. 8.

<sup>(</sup>b) Pour s'en convaincre, il n'y 2 qu'à examiner la maniere dont il réfute certaines observations de Woodward, & en particulier la raison par laquelle il croit combattre victorieusement ce que celui-ci avoit dit de la pesanteur spécifique des corps ensevelis par le Déluge. « Woodward, » dit M. de B., assure que toutes les matieres des dissérentes couches sont possées les unes sur les autres dans » l'ordre de leur pesanteur spécifique, en sorte que les » plus pesantes sont au-dessous, & les plus légères au- dessus. Ce sait général n'est point vrai, on doit arrêter » ici l'Auteur, & lui montrer les rochess que nous voyons » tous les jours au-dessus des glaises, des sables, des char-

n'a pas fait toutes les montagnes; mais il y en a qu'on peut regarder comme l'ouvrage de cette grande révolution.

D. M. de Buffon n'a-t-il pas raison de dire que le déluge n'a rien dérangé sur la surface du globe?

» bons de terre, des bitumes, & qui certainement sont » plus pesans spécifiquement que toutes ces matieres. » Après cela, M. de B. triomphe & traite l'hypothèse de Woodward avec le dernier mépris; mais un Critique impartial est étonné d'une victoire si rapide, & observe, 1.º que quand même ce fait général seroit faux, il suffiroit encore, pour établir l'hypothèse de Woodward, & anéantir celle de B., il suffiroit, dis-je, que ce fait se vérissat au moins communément, & que l'ordre de la pesanteur spécifique fût plus souvent observé qu'il n'est renversé; parce que M. W. rend raison de ce phénomene, & que M. de B., au contraire, y trouve sa résutation. 2.º L'extrême agitation des eaux & ses incroyables ravages ont dû naturellement mettre quelque confusion dans les châtes, sans qu'ils aient pour cela effacé les traces d'une pesanteur graduée. 3.º Ces rochers, qui décernent la victoire à M. de B., existoient-ils lorsque la mer, selon lui, a formé ces couches durant le long séjour qu'elle a fait fur les terres? Non, apparemment, la mer n'a jamais déposé une couche de rochers, jamais une telle couche n'a surnagé, jamais elle n'a été transportée ni placée par les eaux. Ces rochers n'étoient point rochers durant ces bruiantes opérations de la mer, c'étoient des matieres bien plus légères, des sables, du limon, &c. qui se sont épaissies ensuite, durcies & pétrissées. Cela est bien simple. Or ce que M. de B. doit avouer dans sa propre hypothèse, - justifie admirablement celle de M. W. On diroit, en vérité, que le célèbre Naturaliste ne connoît pas les pétrifications; qu'il ignore qu'un bois très-léger devient pierre, & dès-lors plus pesant que tous les bois du monde. Selon M. de B., ce bois a toujours été aussi pesant qu'il est avant sa pétrification; erreur manifeste, impardonnable à un homme qui prétend redresser les autres.

R. La décision est curieuse. Quoi, les eaux assemblées par des voies violentes & destructives, les mers agitées par tous les ressorts des tempêtes, élevées quinze coudées au - dessus des plus hautes montagnes, poussées & repoussées avec force (a), n'ont pas effleuré la superficie de la terre! On le croiroit peut-être, si le Naturaliste ne nous avertissoit sans cesse de ne pas multiplier les miracles dans l'Histoire du déluge; s'il ne nous apprenoit qu'un simple tourbillon ou tournoiement d'air peut creuler en terre des précipices épouvantables, & couvrir des villages entiers, T. 1, p. 490.... On va toujours regardé les changements arrivés par le deluge comme une espece de seconde création; S. Pierre appelle la terre après le déluge une autre terre (b). Le Seigneur dit à Noë qu'il detruita la terre avec les hommes (c).

D. Si le déluge a ravagé la terre, comment la colombe, sortie de l'arche, a t-elle trouvé une

branche d'olivier?

R. Cela prouve que tous les arbres n'étoient pas ensevelis sous les ruines du monde. Il s'en faut de beaucoup que delà on puisse inférer qu'il n'est arrivé aucun changement à la surface de la terre. - Cette objection & plusieurs autres que 'M. de Buffon étale avec complaifance, se trouvent 'tout du long dans la Critique que Camerarius 'a faite de l'Essai de Woodward sur l'Histoire Naturelle de la Terre. Le savant Anglois y a repondu, -& malgré les défectuolités de son système pris dans la totalité, Camérarius a reconnu la force

<sup>(</sup>a) Reversaque sunt aqua de terra, euntes & redeuntes. Gen. VIII. 3.

<sup>(</sup>b) Ille tunc mundus.... eteli qui nunc sunt & terra. 4. Pet. 3.

<sup>(</sup>c) Disperdam eos cum terra. Gen. vj. 13.

de plusieurs de ses réponses, & a déclaré qu'il s'y rendoit de bonne soi. Tout cela paroît avoir été ignoré du Pline François.

D. Ce n'est donc point une superstition des Naturalisses de regarder les coquillages trouvés dans

les terres comme des restes du déluge?

R. Les coquillages continueront à être regardes comme des Médailles du déluge, selon l'ingénieuse expression de M. de Fontenelle, jusqu'à ce qu'on leur dispute ce titre par des raisons capables d'ébranler une possession si longue & si bien fondée. Si dans quelques endroits les coquillages sont accumules d'une maniere à faire croire que la mer y a séjourné long-temps, comme M. de Buston tâche de le persuader par les coquillages de la Touraine, qui, entasses à une profondeur considérable, forment une espece de marne (a); on conclura peut-être qu'il s'étoit formé anciennement un lac dans ces vallons, soit par quelque irruption subite de la mer, telle que celle qui a produit la Zuiderzée, la mer de Harlem, &c. soit par des eaux interceptées au découlement du déluge, & renvoyées ensuite dans l'Océan par l'abolition de l'obstacle qui les en séparoit (b); mais une personne qui réstéchira sérieusement croira trouver ici une preuve de l'hypothèse de M. de Buffon.

<sup>(</sup>a) Plusieurs Naturalistes ont refusé de reconnoître cette marne pour des coquillages. M. de B. les jugera sans doute moins dignes de pardon que ceux qui ne regardent pas le porphire comme une composition d'Oursins. T. 1, p. 292. La peau humaine, selon Maillet, n'est qu'un assemblage d'écailles de poissons.

<sup>(</sup>b) Vu la prodigieuse sécondité des hustres, Tom. 1, p. 271, il ne faudra pas supposer à ce les une fort longue

### CATÉCHISME

D. Si les coquillages sont des restes du déluge; pourquoi ne trouve-t-on pas à une profondeur Egale des débris d'hommes, d'animaux, de maisons que le déluge doit avoir ensevelis comme

les coquilles?

R. Examinons ce pourquoi, par d'autres pourquoi. Pourquoi le savant Naturaliste nous apprendil que les coquilles sont d'une substance analogue à la pierre, qu'elles se conservent très-long-temps dans les matieres molles, qu'elles se petrifient aisément dans les matieres dures, & que par-là elles ont le droit de durer plus long-temps que des choses plus sujettes  $\lambda$  la dissolution, T. 1, page 272? Pourquoi les cadavres ont-ils surnagé du moins pendant quelques temps? pourquei sontils specifiquement plus legers que les piertes, les coquilles, le sable, &c. & ont-ils dû céder le fond à toutes les choses empressées d'y arriver avant eux? Pourquoi trouve-t-on des squelettes d'animaux étrangers dans des climats qui ne les comportent pas, des os d'éléphants en Sibérie, où l'on vient encore de trouver un rhinocéros en 1772? Pourquoi dans le système de M. de Buston ne trouve-t-on pas des animaux dans les forêts souterraines qui en logeoient sans doute, & qui ont été englouties tout-à-coup par des irruptions de la mer, T. 1, page 576? N'y avoit-il pas alors des Navigateurs qui faisoient naufrage & s'ensevelissoient dans la mer? Pourquoi ne trouvons-nous pas des baleines, des dauphins, des requins pétrisiés sur la cîme du grand S. Bernard, ou bien à huit cents pieds de profondeur : il en périssoit

durée. Nous avons vu des grouppes très-épais de coquillages entailés & condeniés en très-peu de tems.

lans doute. & la mer les enterroit par une succession de couches qu'elle amenoit insensiblement?..., Ne vaudroit-il pas mieux ne point faire de demande, que de s'en attirer un grand nombre auxquelles l'on ne peut satisfaire, & dont quelques - unes concluent évidemment contre le système qu'on veut accréditer?.... Ne pourroiton pas, pour juger sainement de ces idées de M. de Buffon, l'écouter lui-même, en changeant seulement quelques mots à son Discours, T, 1, pages 202 & 203: « Au-lieu de se servir de ces observations, & d'en tirer des lumieres, il s'est enveloppé dans les nuages d'une physique arbitraire, dont l'obscurité & la petitesse dérogent à la clarté & à la dignité de la Religion, & ne laisse appercevoir aux Incrédules que le mépris de l'Ecriture-Sainte, qui nous apprend que le monde est très-en deçà de l'antiquité que M. de Buffon lui suppose par-tout. Mais les coquillages & les montagnes étant un fait certain, n'est-il pas permis de raisonner sur les principes de ces faits? A la bonne heure; mais il faut que yous ne combattiez pas sans des raisons victorieuses, ce que les Livres sacrés nous apprennent; & sur-tout que vous ne méliez pas une mauvaise physique à la pureté du Livre saint. Ces précautions qu'exige le respect, que nous devons aux décrets de Dieu, étant prises, que reste t-il à examiner au sujet du déluge? Est-il dit dans l'Ecriture, que la mer ait couvert l'univers durant des siècles, que le monde soit vieux de 400,000 ans? Est-il dit que, durant le deluge, les eaux ne furent pas dans une agitation affez grande pour enlever du fond des mers des coquilles. & les transporter dans toute la terre? Non, le récit de l'Historien sacré est simple & yrai, celui

du Naturaliste est composé & fabuleux (a). = D. Un Voyageur Anglois ne vient-il pas de démontrer, par la lave du mont Æthna, que le monde est vieux au moins de 14,000 ans? « Les plus fertiles cantons, dit-il, sont ceux qui sont s sur la lave même; elle n'a pu être recouverte de terre qu'après une longue suite de siècles. Deux mille ans n'ont pas encore suffi pour rendre fé-» condes plusieurs portions de lave; dans d'autres sendroits, on voit sept couches de lave, separées » chacune par une couche très-épaisse d'excellente » terre; ces couches de lave n'ont pu venir que s successivement couvrir un terrein fertile, le dé-■ naturer, & en devenir elles-mêmes un nouveau » par la suite des temps; il résulteroit delà que le • fol de ce canton fi riche devroit avoir au moins **⇒** 14.000 ans (b) ? ⇒

R. Ce raisonnement présente une contradiction tidicule: Si les couches de lave deviennent ellesmêmes un nouveau terrein fertile par la suite des unnées, comment peut - on distinguer jusqu'à la septieme couche? L'excellente terre qui est entre deux est une lave devenue elle-même un nouveau terrein, & la lave plus vieille de deux mille ans, qui est au-dessous, est restée lave. Quand un Voyageur en veut imposer au Public, il faut qu'il soit attentifà mettre dans ses contes de la suite & de la

coherence.

2.º Donnons un moment à ce galimatias un

Lettre 4 & 5. C'est un Ouvrage de l'Abbé de Lignac.

(b) Voyage en Sicile & 2 Malthe, traduit de l'Anglois

de M. Brydone, 1775.

<sup>(</sup>a) On trouvera les idées de M. de Buffon, sur cette matiere, réfutées victorieusement dans un détail, où nous ne pouvons nous engager, par l'Auteur des Lettres à un Amérioain sur l'Histoire naturelle de M. de B. en 1756, T. 2,

fens raisonnable. Supposons que la lave restant tou-Jours lave, & ne se fertilisant jamais, est recouverte de nouvelles terres dans l'espace de deux mille ans, après quoi vient une nouvelle lave qui dans le même espace de temps est de rechef couverte, &c. Si c'est la ce que M. Brydone a voulu dire, nous observerons, 1.º qu'il est faux qu'il faille deux mille ans pour couvrir de terre un fol aride, sur-tout au bas d'une grande montagne, & au milieu de campagnes fertiles; le vent, les hommes & les animaux y portent en peu d'années assez de terre pour y faire croître quelques plantes saciles qui y pourrissent & en augmentent la masse. C'est une expérience très-constante. 2.º La lave n'a ordinairement que peu de largeur. Le Cultivateur dont le champ a été ravage par ce fleuve de foufre seroit bien bon s'il attendoit deux mille ans pour se défaire d'une barte qui traverse son terrein, & qui gêne ses opérations; il la recouvre au moins par un travail successif. 3.º Les volcans jettent des muces de cendres, de soufre, de verre, de poulshere qui retombant sur la lave la rendent souvent fertile en un instant. 4.º Toute espece de lave 'n'est point également pierreuse & stérile; cela dépend des matieres dont le feu fuit l'excavation 'actuelle; & dans le sein du mont Æthna il y a des matieres très-différentes. La lave du Hécla a sété constamment un engrais jusqu'en 1774, qu'elle a paru détériorer le terrein. 5.º MM. Ferber & Dietrich, dans un Voyage minéralogique d'Italie, ont fait fur le mont Vésuve à-peu-près les mêmes conjectures que M. Brydone a faites sur l'Æthna. « Quand on considere, dit M. D. que les laves no qui coulent hors du Vésuve peuvent prendre wautant de routes qu'il y a de rayons sur sa cir-- conférence; que leur cours varie à chaque érupprion, qu'il faut que l'éruption soit violente pour » que la lave atteigne Portici; enfin que chaque » couche est séparée par de la terre végétale, on » est obligé de convenir avec M. Ferber qu'il a » fallu une suite innombrable de siècles, pour que ces différentes couches de lave, qui en certains 🖚 endroits sont au nombre de six, aient pu se pla-» cer ainsi les unes sur les autres. » Cependant c'est ce raisonnement même qui anéantit les prétentions de ces Systémateurs; car, selon le même M. D. les c fouilles d'Herculanum se font à soixante & dix, » & même jusqu'à 112 pieds au-dessous de la su-» perficie actuelle du terrein; pour arriver à cette » profondeur, on ne traverse que des couches vol-» caniques entrelacées de petites couches de terre » végétale. » Voilà la solution de toutes les disficultés. Il n'y a pas 1700 ans qu'Herculanum étoit une très-belle ville, très florissante & très-luxuricuse, aujourd'hui elle est 112 pieds au-dessous de la superficie actuelle du terrein, couverte de couches volcaniques entrelacées de petites couches de terre végétale. L'espace de 1700 ans sussit donc pour opérer le phénomene pour lequel M. D. exige une suite innombrable de siècles. Le moyen de concevoir qu'on puisse triompher d'une observation qui détruit de fond en comble toutes lés conséquences qu'on prétend en tirer?

D. Si les laves des volcans ne peuvent rien en faveur de l'antiquité du monde, ne peut-on pas au moins tirer en faveur de cette antiquité une preuve solide du silence des Historiens sur un grand nombre de volcans éteints qu'on yient de découvrir? Ces volcans ont été embrasés dans des temps si reculés, qu'il n'en reste d'autres preuves que les monuments qu'ils se sont élevés eux-

mêmes.

R. Le silence des Auteurs ne prouve point une si étrange antiquité. M. D. en convient lui-même. « On ignore ce qui se passa chez les Germains pavant l'histoire de Tacite, & ce n'est que depuis » la conquête des Gaules par Jules César que l'on » sait un peu ce qui s'est passé dans l'intérieur de » ce pays. Les anciens volcans d'Italie font, selon » M. D. un argument plus fort; mais M. D. ignore-» t-il que dans les pays meme où il y a eu une » foule d'Historiens & d'Ecrivains en tout genre » on a négligé d'écrire les événements les plus mémorables, ou que les écrits qui en faisoient meno tion ne sont pas parvenus jusqu'à nous? Lors de la » formation de la mer de Harlem, du Zuider-» zée, de la grande révolution arrivée dans le cours du Rhin, il y avoit des Ecrivains dans » toute l'Europe; la Flandre & la Hollande n'en manquoient pas. Que M. D. nous détermine l'époque de ces catastrophes, il remportera le » prix que la Société de Harlem vient de propo-» ser. Cependant on est assez généralement per-» suadé que ces événements mémorables qui ont » englouti tant de Villes & de Villages ne sont pas » reculés au-delà de plus de quatre à cinq siècles (a). » Que peut donc conclure M. D. du silence des → Auteurs sur les volcans? En 1301 il y eut une ter-» rible éruption d'un volcan dans l'île d'Ischia; elle » dura deux mois: il y périt tant d'hommes & » d'animaux que les habitans furent obligés de se nauver en terre ferme. Voilà un événement » assez récent, & assurément bien digne d'avoir

<sup>(</sup>a) L'inondation qui déplaça le Rhin paroît être plus ancienne, & pourroit dater du neuvieme siécle. Mais qu'est-ce qu'un tel espace de temps à l'égard de l'âge que M. D. donne aux volcans éteints? & cependant toutes les Histoires du temps se taisent sur ce grand événement.

n un Historien. Cependant, sans un certain Frant velco Lombardi, on l'ignoreroit absolument. Les » Historiens les plus célèbres de ce temps, ceux meme d'Italie, n'en disent pas le mot. — A cela on pourroit ajouter bien d'autres considérations » qui prouveroient de plus en plus qu'un obser-» vateur ne doit être occupé d'aucune idée exo-» tique. 1.º Ces volcans ont été dans des pays alors n très-déferts, & n'ont causé ni ravage, ni cataltro-» phe memorable. 2.º Ils peuvent n'avoir fait » qu'une seule éruption, & s'être éteint après » avoir jeté des flammes l'espace de quelques » heures ou de quelques jours, comme le Monte » nuovo qui en 1538 fit trembler le royaume de » Naples, & qui depuis est resté dans l'état d'une n tranquillité parfaite. 3.º Que sait-on si cette mul-» titude de volcans, (supposé qu'elle soit réelle,) n'a pas été une suite de la grande révolution » opérée dans notre globe par le déluge; si les » eaux souterreines sorties de leur demeure pour s'unir à celles du ciel, n'ont pas laissé au feu » un essor trop puissant & trop libre? (a) En ce » cas la plupart de ces volcans, suivant de près

<sup>(</sup>a) Il y a assurément dans la Physique de M. D. & de M. F. des idées plus hasardées que celle-la. Rien n'est plus conforme à ce que Pline le Naturaliste, ce grand observateur des Volcans, & après lui tous les Physiciens ont écrit de la sorce du seu souterrain, & des entraves que Dieu lui avoit mises. Excedit profesto omnia miracula, ullum suisse diem in quo non cunsta constagrarent. Hist. natur. L. 2. & Toute la nature cependant est réellement pleine d'un seu très-actif, auquel Dieu donne un frein piusqu'à ce qu'il soit temps de le laisser agir en toute pliberté. Paspect. de la Nat. T. 3. Nisi ambitu oceani de omnipotentis Dei jussu cohiberetur, universam elementaris nature molem in inextinguibile traheret incendium. Mund. subt. part. 1, Lib. 4, Cap. 2, Cor. 3.

D'époque du déluge, n'ont sans doute pas trouvé d'Historien pour décrire leurs essets, & l'on ne doit pas s'étonner s'il n'en existe pas d'autres monuments que ceux qu'ils se sont élevés euxmêmes.

### S. V.

D. L'histoire du déluge, telle qu'elle est rapportée dans la Genèse, n'a-t-elle pas des difficultés égales aux suppositions qu'on emploie pour expliquer ses essets?

R. 1.º Quand cela seroit, il faudroit encore observer que la réalité du déluge est prouvée par l'autorité de l'Histoire sacrée (a) & de la profane (b),

(a) Presque tous les Livres saints parlent de cet évênement, & en attestent la vérité comme la Génèse. Il en est parlé dans l'Ecclésiastique. C. 44. Matth, 24. Luc. 27. I. Pet. 3. II. Pet. 2, &c.

<sup>(</sup>b) Berose le Chaldéen nous parle de l'Arche qui s'arrêta vers la fin du déluge sur une montagne d'Arménie. Nicolas de Damas, dans le 96me Livre de ses Histoires, dit qu'au temps du déluge, il y eut un homme qui, arrivant avec une arche ou un vaisseau sur une haute montagne d'Arménie, échappa à ce fleau universel, & que les restes de cette arche se sont long-temps conservés sur cette montagne. Abydene, Auteur d'une Histoire des anciens Mèdes & des Assyriens, donne de ce déluge quantité de détails, semblables à ceux qu'en donne Moise. Qu'on lise le Fraité de Lucien sur la Déesse Syrienne, on y trouvera toutes les circonstances de ce terrible événement, aussi clairement & aussi énergiquement exposées que dans le Livre de la Genèse. Si nous citons ici Lucien, ce n'est que comme témoin de la Tradition générale qu'il trouva chez les Orientaux sur le déluge. On verra les mêmes choses dans le 1er Livre des Métamorphoses d'Ovide. Varron parle du temps qui s'écoula depuis Adam jusqu'au déluge, ab hominum principio ad cataclismum. Les Chinois disent qu'un certain Puen-Cuus échappa seul avec sa famille du déluge universel. Jean de Lact & Lescharbot rapportent la tradi-

& que toutes les hypothèses qu'on lui substitue ne sont que des imaginations philosophiques. L'on

ne détruit pas les faits par des songes.

2.º Il n'y a aucune de ces difficultés à laquelle on n'ait fait les réponses les plus satisfaisantes. On a montré qu'il y avoit dans la nature assez d'eau pour couvrir toute la terre. Que l'arche étoit suffisante pour contenir deux individus de tous les animaux, avec la provision pour les noutrir, &c. &c. Nous renvoyons pour tout cela au troisieme Tome du Spectacle de la Nature; au Commentaire de D. Calmet, Tome 1, chap. 6, 7, p. 66, 72; aux Dissertations de Jean le Pelletier (a) & de Jean Borrel ou Buteo (b) sur l'arche; aux Œuvres Philosophiques de M. Wilkins; l'hypothèse de Woodward, qui suppose le sein de la terre rempli d'eau jusqu'au centre, vient encore à l'appui de l'Ecriture, & trouve dans ce grand abîme (c, de quoi couvrir amplement la supersi-

tion constante du déluge parmi les Indiens de l'Amérique. Boulanger convient que la plupart des usages de l'antiquité sont autant de monuments de la révolution arrivée sur notre globe par le déluge, (Antiq. dév. Avant-propos, p. 23.) Voilà donc la Philosophie divisée sur cette matiere comme sur les autres.

(a) A Rouen, 1700. Cette Dissertation est écrite d'un style languissant & embarrassé, mais elle est recommendable par une exactitude vraiment géométrique.

(b) Joannis Buteo Delphinatici, Opera geometrica.

Lugduni, 1554, p. 5.

(c) C'est l'application qu'il donne de ces paroles: Rupti sunt omnes sontes, abyssi magnæ. Gen. 7. Et cette explication, quoiqu'un peu systématique, n'a rien de révoltant. Elle paroît appuyée sur l'état du globe connu, & n'est assurément pas l'idée la plus creuse que la Philosophie ait produite sur la Théorie de la terre. M. de Busson substitue le verre à l'eau, en conséquence d'une vitriscie du

## PHILOSOPHIQUE: 32t

tie du globe; mais il est prouvé que cette hypothèse n'est nullement nécessaire à la vérification du Texte sacré. — Plusieurs de ces Philosophes qui manquent d'eau pour expliquer le déluge, nous apprennent que la mer couvroit autrefois le globe tout entier; d'autres n'en trouvent que de reste dans les queues sumantes des cometes pour Submerger la terre quand il leur plaira. Les visions de quelque Systémateur sont des démonstrations pour des hommes qui ont secoué le joug de la Foi, & qui préferent le ridicule au vrai.

D. Les Incrédules modernes ne se sont-ils pas épuilés en satyres sur la situation du Paradis, l'alliance des enfants de Dieu & des enfants des hommes qui produisit les géants, la destruction de So-

dome, &c?

R. La situation du Paradis a été savamment & naturellement expliquée par le célèbre M. Huet, Differtation sur le Paradis terrestre; par M. Scheuchzer, dans la Physique sacrée, T. 1, p. 24; par M. du Guet, Explication de la Genèse, &c. - Nous avons parlé des géants & de leurs progéniteurs, Liv. 1, chap. 2, art. 5, §. 2. — Le sort de Sodome est démontre par ses ruines encore subsistantes, & par la mer sulfureuse qui a pris la place des cinq villes abominables. Les Païens en ont parlé comme Strato, les Juifs. Les preuves historiques, géographiques, Tacit. L. 16, p. 7256. physiques, sacrées & profanes, tout échoue vis- n. 7. à-vis de l'opiniarre incrédulité des Philosophes. Ou'y a-t-il de plus crédule? L'ignorance, disoit l'Abbe Terrasson; Qu'y a-t-il de plus incrédule? L'ignorance.

cation opérée par une conflagration, &c. Quandoque bonus dormitat Homerus. H. 2. p.

### S. V I.

D. La circoncision établie parmi les Juiss, n'est

elle pas un usage pris chez les Egyptiens?

R. Cet usage est une Loi de Dieu; c'est des Juifs que les autres Nations ont pris cet usage. L'on n'a aucune histoire profane qui atteigne l'âge de la Genèle, & qui puisse nous instruire de ce que faisoit les Egyptiens avant le commerce qu'ils eurent avec les Hébreux. M. Marsham a employé beaucoup d'érudition dans cette affaire sans rien prouver. Il est prouvé, au contraire, que les Egyptiens ne furent jamais généralement soumis à la circoncision, qu'elle ne fut que pour les Philosophes & les Prêtres, qui voyant que la circoncision étoit dans les Juifs le signe d'une alliance divine, voulurent, en prenant eux-mêmes ce signe, se distinguer du reste du Peuple, & se faire regarder comme des hommes particulièrement consacrés à Dieu. – Quand il seroit vrai que la circoncisson a été établie chez les Egyptiens avant qu'elle ne fût pratiquée par les Juifs, il s'ensuivroit précisément que cette cérémonie peut être fondée sur des raisons qui auroient gagné le suffrage de cette Nation, avant que Dieu n'en fît une Loi pour son Peuple. - C'est une chose à la mode depuis un certain nombre d'années, de ne vouloir pas convenir que les Juifs aient eu des usages & une croyance qui leur fussent propres. A entendre nos Philosophes, Moise a emprunté la création en six jours des Phéniciens, des Chaldéens, des Indiens, des Perses. Le jardin d'Eden est pris des jardins d'Eden à Saana, dans l'Arabie heureuse (a). La circoncisson vient des

<sup>(</sup>a) Quand les Livres des Nations seroient aussi anciens que ceux des Juiss, leur doctrine sur les faits ou les dog-

Egyptiens. Les Américains auront donné l'idée du péché originel. Moise a parcouru toute la terre pour rassembler dans son Histoire les erreurs de tous les Peuples. Les Juifs, dit un de ces Messieurs, Exam. impa eurent toujours la haine la plus implacable contre ch. 5, ... les Dieux des autres Nations, & contre ceux qui les adoroient; & au chapitre suivant, il dit qu'ils ont puisé leurs notions chez les Phéniciens, chez les Egyptiens, chez les Mages & chez les Perses, chez les Grecs & chez les Romains. Ces gens sont tellement aveuglés par la passion, qu'ils n'apperçoivent plus l'arbitraire & le ridicule de leurs assertions. - Tous les vrais Savans sont d'accord que Moise est plus ancien que tous les Écrivains profanes; que les Prophetes sont plus anciens que les Philosophes Grecs; que les anciens Poëtes, Philosophes ou Législateurs, ont pris dans les saintes Ecritures une partie de leur doctrine (a). Il y a deux

mes rapportés dans l'Ecriture, ne seroit qu'un résultat informe de la Tradition primitive, d'abord commune à tous les Peuples, affoiblie ensuite, altérée, anéantie par le temps & les erreurs. Mais, encore une fois, tous les Livres des Nations sont postérieurs à Moise, & leur Théologie n'est qu'une corruption de celle des Juifs. Voyez Huet, Démonst.

évang. p. 51, 68.

<sup>(</sup>a) Les Rédacteurs de la Bible de Vence, T. 3, p. 98, prétendent que c'est plutôt par les discours & la conversation des Hébreux, que par la lecture, que les Païens ont connu les dogmes & les rites Judaïques. Leurs raisonnements ne sont rien moins que concluants, & il vaut sans doute mieux en croire Flav. Joseph, S. Clément d'Alexana drie, S. Justin, Tertullien, S. Cyrille, Eusébe, S. Ambroise, S. Augustin, &c. & sur-tout le premier Livre des Maccabées; mais enfin, de quelque maniere que les Païens aient été instruits du contenu des Livres saints. les conséquences sont les mêmes.

mille ans que les Juis accusoient les Nations d'avoit greffé leur Liturgie & leur Théologie sur celle des Livres sacrés (a). Jamais on n'a songé à leur répondre. Au dix huitieme siècle, on donne pour toute réponse: Les Juis ont tout imité des Nations. Ce nouvel art de critique est commode, & garantit de l'ennui des longues & savantes discussions.

D. Pourquoi Dieu a-t-il voulu que son Peuple sût distingué par une cérémonie aussi singuliere

R. Quand on n'en pourroit donner aucune

que la circoncision?

raison, il n'en seroit ni plus ni moins. Les pourquoi ne peuvent conclure contre des saits avérés, ni contre la sagesse des ordonnances divines. Philon a essayé d'expliquer les raisons de la circoncisson; quoique toutes ses réslexions ne soient pas également solides, il y en a qui méritent attention. La premiere & la quatrieme sont physiques, & conviennent particulièrement aux Juiss habitants de la Uz sciat Palestine, de l'Egypte & des climats voisins (b). unus squisque pas slumpes. La meilleure est celle que les saints Peres ont sisse sinam poper à avertir les Juiss de se garder de la corruption de la corrupti

Aisseatione propre à avertir les Juiss de se garder de la corruple honore, non in passion tion générale des mœurs qui infectoit le monde, ne desiderii. & de se séparer des autres Nations par le retranses quæ igno-chement de tout ce qui violeroit la sainteté de la rant Deum. Loi divine (c).

(a) Expanderunt libros Legis, de quibus scrutabantur gentes similitudinem simulachrorum suorum. I. Macch. 3.

(c) Equidem præter jam didas rationes, per circumcision

<sup>(</sup>b) Les Naturalistes les plus modernes confirment cette observation de Philon, V. le Dict. d'Hist. nat. de Valmont, art. Homme, S. de la Circoncisson. — L'Hist. nat. de M. de Busson, T. II, p. 48c.

### S. VII.

D. De quelle utilité étoit cette multitude de Loix contenues dans le Lévitique & le Deutéronome?

R. Un Peuple du caractère des Juifs, avoit grand besoin d'un culte cérémoniel très-composé, & chargé d'une multitude d'observances qui lui rappellassent l'Auteur de sa délivrance, & le Dieu de ses Peres. Le Paganisme parlant à l'imagination par l'appareil d'une superstition bruyante, auroit aisément séduit les adorateurs d'un Être invisible. C'est la réflexion de Tertullien (a) & de S. Augustin (b). La plupart de ces Loix, tant celles qui regardoient proprement le culte, que celles qui régloient des choses assez indifférentes par ellesmêmes, avoient des significations & des raisons que les Juifs n'ignoroient pas, & dont il seroit peutêtre aujourd'hui difficile de vouloir rendre un compte exact. Les Interprétes ont rempli cette tâche avec tout le succès possible. Le Philosophe Porphyre fait un grand éloge des usages cérémo- rer. animes niels des Juifs, Phylon en démontre la sagesse, abstin. Joseph nous en peint la majesté.

nem significari arbitror duo quædam valde necessaria. Unum excisionem voluptatum, non unius tantum hujus generis, sed omnes per unam. Phil. de Circum. - Bernard. Serm. 1. de Circum. Dom. - Cyprianus, de Circum. &c.

(a) Ejusmodi officiis religioni sua voluit eos astringere, quibus superstitio saculi agebatur...ut istis legalibus disciplinis occurrentibus ubique, ne ullo momento vacarent à Dei conspedu. Tertull. Lib. 2. adv. Marcionem. C. 18.

(b) Illi populo pro ejus carnalitate & corde adhuc lapideo, talia data sunt quibus teneretur, ne ad idola deflueret. Aug. Tract. 10. in Joan.

### S. VIII.

D. Les Livres saints ne semblent-ils pas approuver dans les Juiss le mensonge, la haine des ennemis, la cruauté envers les Nations subjuguées, plusieurs actions condamnées par le droit des gens & les loix de l'humanité, le sacrifice que Jephté

fît de sa fille, &c?

R. C'est une erreur de croire que l'Ecriture approuve tout ce qu'elle rapporte sans le blâmer. Quelquefois l'intention est louée, sans que le fait le soit. — Souvent Dieu inspire le fond d'une action, & condamne la maniere dont elle est exécutée. C'est ainsi, remarque S. Augustin, que Jehu 4 Reg. 20. eut raison de faire périr les Prêtres de Baal, mais il eur tort de les tromper & de faire servir la fraude au zèle. — Les expressions de l'Ecriture objectées par nos Philosophes, ne signifient pas que Dieu ait inspiré telle ou telle action, mais qu'elles se sont faites sous la direction ordinaire de la Providence. C'est la maniere commune de parler chez tous les Peuples qui croient un Dieu, & qui admettent une Providence; quel que soit un événement qui intéresse le Public ou les particuliers, on dit que Dieu l'a voulu, qu'il en a ainsi ordonné, que Dieu l'a fait ou l'a permis, sans que l'on prétende qu'il soit intervenu une inspiration surnaturelle ou un miracle. Lorsqu'un Auteur sacré fait agir ou parler les Juiss selon leurs principes, l'on ne doit pas conclure que c'est une approbation formelle du fait en lui-même & de toutes ses circonstances. Il est dit de plusieurs Juges ou Chefs Hébreux, qu'ils furent suscités de Dieu pour délivrer son Peuple: cela ne signifie point qu'ils furent tous inspirés dans leurs actions,

puisqu'il est dit de meme dans le troisieme Livre des Rois, chap. 11, v. 14, que Dieu suscita un ennemi, ou un rival à Salomon.... Pour exprimer la force & le courage de Samson, il est dit que l'esprit de Dieu le saist: Irruit in eum spiritus Domini. Ce terme ne signifie point une inspiration surnaturelle, comme s'il étoit question d'un Prophete; il exprime une émotion violente & extraordinaire, comme montes Dei signifie des montagnes fort hautes. On sait que dans la Langue Hébraique, le nom de Dieu ajouté à un mot, ne sert souvent qu'à marquer le superlatif.

Des hommes pieux ont pu ignorer invinciblement la malice d'une action qui se présentoit sous des dehors spécieux. C'est ainsi que l'on a pu croire que le mensonge officieux étoit permis en certaines rencontres avant que la chose ne sût aussi clairement décidée qu'elle l'est aujourd'hui. Rien n'oblige à chercher en ces sortes de choses des inspirations, des figures, des mystères, & à substituer des interprétations ingénieuses à la simplicité de la lettre: certaines réslexions des saints Peres sur ces matieres, étoient dans leur intention destinées à nourrir la piété, plutôt qu'à faciliter l'intelligence du Texte.

Les ennemis des Juiss étoient ordinairement les ennemis de Dieu: c'est sous ce point de vue que David les envisage toutes les sois qu'il semble les dévouer à la mort; il s'en explique trop clairement dans un grand nombre d'endroits pour ne pas être entendu par quiconque lit les Pseaumes avec un esprit droit (a). Il va jusqu'à se soumettre

<sup>(</sup>a) Tabescere me fecit zelus meus, quia obliti sunt verba tua inimici mei. Psalm. 118. – Iniquos odio habui...vidi

## CATECHISME

328

lui-même à toutes les malédictions divines, supposé que jamais il ait sait du mal aux ennemis de sa personne (a). La délivrance de David & le malheur de ses ennemis, qui en étoit une suite nécessaire, saisoient éclater la providence & la bonté de Dieu que ces mêmes ennemis blasphémoient (b). On sait aussi que les prédictions prennent souvent dans l'Ecriture le ton du souhait.

La rigueur dont les Juiss en ont usé envers les habitans de la Palestine, & envers quelques autres Peuples ennemis de Dieu, étoit due aux crimes énormes dont ils s'étoient fait des loix, & qui leur avoient comme passé en nature. Dieu luimême avoit ordonné cette rigueur : le Deutéronome & le Livre de la sagesse nous en instruisent (c); pourquoi les Juiss n'auroient-ils pu être

prævaricantes, & tabescebam. Psal. 118. — Nonnè qui oderunt te, Domine, oderam, & super inimicos meos tabescebam? Persedo odio oderam illos, & inimici sadi sunt mihi. Psal. 138. — Desiciant peccatores à terra & iniqui, ità ut non sint. Psal. 103. — Simulacra gentium argentum & aurum... Similes illis siant qui faciunt ea, & omnes qui considunt in eis Psal. 113. — Inveniatur manus tua omnibus inimicis tuis: dextera tua inveniat omnes qui te oderunt. Psal. 20.

<sup>(</sup>a) Si feci istud, si est iniquitas in manibus meis, si reddidi retribuentibus mihi mala, decidam merito ab inimicis meis inanis. Persequatur inimicus animam meam & comprehendat, Psal. 7.

<sup>(</sup>b) Ut videant qui oderunt me, & confundantur, quoniam su, Domine, adjuvisti me & consolatus es me. Psal.

<sup>(</sup>c) Omnia enim hac abominatur Dominus, & propter ifiusmodi scelera delebit eos in introitu tuo. Deut. 8. — Illos antiquos habitatores terræ sandæ tuæ, quos exhorrussi, quoniam odibilia opera saciebant tibi per medicamina & serificia injusta, Et siliorum suorum necatores sine miseri-

les exécuteurs des arrêts que sa justice avoit prononcés contre des Peuples dont l'existence lui étoit odieuse?.... Le danger que les Juifs, mêlés avec les Idolâtres, ne quittassent bientôt le culte du vrai Dieu, étoit évident; & le culte du vrai Dieu étoit-il un objet assez peu important pour lui préférer la conservation d'un Peuple abominable, dont la malice étoit incorrigible?.... Les Juifs punissoient la cruauté de ces barbares par la peine du talion. Je n'ai rien souffert que je n'aie fait souffrir aux autres, disoit Adonibezec, Dieu me rend le mal que j'ai fait (a). — Il est bon d'observer qu'en général l'on ne doit pas chercher chez les Juifs toute la sainteré & toute la douceur des mœurs chrétiennes. Par quelle Loi Dieu étoit-il obligé de civiliser tout-à-coup le Peuple Hébreux, & de former, à la perfection des vertus de la nouvelle Loi, des hommes qui vivoient trois mille ans avant nous?

L'Ecriture ne dit pas un mot qui semble approuver le sacrifice de Jephté. Il est d'ailleurs trèsapparent par la simple lecture du Texte que cette sille sur consacrée à Dieu par l'état de virginité, qui, selon la maniere de penser des Juiss, étoit le plus grand de tous les sacrifices (b). &c.

cordid, & comessores viscerum hominum, & devoratores sanguinis à medio Sacramento tuo, & auctores parentes animarum inauxiliatarum, perdere voluisti per manus parentum nostrorum. Sap. 12. — Polluta est terra, cujus ego scelera visitabo, ut evomat habitatores suos. Levit. 18, 25.

<sup>(</sup>a) Dixitque Adonibezec: septuaginta Reges, amputatis manuum ac pedum summitatibus, colligebant sub mensa med ciborum reliquias: sicut seci, ità reddidit mihi Deus. Jud. 1, 6.

<sup>(</sup>b) Dimitte me, ut duobus mensibus circumeam montes, & plangam virginitatem meam cum sodalibus meis.... secit ei sicut voverat, quæ ignorabat virum. Jud. xi.

. i **30.** 

### ( II

I. I Interiale se iencie-i su memir de namme company à l'aligner à la la lane morae de di-l de me a militar de l'homme

et ine i ille in init.

A l'Enclair et me mleitor is mus is penier un é praienent a un einer ains É dencan l'escricci come is nue cle ai k intercentes a lu-même. Le f les contre les ther area es where then a et aus annote a lett des foures, a ferrure des erreurs que lamantes kanne ûze û fin ûvin reaam nas die de en zimen douen de en zimen erreit de doc práctices a fon circi, à qu'il en a reconnu l'illa-La L'Ediche ierrie du le minnemen des formmes à l'immortaine de l'ame de au luge-GAGE, Tient de Dien. Nous avors repondir ailleurs à la fonetie soletion de l'egalité de l'homme & de la braze, qu'on s'a repette tatt de fife que parte qu'on ne la pas me dans le Livre qu'on dimit a.

## C X.

D. Le Carrière des Carrières n'en-il pes compole d'un language mon moil, de d'expressions

propres à alarmer des ames pures?

R. Ce Livre exprime les ientiments d'une ame fainte pour son Auteur; ces sentiments ne fauroient être ni trop vifs, ni trop tendres: ceux qui en ent l'expérience ne sont pas offentes de cette lecture;

<sup>(</sup>a, Au Précis de l'Ecclénaite que nons a donné M. de V. on doit fabilituer celui qu'en a fait M. Boffeet, & l'on sera d'accord avec le vrai sens de l'Auteur. Differt. sur les Pleaumes, & Préfaces sur chacun des cinq livres Sapient. trad. par M. Leroi, 177 f.

& ceux qui n'y connoillent rien peuvent se dispenser de la faire. « Lorsque je jouis des douceurs de » la piété, disoit un homme éclairé dans les voies » de Dieu, & que j'ai cette joie du cœur, qui passe » tout sentiment, je conçois & je goûte la sainte Sincerum » familiarité de l'ame avec Dieu, qui regne dans ce quodeunque » Livre: je me nourris alors de ces expressions, infundis, a-» dont aucune ne me gêne. Dans des temps d'ob- "fit. H. » scurité & de tiédeur je ne veux & ne puis en ju-∞ ger.» – Il est absurde de décider du génie de toutes les langues par celles qui ont cours aux dixhuitieme siècle. Ce qui est indécent en François (b). ne l'est pas en Latin; ce qui l'est en Latin, ne l'est pas en Hébreu: dire que le Saint-Esprit n'a pas dû se conformer aux idées des Juiss, c'est dire qu'il n'a pas dû leur parler dans leur langue ordinaire. Quand un peuple est sauvage, dit M. le Prési- Traité de la soudent de Brosse, il est simple, & ses expressions chan. des Landau des ⇒ le sont aussi. Comme elles ne le choquent pas, il gues. T. 2, » n'a pas besoin d'en chercher de plus détournées: n. 189. » signe assez certain que l'imagination a corrompu » les langues. Le Peuple Hébreu étoit à demi-sau-» vage. Le Livre de ses Loix traite sans détour des » choses naturelles, que nos Langues ont coutume » de voiler. C'est une marque que chez eux ces » façons de parler n'ont rien de licencieux. » L'Auteur de l'Emile fait à-peu-près la même ré-T.1, P. 2225 flexion. - Il ne reste plus rien à dire sur ce su-

<sup>(</sup>a) S'il est vrai, comme l'a observé le Philosophe de Genève, que plus l'intérieur se corrompt, plus l'extérieur se compose; que la décence gagne en apparence ce qu'elle perd en réalité, qu'elle régne dans le langage à mesure qu'elle se retire des mœurs; il est très-aisé de connoître la raison de l'extrême délicatesse de la Langue françoise, qui iroit encore en augmentant, s'il étoit possible.

## CATÉCHISME

jet depuis l'excellente explication que M. Bossuet a faite de ce Livre, Tome 1, page 531.

### S. X I.

D. Que faut-il penser du Livre de Job? pour expliquer les propositions qui semblent accuser la Providence, faudra-t-il regarder cette Histoire

comme une allégorie?

R. Job, accablé de tous les genres de malheurs, se voit dans un danger manifeste de tomber dans le désespoir, & d'outrager la Providence. Cette vue le jette dans la dernière désolation, & il aimeroit mieux n'avoir pas existé que d'ofsenser le Créateur. Il déplore le jour de sa naissance, & emploie contre de mauvais raisonneurs, qui sembloient le consoler, toute l'énergie de la Langue Hébraïque la plus vive, la plus forte & la plus rapide de toutes les Langues. C'est, comme s'exprime un Auteur judicieux, un Drame que le saint Homme composa après sa délivrance, où, en laissant subsister la vérité de l'histoire, il fait entrer toute la force de la poésie assatique. S'il y a quelques expressions difficiles à justifier, ce sont celles que Job condamne lui - même à la fin de son Livre, sans les spécifier (a). — C'est une témérité inexcusable de faire de Job un personnage allégorique. Le Concile de Trente avoit cru prévenir cette pétulance (b) de quelques Commentateurs

(b) Ad coercenda petulantia ingenia decernit ( fan az

<sup>(</sup>a) Infipienter locutus sum, & quæ ultrà modum excederent scientiam meam. C. xlij. 3.

Qui leviter locutus sum, respondere quid possum? Manum meam ponam super os meum. Unum locutus sum, quod utinam non dixissem; & alterum, quibus ultrà non addam. C. xxxix, 34, 35.

mmis du neuf & de l'arbitraire; mais l'esprit systématique en quelque gente que ce soit est une maladie que rien ne guérit. On peut voir, pour l'int elligence de ce Livre, l'explication qu'en a donnée M. du Guet en 4 vol. in-8.

### S. XII.

D. N'est-ce pas avec raison qu'on a critiqué le langage typique des Prophetes, & ce grand nombre de figures singulieres dont ils accompagnoient leurs prophéties?

R. Pour réfuter cette critique, il sussit d'observer, 1.º que la plupart des choses dont les Philosophes ont tourné en ridicule la représentation réelle & physique ne se passerent qu'en vision, & qu'il sustit d'en lire le récit pour en être convaincu.

2.° Si ces signes étoient surprenants par leur singularité, quelquesois même par leur durée, ils constatoient par-là même devant le Peuple nombreux qui les voyoit l'existence de la Prophétie; ils ne laissoient aucun lieu de soupçonner après l'événement qu'elle eût été controuvée. Les malheurs annoncés par les Prophetes faisoient plus d'impression sur les coupables par l'appareil de l'avertissement. Un Ancien a dit:

Segniùs irritant animos demissa per aures, Quam quæ sunt oculis subjecta fidelibus, & quæ Ipse sibi tradit spectator. Hor. a. p.

Synodus) ut nemo suæ prudentiæ iunixus... sacram Scripturam ad suos sensus contorquens, contra eum sensum, quem tenuit & tenet sanda Mater Ecclesia, cujus est sudicare de vero sensu & interpretatione Scripturarum sandarum, aus etiam contra unanimem consensum Patrum, ipsam sacram Scripturam interpretari audeat. Sca. 4.

« Trasibule & Tarquin coupant des têtes de pa-» vots; Alexandre appliquant ion sceau sur la bousche de son favori; Diogene marchant devant » Zénon, ne parloient-ils pas mieux que s'ils » avoient fait de longs discours? Darius engagé » dans la Scythie avec son armée reçoit de la part • du Roi des Scythes un oiseau, une grenouille, » une souris & cinq flèches. Cette harangue fut n'eut plus grande hate que » celle de regagner son Pays comme il put. » Emile. T. 3, C'est un Philosophe qui nous apprend à raisonner de la sorte sur les actions symboliques des

Prophetes.

3.º Le langage typique étoit alors usité dans la plus grande partie de l'Asie; plusieurs Peuples de l'Orient le conservent encore. On l'a retrouvé dans l'Amérique. M. de Voltaire dit lui-même: Alors dans l'Egypte & dans la plus grande partie de l'Afie la plupart des choses s'exprimoient par des figures, des fignes, des types.... Jérémie ne fait donc que se conformer à l'usage, &c. Mais il oublie tout cela quand la haine des saintes Ecritures conduit sa plume. « Les mœurs des anciens Deux âges » Peuples, dit un autre Philosophe, sont des ta-

lu goût des

P. 235.

la génie & bleaux dont la coutume nous paroît souvent rançois, p. » bizarre, & nous est toujours étrangere. Les mœurs de l'Orient n'eurent jamais aucun rapport » avec celles de l'Europe. Voilà ce qui nous empêche souvent de bien saiss certains traits de l'His-» toire des temps reculés. Nous trouvons certains » usages ridicules, parce que nous en jugeons ■ d'après les nôtres (a). »

<sup>(</sup>a) Pour répondre à toutes les difficultés que l'incrédulité forme contre les Livres saints, il faudroit un Ouvrage

### ARTICLE III.

Objections contre les Livres du Nouveau-Testament.

### I.

D. N'Y A-T-IL pas dans les quatre Evangiles un grand nombre de contradictions qui doivent faire conclure que ces Livres ne peuvent être

inspirés?

R. Il n'y a aucune de ces prétendues contradictions qui ne s'évanouisse, pour peu qu'on apporte d'attention à la lecture des Évangiles. Depuis 1600 ans que les Incrédules s'exercent là-dessus, ils n'ont su montrer deux passages qu'on n'ait conciliés aussi-tôt par les réponses les plus satisfaisantes. S. Augustin pensoit qu'au-lieu de dire les In quature quatre Evangiles, on parleroit plus exactement Evangeliis, en disant les quatre Livres d'un même Evangile. — seu potitàs in quatur Livres d'un même Evangile. — quatur Livres d'un même Evangile. — seu potitàs in quatur Livres d'un même Evangile. — seu potitàs in quatur Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatur Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatur Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro Livres d'un même Evangile. — seu potità in quatro l'un même Evangile. — seu potità in quatro l'un même Evangile. — seu potità in quatro l'un meme Evangile. — seu potità in quatro l'un même Evangile. — seu potità in quatro l'un meme evangile. — seu potità in quat lente preuve de la vérité des Evangiles. Quatre Evangelii. Auteurs qui écrivent la même Histoire, & qui Joans. varient néanmoins dans l'ordre des choses, dans le rapport des faits & des circonstances plus ou moins détaillées, jusqu'à présenter l'apparence de contradiction à un esprit superficiel, de tels Auteurs, dis-je, ne se sont pas concertés, & n'ont pas formé le projet de tromper les Peuples.

D. La généalogie de Jésus-Christ, si différente

égal à ceux des Tostat, des Calmet, des A. Lapide, &c: nous avons choisi les plus spécieuses, les plus vantées par les Philosophes, les plus étendues dans leur objet ou dans leurs conséquences, & qui par-là suffisent pour faire juger des autres.

### 236 . CATECHISME

dans S. Matthieu & dans S. Luc, n'a-t-elle pas part à Julien l'Apostat un argument sans replique contre

l'autorité de l'Histoire évangélique?

R. Quand d'un côté on écrit la généalogie d'un homme par sa mere, & de l'autre par son pere, il est clair qu'il y aura deux généalogies très-différentes. S. Matthieu rapporte les ancêtres de Jofeph, & S. Luc nous marque ceux de Marie, fille de Joachim ou d'Heli (a). Il est vrai qu'on peut donner une autre explication à cette difficulté; mais celle-ci est si naturelle, & aujourd'hui si généralement reçue, qu'il est inutile de s'arrêter à l'autre..... Nous remarquerons seulement que le Texte de S. Luc acquiert un ton plus majestueux, plus simple, & à l'abri de toute disficulté, si l'on rapporte toujours le qui à Jésus-Christ depuis le commencement de la généalogie jusqu'à la fin. « Jésus, qu'on croyoit être fils » de Joseph, mais qui l'étoit réellement d'Heli, » Pere de Marie (a), de Mathat, de Lévi, de ⇒ Melchi, &c. & qui enfin avant Adam, & avant > toutes choses, étoit le Fils de Dieu (b). > Il n'y a personne qui ne sente à la premiere vue l'avantage & la dignité de cette explication.

## S. I I.

### D. Les Livres de l'ancien Testament ne sont-

(a) Ces deux noms sont le même, comme il sonste par un grand nombre d'exemples.

(a) C'est ainsi qu'il est dit dans S. Matthieu: Filii David,

filii Abraham. Cap. 1.

ils pas

<sup>(</sup>b) Jesus erat incipiens quasi annorum triginta, ut putabatur silius Joseph, qui suit Heli, qui suit Mathat, qui fuit Levi, qui suit Melchi, &c. qui suit Adam, qui suit Dei. Luc. 3.

Ils pas cités quelquefois par les Evangélistes dans un sens qui ne s'accorde point avec la suite du Texte, ce qui a été regardé par des Philosophes

comme une espece d'imposture?

R. Outre le sens littéral, il y a dans l'Ecriture, & sur-tout dans les Prophetes, un sens figuré. Toute l'ancienne Loi n'étoit qu'un prélude de la nouvelle; tout figuroit, annonçoit, préparoit les grandeurs de l'Evangile. Par le choix & l'accord des expressions, les Ecrivains inspirés caractérisoient l'avenir au même temps qu'ils décrivoient les choses présentes ou passées. Les juifs reconnoilloient ce double sens, & le respectoient; ils savoient que leur Loi étoit figurative, & que tout se rapportoit aux choses qui faisoient l'attente & l'espérance de la Nation (a). Cette maniere de les instruire & de les convaincre, étoit donc sage & proportionnée à leur intelligence. S. Paul surtout en fait un grand usage dans l'Épître aux Hébreux, pour se faire au génie de la Nation à laquelle il parle.....Outre le sens figuré, il y a un sens d'accommodation propre à nourrir la piété & le goût des Ecritures saintes; mais ni les Evangélistes, ni les Apôtres ne l'ont employé par maniere de preuves, mais seulement en forme d'explication & de réflexion pieuse, pour édifier & toucher les Chrétiens, point pour convaincre les adversaires de la Foi.

## §. I I I.

D. Les quatre Evangiles ont-ils toujours été régardés comme authentiques?

<sup>(</sup>a) Voyez la Dém. Evang. de Huet. p. 145. - Philo, de Vitá contempl. 898, 901. - Flav. Joseph, Antiquit. L. 3, c. 9. de bello Jud. L. 6, c. 6.

## 338 CATÉCHISME

R. Dès la naissance de l'Eglise, les Peres du premier siècle les citent sans en nommer les Auteurs, mais ces noms se lisent dans les Ouvrages du second siècle. Un passage de S. Irénée les réunit tous. Toute l'antiquité est d'accord sur ce point, & il n'est pas possible qu'un Critique éclairé entreprenne jamais sérieusement de le contester (a). Mais il est bon d'observer que la vérité de l'Histoire de Jésus-Christ ne dépend pas de l'authenticité des Evangiles. Vérité & authenticité sont des choses très-différentes. Les Evangiles sont yrais, si ce qu'ils rapportent est conforme à la vérité historique : ils sont authentiques, s'ils ont été écrits par les quatte Auteurs connus, choisis & inspirés, dont ils portent le nom. Ils ne sauroient être authentiques sans être vrais, mais ils pourroient être vrais sans être authentiques. L'Hiltoire évangélique en général est prouvée par des faits subsistants, par des monuments, par les Livres des Chrétiens, des Juifs & des Païens, beaucoup mieux que celle d'Alexandre & de César. Nous n'avons pas d'Histoire authentique de Louis XIV; comment regarderoit-on un homme qui concluroit de-là qu'il

<sup>(</sup>a) L'Empereut Julien, intéressé plus que tout autre à décrier le Christianisme, ne parle jamais des Evangiles, ou des autres Livres saints, sans en citer les Auteurs. Tantôt il cite des passages empruntés des Epîtres de S. Paul, en nommant cet Apôtre. Tantôt il rapporte, d'après S. Matthieu, des paroles de Jésus-Christ, ou quelques traits de son histoire. Il dit que, ni Paul, ni Matthieu, ni Luc, ni Marc, n'ont osé dire que Jésus-Christ sût Dieu, & que Jean est le premier qui l'a enseigné. Lorsqu'il désendit aux Chrétiens d'enseigner les Belles-Lettres & d'expliquer les Poètes, qu'ils aillent, disoit-il, expliquer Luc & Matthieu dans les assemblées des Galiléens.

## PHILOSOPHIQUE. 339 n'y a pas eu de Louis XIV, que tout ce qu'on

raconte de son regne, de ses victoires, n'est qu'une

fable?

D. Outre les quatre Evangiles reçus, n'y en a-t-il pas d'autres qui sont rejettés comme apocryphes, & qui par conséquent affoiblissent l'autorité

des premiers?

R. Pourquoi la même Histoire ne seroit-elle pas écrite par dissérents Auteurs plus ou moins recevables? Plus un fait est important, admirable, avéré, plus on s'empresse de l'écrire. Rejetter l'Histoire de Jésus-Christ, parce qu'elle est rapportée par quelques anonymes, & que tous ceux qui en parlent n'ont pas une égale autorité, c'est comme si je traitois de fable l'Histoire de Henri IV, parce que relle lettre qui porte le nom de Sully, n'est peut-être pas de ce Ministre.

### §. I V.

D. Quel sont, après les Evangiles, les Livres

dépositaires de l'Histoire de Jésus Christ?

R. Ce sont les actes des Apôtres, les Épîtres de S. Pierre, de S. Jean, de S. Jacques, de S. Jude, & sur-tout celles de S. Paul, surnommé l'Apôtre des Nations.

D. Ces Écrits sont-ils fort authentiques?

R. Nous ne trouvons pas qu'on les ait combattus par des raisons qui aient mérité quelque réponse. Il est remarquable sur-tout, que M. Freret attaquant les Livres saints & toutes les preuves du Christianisme, n'ait osé attaquer les Epîtres de S. Paul, si propres à consterner l'incrédulité. Son silence fait voir ce qu'il en pensoit. On y sent une véhémence, une force pour persuader & pour convaincre, que la siction ne sauroit jamais avoir.

Y ij

Il n'est pas possible à un esprit bien sait, de se soustraire à l'impression que cette lecture a saite sur tant de grands hommes. La sincérité, la candeur de cet illustre Apôtre de Jésus-Christ, la persuasion intime qui l'animoit lui-même, sa grande ame victorieuse de tant de périls, de tant de persécutions, y paroissent dans le plus beau jour. On croit l'y voir, l'y entendre encore; rien n'est plus animé, plus vivant:

Sil. ital. Le Emil. Paulo. Et Pauli stare ingentem miraberis umbram.

S. Jean Chrysostome, un des plus beaux génies & des esprits les plus solides de l'Orient, a montré dans plusieurs excellents discours de quelle autorité étoit le témoignage d'un homme tel que Paul. Il desiroit de voir la ville de Rome, précisément pour y révérer la cendre de ce grand Apôtre (a). M. Bossuet disoit que si toutes les preuves du Christianisme disparoissoient, les Épîtres de S. Paul l'y tiendroient constamment attaché. La conversion de ce grand homme, telle qu'il la rapporte lui-même dans les Actes des Apôtres & dans ses Épîtres, a ramené au Christianisme un célèbre Déiste Anglois; c'est M. Littleton, Auteur de la Vérité du Christianisme, démontrée par la conversion de S. Paul. Le Roi Agrippa ne put en entendre le récit sans se sentir porté à professer la Religion

MA. 26.

Relligionis Atlas, vox & manus altera Pauli.

<sup>(</sup>a) Exhort, moral. Serm. 32. — novem Homil. in Paulum. Oper. T. 2, p. 2058. — On dit proverbialement d'un Prédicateur véhément & éclairé, qui étonne & qui persuade, que c'est un saint Paul. On a dit du sameus Ossus:

de Jésus-Christ (a). Le Gouverneur Felix en sur ému jusqu'au sond de l'ame, & resusa d'écouter davantage un Prisonnier si propre à persuader des vérités terribles aux hommes du siècle (b). Les premiers Fidèles sentoient parsaitement la sorce de l'argument tiré de la conversion de Paul, & bénissoient Dieu de l'avoir sait servir à la gloire de la Foi (c).

D. Comme les Philosophes ne se rendent jamais, est-il croyable qu'ils soient restés dans le silence à l'égard d'un argument si pressant?

R. Les plus sages se sont tû, les plus étourdis ont déclamé à leur ordinaire. Le prétendu Bolinbrocke rejette tout ce qu'écrit Paul, parce que, dit-il, il étoit chauve & petit (d). Boulanger décide l'assaire, en disant que c'est un enthousiasse forcené (e). Quand la Philosophie est montée sur

<sup>(</sup>a) In modico fuades me Christianum fieri. Act. xxvj. 28.

<sup>(</sup>b) Tremefactus Felix, respondit: Quod nunc attinet, vade, Act. xxiv. 25.

<sup>(</sup>c) Auditum habebant, quoniam qui persequebatur nos aliquando, nunc evangelizat sidem, quam aliquando expunabat; & in me charisticabant Deum. Gal. I. 23.

<sup>(</sup>d) S. Chrysostome convient que Paul étoit petit; mais malgré sa petitesse, dit-it, tandis qu'il a les pieds sur la terre, il touche le ciel de sa tête: Sed tamen cœlum continuit Home de la Paine Anosh

tingit. Hom. 30, in Princ. Apost.
(e) S. Paul s'est attiré, sans doute

<sup>(</sup>e) S. Paul s'est attiré, sans doute, ces politesses philosophiques, par le peu d'égard qu'il a eu pour les Philosophes. On peut croire qu'ils étoient tels alors qu'ils
sont aujourd'hui. Paul les regardoit comme des hommes
vains, boussis d'orgueil jusqu'au délire: Dicentes se esse
sapientes, stulti sadi sunt. Rom. E. 22; comme des hommes sans mœurs, & abominables dans toute la rigueur du
torme. Ibid. 24. & seq. Il avertissoit les Chrétiens de
se désier de leurs pompeuses leçons, & de leur susse.

Y iii

ce ton, la raison n'a plus de prise, le mépris doit en prendre la place.... Le singulier enthousiasme que celui qui est produit tout-à-coup par la certitude d'un fait, dont on étoit le plus zélé adversaire; qui subsiste durant tout le cours de la vie, toujours sage, toujours conséquent, toujours le même dans tant d'écrits, dans tant de courses apostoliques, dans tant de soussers, dans tant de persécutions; qui produit les vertus les plus austreres, les maximes les plus pures, la doctrine la plus sublime, la charité la plus ardente, la biensaisance la plus érendue! Que la Philosophie réussisse à sormer des enthousiastes de ce caractere, elle pourra disputer à la Religion l'empire du cœur humain.

D. N'a-t-on pas dit encore que les écrits de S. Paul n'étoient qu'un pompeux galimathias, &

que le Cardinal Bembo les méprisoit?

R. Le rare galimathias qui depuis 1700 ans fait l'instruction des Fidèles, la lumiere des Théologiens, les richesses de l'éloquence chrétienne; qui a servi à former presque toutes les décisions des Conciles, à maintenir la pureté de la Doctrine, à combattre toutes les erreuts, à ramener les Incrédules à la Foi! Boulanger dit que la doctrine de cet Apôtre étoit sublime & merveilleuse; que c'est par-là que le Christianisme s'est étendu dans

Christ. dev. de cet Apôire étoit sublime & merveilleuse; que c'est par-là que le Christianisme s'est étendu dans le monde. On sent toute la force d'un pareil aveu.—

Ce que Bolinbrocke raconte du Cardinal Bembo

fance dogmatisante: Videte, ne quis vos decipiat per philosophiam & inanem fallaciam. Coloss. II. 8. Il les résutoit vivement, dès qu'il en avoit l'accasion: Quidam autem Epicurei & Stoici Philosophi disserbant cum co. Act. XVII. 18.

est une fable au jugement même de Bayle; elle est de la façon de Thomas Langius, Écrivain Allemand, aussi obscur & ignoré qu'il mérite de l'être. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le sentiment de Bembo, comparé à celui de tous les grands hommes du Christianisme? Si ce Cardinal avoit dit ce qu'on lui impute, ce jugement flétriroit sa mémoire, & ne conclueroit point contre des choses que nous avons sous les yeux, & que nous sommes en état de juger nous-mêmes.

D. Pourquoi a-t-on inséré dans le Catalogue des Livres saints, un Livre aussi inintelligible que l'Apocalypse ? Dieu auroit-il inspiré un Livre inutile à l'instruction des Fidèles?

R. Les plus grands esprits du Christianisme ont . toujours eu un attachement particulier pour ce Livre mysterieux, qu'on peut définir l'Histoire des combats & des victoires de l'Eglise. Alcazar, M. Bossuet, le P. Lallemant ont cherché dans l'Histoire l'accomplissement de ces divins Oracles; & on ne peut nier que plusieurs de leurs explications n'aient beaucoup de dignité & de justesse. On peut consulter encore l'Apocalypse expliquée par l'Histoire Ecclésiastique, par M. le Curé de S. Sul-éd. en 1708. pice. M. Bossuer trouve que depuis le douzieme Chapitre jusqu'au dix-neuvieme, c'est plutôt une Histoire qu'une Prophétie. M. l'Evêque de Systeron remarque, que si ces prédictions eussent trop clairement annoncé la destruction de Rome, les persécuteurs en auroient été plus furieux. Mais, indépendamment de toute explication, la grandeur & la puissance du souverain Maître, l'éclat de ses vengeances, la persévérance du juste couronnée,

le fruit de la tribulation & des soussrances, la récompense des vertus, la punition des méchants y sont peints comme dans un tableau. La force & l'énergie du style assatique, soutenues de toutes les richesses de la Langue Grecque, augmentent infiniment la vivacité des couleurs & la hardiesse des images. On découvre par-tout l'Eglise vengée ou triomphante, presqu'au même moment que nous la voyons gémir sous le poids des persécutions. Car c'est là le centre commun, où il n'y a point de vision ni de prophétie qui n'aboutisse. C'est de ce centre que sort réciproquement une douce lumiere qui perce les ténèbres des symboles énigmatiques, qui aide à en pénétrer le mystere, qui repand au moins l'admiration, l'assurance, la consolation, la joie dans les ames, lors même qu'on ne démêle pas d'une maniere distincte toutes les circonstances de la prédiction, ou de l'événement qui les produit. Le Prologue & les sages avis aux Evêques d'Asie, qui comprennent trois Chapitres, sont clairs, simples, touchants, pleins de choses, & ne méritent assurément point le reproche d'obscurité. « Ceux qui ont le goût de la piété, dit , Explie. de » M. Bolluer, trouvent un attrait particulier dans » cette admirable révélation de S. Jean... Malgré » les profondeurs de ce divin Livre, on ressent en

Apoc.

» le lisant une impression si douce, & tout ensem-» ble si magnifique de la majesté de Dieu, &c.... » Toutes les beautés de l'Écriture sont ramassées adans ce. Livre; tout ce qu'il y a de plus vif, de » plus touchant, de plus majestueux dans la Loi & dans les Prophetes, &c. »

### ARTICLE IV.

Erreurs physiques reprochées à l'Ecriture.

### §. I.

- D. PEUT-ON CROIRE qu'un Livre inspiré, quant aux dogmes & aux régles de morale, contienne quelques erreurs dans les choses indifférentes au culte de Dieu & au salut des hommes?
- R. Quelques Auteurs ont cru que rien n'obligeoit à nier cette possibilité; mais la sagesse veut qu'on ne reconnoisse aucune erreur dans un Ouvrage aussi respectable, à moins que cette erreur ne soit certaine.
- D. N'y a-t-il pas dans l'Ecriture un grand nombre d'erreurs physiques, des passages absolument contraires aux découvertes modernes & au vrai système du monde?
- R. Nous n'en connoissons pas. Tous ceux qui ont mûrement considéré ces prétendues erreurs, le sont convaincus qu'elles n'existoient que dans l'imagination des Philosophes, & de quelques interprétes prévenus, entre lesquels nous sommes fâchés de devoir placer Dom Calmet.
- D. Pourquoi donc S. Augustin dit-il en termes exprès, que le Saint-Esprit n'a pas prétendu nous enseigner l'Astronomie & les secrets de la Nature (a)?

<sup>(</sup>a) De figurd cœli dicendum est, id scisse Autores nostros, quòd veritas habet, sed Spiritum Sanctum qui per eosloquebatur, noluisse ea docere homines nulli ad sakutem profutura. De Gen. ad litt. L. 2, n.º 20.

R. Quoique le Saint-Esprit n'ait pas voulu faire de l'Ecriture une école des sciences humaines, il est apparent qu'il n'en a parlé que selon les idées vraies. La réponse de S. Augustin est excellente contre des raisonneurs qui combattroient les Livres saints par les éléments d'Euclide ou la physique de Newton, mais elle ne prouve pas qu'il y ait essectivement dans ces Livres quelque erreur que ce soit.

### S. I I.

D. N'est-il pas dit dans l'Ecriture, qu'il y a des eaux au-dessus du sirmament, que la lumiere sur produite avant le soleil, que la lune est un grand astre, que les étoiles sont innombrables, que la

Tour de Babel alloit jusqu'au ciel, &c?

R. Ceux qui parlent tant du firmament & des eaux supérieures n'entendent point ce qu'ils cenfurent. Le mot firmamentum, selon S. Basile, S. Anselme, le Vénérable Bede, Procope, Rupert, le P. Pétau, &c. se prend pour l'air qui soutient les nuées, & qui, selon l'expression de Job, les empêche de se précipiter sur la terre: Qui ligat equas in nubibus suis, ut non erumpant pariter deorsum. Job 26. Le mot Hébreu y fignisse ce qui est étendu, déployé, &c. En prenant la fignification de firmamentum dans toute la rigueur, elle se vérisse encore très-bien à l'égard des étoiles fixes, qui sont effectivement dans un état affermi & immuable, gardant toujours la même disposition respective, & ignorant absolument les vicissitudes des planetes. Ce sont ces étoiles qui occupent la région qu'on appelle firmament. Saint Ambroise cherche les eaux supérieures beaucoup audelà des nuées; il pense à-peu-près comme New- Hexameron, ton, & donne à ces eaux la même destination, La, ch. 3. quoiqu'il ne les tire pas des cometes. Newton croit que les queues des cometes entretiennent l'atmosphere & l'humidité des planetes; que sans ces queues la terre seroit déja sans eau (a). Quoi qu'il en soit de cette idée, elle est bonne à prouver que des hommes admirateurs de Newton ont eu tort de reprocher à l'Ecriture d'avoir parlé d'eaux supérieures à notre atmosphere, puisqu'en voilà également dans la physique de Newton.

Le corps qui répandoit la lumiere avant la production du soleil étoit une masse ignée & terrestre, dont le soleil, la lune'& les planetes furent tirés;

il n'y a là rien que de simple & de naturel.

La lune qui nous éclaire plus que toutes les étoiles ensemble, est pour nous un très-grand luminaire, meme le plus grand après le soleil par Duo magna Luminaria. son utilité & la lumiere qu'il envoie à la terre.

Les étoiles visibles sont très-difficiles à compter à cause de l'irrégularité de leur position, & de leur scintillation, qui par une impression vive & répétée sur l'œil semble les multiplier, d'où elles paroissent en quelque sorte innombrables.... La diminution graduée de leur éclat en annonce une prodigieuse multitude d'invisibles. L'Ange avoit donc raison de dire à Abraham: Comptez-les si vous Suspice cale pouvez.

lum, & numera stellas.

Etre élevé jusqu'au ciel, c'est être élevé fort si potes. Gen. haut. Il faut avoir le génie de M. V. pour inférer 13.

<sup>· (</sup>a) Les corps des cometes sont destincs, selon lui, à nourrir le Soleil. Voyez les Observations phil. p. 162. Les deux pensées sont également fausses, & appuyées sur des suppositions qu'il est aussi aisé de nier que de faire.

delà que la Tour de Babel touchoit la lune ou la planete Vénus. Le cheval de Troie alloit sans doute aussi jusques là:

— Immensam Calchas attolere molem Roboribus tectis, cæloque educere jussit. 2 Æncid.

Ainsi qu'une Tour du Palais de Priam:

Turrim in præcipiti stantem, summisque sub astra Eductam tectis. 2 Aneid.

On admire depuis long-temps ces beaux vers de Racine:

J'ai vu l'impie adoré fur la terre; Pareil au cèdre, il portoit dans les cieux Son front audacieux.

Il sembloit à son gré gouverner le tonnere; Fouloit aux pieds ses ennemis vaincus. Je n'ai fait que passer, il n'étoit déja plus.

Mais M. de Voltaire n'est point un admirateur stupide. Il examine les choses à sond, & se fait rendre compte des expressions: on ne sait pas trop ce que Racine entend par le Ciel. Est-ce la Lune? Est-ce la Planete Vénus? Il y a loin d'ici là?

D. Le récit de la Genèle, & l'ordre que met Moise dans la création, en disant que la terre sur créée d'abord, & le soleil avec les étoiles trois jours après, ne semble-t-il pas contredire l'idée que nous avons de la grandeur des astres, le système de Copernic, & la pluralité des mondes? Le Livre de Josué ne dit-il pas que le soleil s'est arrêté à l'ordre de ce Général des Israélites?

R. Il ne répugne en rien qu'un ouvrier commence par une petite partie de son ouvrage, & qu'il finisse par la plus grande, sur-tout si la petite

fait le but & l'intérêt de toute la machine, comme la terre, seul séjour des hommes, paroît être le morceau principal de la machine du monde. Peu importe que la terre soit en mouvement, & le P. 86. soleil en repos; pourquoi un Horloger ne feroit-il pas l'aiguille qui doit circuler avant le quadrant qui reste immobile?.... Le Livre de Josué ne contredit pas plus l'immobilité du foleil (a) que Copernic lui-même, qui disoit constamment, comme tous les Astronomes le disent encore aujourd'hui: Le soleil se leve, se couche, approche, recule. Si Josué eût dit à la terre de s'arrêter, ce discours eût paru fort ridicule.

Nous avons montré ailleurs que la pluralité des mondes n'étoit qu'une imagination philosophique, phil. Entr. 4 une chimere éphémere, qui s'évanouira avec la té dessus, L. 1, mérité des Inventeurs.

D. Comment la physique s'accorde-t-elle avec les assertions suivantes : Que le fiel d'un certain poisson a la vertu de chasser le démon, qu'il y a une montagne dont on voit tous les Royaumes de la terre, que l'arc-en-ciel n'a pas existé avant le déluge, que l'ânesse de Balaam avoit la faculté de parler, que Nabuchodonosor sut changé en bête? &c.

R. Le foie dont la fumée préserva Tobie des attaques du démon n'éroit qu'un signe extérieur

ch. 2, art. 4.

<sup>(</sup>a) Malgré toute la faveur où est actuellement ce systême, nous sommes très-éloignés de le regarder comme une démonstration. Nous ne refuserons cependant point d'écouter avec docilité ceux qui auront lu les Observations sur cente matiere, imprimées à Liege en 1771, & qui les auront condamnées après les avoir examinées sans partialité & sans préjugé. Il s'en prépare une nouvelle édition, en toutes les preuves sont augmentées & renforcées.

très-circonstanciées, les serpents des Indes se laifsent captiver par les douceurs de l'harmonie, se montrent sensibles à l'accord des sons, & en expriment la cadence par le mouvement de la tête (a).

gregat in comedat. Proverb. vi.

L'Ecriture dit précisement que la fourmi tra-Parat in vaille pour manger, & qu'elle amasse du grain Abi, & con- durant la moisson; ce qui est très-exactement vrai & conforme aux observations anciennes & momesse, quod dernes. Il est apparent que la provision sert aux fourmis, jusqu'à ce qu'elles soient engourdies par le froid de l'hiver; peut-être leur sett-elle encore au réveil. Les observations contraires ne sont pas assez constatées ni généralement reconnues. Il est faux qu'elles consument sur-le-champ tout ce qu'elles ont amassé. Le travail, la diligence, l'économie de cette petite république l'a toujours fait regarder avec raison comme un modèle à proposer aux panesseux. Que les fourmis travaillent pour être logées en hiver & pour vivre en été, ou pour avoir des provisions en hiver, elles n'en sont pas moins laborieuses.

On ne peut déterminer qu'en devinant quels sont la plupart des animaux dont parle Mosse dans le Lévitique. Les Juifs ne les connoissent plus, & ceux des Commentateurs qui ont le plus étudié cette matiere, sont les plus persuadés qu'il n'y a rien de certain. On ne sauroit donc dire si

<sup>(</sup>a) J'ai en main un témoignage qui paroît absolument incontestable, où cette propriété des serpents de la Côte de Coromandel & de Malabar est décrite dans le plus grand détail. On en voit des preuves multipliées dans les Essais historiques sur l'Inde. Les Portugais appellent ces serpents: cobra de capello.

PHILOSOPHIOUE. 453 le mot name est bien rendu par celui de Lepus: cela est si yrai, qu'Arias Montanus prend pour le lièvre le Chærogrillus dont il est parlé au verset précédent. - Les Naturalistes sont si tévit il. vi peu d'accord sur la rumination du lièvre, que dans le nouveau Didionnaire d'Histoire naturelle de M. Valmont, le lièvre rumine à l'article Ruminants, & ne rumine pas à l'article Lievre. Si la rumination parfaite suppose deux estomacs, il n'est point dit que sans cela il n'y ait point une certaine manducation répétée, & un rappel des aliments qu'on puisse nommer rumination. Peverus cite plusieurs hommes qui ruminoient. L'on en a vu un à Bristol, en Angleterre, en 1757. Dans quelques oiseaux le gosser & le jabot font l'office de la rumination.

Le Grips de l'Arcadie est une espece de vautour très-réel & très-connu en Asie. C'est une ignorance grossiere de prendre cet oiseau pour le Gryphon de la fable; le mot grec Test veut dire qui a le bec crochu, & le mot hébreu 375 fignifie un épervier.

Les Chymistes ne doutent pas qu'Aaron n'ait pu réduire en poudre le veau d'or par l'efficace du feu. M. de V. le nie: le célèbre Stal lui oppose son expérience, & lui apprend que le sel de tartre mélé au foufre dissout l'or au point de le réduire en une poudre qu'on puisse avaler. Les plus habiles Chymistes, MM. Senac, Baron, Macquer sont d'accord sur ce point. Le P. Emmanuel Sa assure en avoir vu l'expérience à Milan.

Il n'est dit nulle part que le sel s'évanouit, mais bien que s'il s'évanouissoit ou perdoit sa force il ne pourroit plus servir à saler les viandes. Rien

de plus vrai. Si le marbre s'amollissoit, il ne seroit

pas propre à bâtir.

« Les lobes » (dit M. Valmont de Bomare, Dictionnaire d'Histoire Naturelle, imprimé en 1769, article Plante) « après s'être épuisés au » profit de la jeune plante, se pourrissent & se » dessechent. Il en est de même des feuilles séminales.... Quand leur service est fini, elles se » fannent, &c. » Le germe est épuisé lorsque le nouveau grain est formé. Qu'est-ce que la semence, sinon l'abrégé de la plante, c'est-à-dire, la plante déja dessinée & préexistante dans toutes ses parties? Le moyen de concevoir que cette plante soit encore dans la semence après en être sortie? Il faut qu'on ait une bien mauvaile cause à défendre, lors qu'on s'amuse à assembler de pareilles frivolités, & qu'on les donne pour des objections sérieuses. Lorsqu'on a la patience de les entendre, on croit assister à la plaisante conférence dont parle le Spectateur Anglois. Quatre Incrédules de la lie du Peuple, assemblés à un dîner, censurent l'Ecriture-sainte. Le Boulanger s'éleve fortement contre ces paroles: Non ex solo pane vivit homo; puisque le pain seul sussit à la nourriture de l'homme. Le Matelot dit qu'il a fait le tour du monde avec l'Amiral Anson, sans voir la Mer rouge. Le Frippier condamne le festin de Cana. Le Maçon soupconne que le hasard pourroit bien avoir bâti le monde, &c. Encore ces gens-là renfermoient-ils en quelque sorte leurs idées dans la sphère de leur profession.



# CHAPITRE III.

# Preuves du Christianisme.

D. OUTRE LES CARACTERES de vérité que l'Evangile poste en lui-même, & l'authenticité des Livres qui en transmettent les dogmes, sur quelles autres preuves sa croyance est-elle fondée?

R. Sur les faits les plus incontestables ; tels que font les miracles, l'accomplissement des prophéties, la propagation de l'Evangile, les Martyrs,

&c.

#### ARTICLE L

Les Miracles.

## S. I.

D. Ou est-cz qu'un miracle?

R. C'est un événement qui n'a pu arriver par aucune cause naturelle, qui est contraire aux loix constantes & reconnues de la nature, & qu'on ne peut attribuer qu'à l'Auteur & au Maître de la Nature même.

D. Les miracles sont-ils possibles?

R. En douter, c'est douter de la toute-puissance de Dieu, & dès-lors de son existence. Ou il saut se dire Athée, ou reconnoître la possibilité des miracles.

D. Des Philosophes n'ont-ils pas enseigné, que Dieu ne pouvoit violer les régles éternelles de la nature; qu'il est essentiellement ami de l'ordre; que

tout miracle est un désordre physique, &c?

R. Quand les Philosophes raisonnent de la sorte, ils ne s'entendent plus eux-mêmes. Quoi, Dieu ne pourra empêcher un roc de m'écraser, il ne pourra me soutenir sur les eaux, ni me conserver dans les flammes, quelques raisons qu'il puisse en avoir, parce que les loix de la nature ont posé les bornes de sa puissance! D'où viennent ces loix? Oui leur a donné une marche uniforme? L'ordre physique est l'ouvrage de Dieu; quand Dieu veut y déroger, il est très en ordre que cette dérogation se fasse, & il est en ordre qu'il le veuille quand des raisons dignes de sa sagesse l'engagent à le vouloir... Les loix de la nature perissent elles par quelques exceptions passageres? La pierre cesse-t-elle d'être pesante, le seu brûlant, les eaux liquides, parce que dans un grand nombre de siècles il y a quelques moments où ces qualités restent sans esset?... Ecoutons sur cet article un des plus grands adversaires des mira-J. J. Rouf-cles. « Dieu peut-il faire des miracles, c'est-à-

de la Mont. P. 94.

seau, Lettre » dire, peut-il déroger aux loix qu'il a établies.≥ » Cette question sérieusement traitée seroit in-• pie, si elle n'étoit absurde. Ce seroit faire trop 🛥 d'honneur à celui qui la résoudroit négativemen= p que de le punir; il suffiroit de l'enfermer. »

D. Quelle raison Dieu peut-il avoir de fair

des miracles?

R. Un Etre infiniment saint, juste, biensaisan = ne peut manquer de morif d'exercer quelquefois sa puissance contre le cours ordinaire des agents physiques; & pour nous renfermer dans les matieres de Religion, voici comme je raisonne: Nous avons montré la nécessité d'une révélation.

# PHILOS QPHIQUE. 357 d'où nous concluons que Dieu veut la faire connoître; & si les miracles peuvent servir à ce dessein, Dieu a eu des raisons très sages de les employer.

S. 1 I.

D. Les miracles peuvent-ils servir essective-

ment à prouver la Religion?

R. Comme les miracles font des œuvres de Dieu même, il est évident qu'il ne peut s'en faire en faveur de l'erreur. Il est donc aussi certain qu'une Religion confirmée par de vrais miracles est la véritable, qu'il est certain que Dieu est enemi de l'imposture & de la séduction.

D. Ne dit-on pas que les démons, amis & propagateurs du mensonge, ont le pouvoir de faire

des prodiges?

R. L'activité des démons ne peut être mi aussi bornée, ni aussi dépendante, ni aussi facilement arrêtée que celle des hommes, puisque ce sont de purs esprits: elle doit donc opérer des choses incomparablement plus surprenantes que tout ceque sauroit produire l'industrie humaine.

D. Puisque le démon a le pouvoir d'opérer des choses qui sortent de l'ordre naturel, comment les miracles peuvent-ils servir de preuve à la ré-

vélation?

R. 1. Quelque pouvoir que l'on attribue au démon, il y a eu des miracles, tels que la résurrection de Lazare, la résurrection de Jésus-Christ, &c. que le démon ne peut contresaire, & qui sont évidemment l'ouvrage du Maître de la nature, qui vivisse tous les êtres, qui appelle ce qui n'est pas comme ce qui est, qui étend son bras sur l'espace.

vie (a).

2.º L'Ecriture en nous parlant des prodiges opérés par les démons, les appelle de faux prodiges, des illusions, des mensonges (b). Voici à-peu-près à quoi on peut les réduire. 1.º Au pouvoir de mouvoir, d'ébranler, de transporter les corps. Ainsi, voyons-nous que Satan, ayant eu la permission de persécuter le Serviteur de Dieu Job, assemble dans les airs, & en fait tomber des feux qui consument tous ses troupeaux; il excite des vents & des tempêtes qui ébranlent, renversent la maison où la famille de Job est assemblée, & écrasent tous ceux qui s'y trouvent : 2.º à une agilité inconcevable, les démons peuvent passer d'un lieu à un autre avec la même rapidité que la pensée d'un homme parcourt toutes les parties de l'univers : il n'est donc pas surprenant qu'ils puissent annoncer des choses qui se passent ou viennent de le passer dans des lieux très-éloignés: 3.º à une intelligence bien supérieure à celle de l'homme, parce qu'elle n'est pas sujerre à l'humiliante influence du corps. C'est pour cela que Platon, Plutarque & la plupart des anciens Philosophes les appellent Daimones, c'est-à-dire, intelligents, connoisseurs. Delà vient qu'en examinant la conduite, le caractere & les dispositions des hommes, ils sont des conjectures plus justes, devinent assez souvent, & même peu-

(b) In signis & prodigiis mendacibus. 2 Thest. 2.9.

<sup>(</sup>a) Resurrectionem mortuis imperare, divinæ solius est potestatis. Amb. in cap. 4. Lucz. — M. Huet (Démonss. evang. p. 550.) le P. Grisset (Preuves de Phis.) démontrent la fausset de toutes les prétendues résurrections rapportées par les Payens.

# PHILOSOPHIQUE.

vent prédire quelquesois assez sûrement ce qui doit arriver en certaines circonstances. Mais ils ne peuvent prédire des choses qui ne doivent arriver que dans des temps éloignes, & qu'ils ne voient pas déja comme préparées. 4.º On peut ajouter encore leur malignité; car si nous consultons les Auteurs sacrés & les Auteurs profanes, nous verrons que c'est sur-tout par des sléaux & des défastres que les démons signalent leur pouvoir. Eusébe de Césarée, dans son cinquieme Livre de la Préparation évangélique, nous en cite une grande quantité d'exemples tirés des Auteurs Païens. De tout cela il faut conclure que les démons sont trèscapables de faire des choses très-surprenantes, sans que ce soient de vrais miracles, & qu'il faut apporter une grande attention pour se garantir de la surprise & de l'erreur.

3.º Il s'agit des miracles opérés par l'invocation du vrai Dieu, Ainsi, Moise invoque le Seigneur Exod. 14. pour diviser les eaux de la Mer rouge; Isaie pour 4. Reg. 20. donner à Ezéchias une assurance miraculeuse de sa guérison; Elie pour ressusciter le fils de la 3 Reg. 17. veuve de Sarepta; ainfi, Pierre commande, au nom de Jésus-Christ, au Paralitique de se lever & de marcher.

4.° Il s'agit des miracles employés pour faire connoître ou pour attester des dogmes que la raison ne pourroit pas découvrir, & auxquels elle ne pourroit pas atteindre d'elle-même, ou pour autoriser quelques points d'une morale pure, sainte & conforme aux lumieres & à l'équité naturelles. Ainsi, la plupart des miracles de Jésus-Christ se font pour attester sa divinité & sa mission en qualité de Rédempteur & de Législateur du genrehumain. Il demande à l'aveugle-né s'il croit au

Z iv

Act. 3.

loan. 9.

lbid. 10,

bid. 11.

Fils de Dieu: Credis in Filium Dei? Il remontre aux Juiss que s'ils ne veulent pas en croire à sa parole ils doivent en croire à ses œuvres : Si mihi non vultis credere, operibus credite. déclare que la mort de Lazare servira à le faire connoître pour le Fils de Dieu: Ut glorificetur Filius Dei per eam, Les miracles, étant le plus digne. langage de Dieu, ils ne doivent être employés que

pour des choses dignes de Dieu-

5.º Quand les opérations du démon combattent la vérité, la Religion, la vertu, il y a toujours des movens de se désabuser & de se désendre de la séduction. C'est ainsi que tout ce que les démons pourroient faire de merveilleux en preuve contre le Christianisme est réfuté d'avance par les miracles de Iésus-Christ & des Apôtres, par toutes les preuves qui démontrent la divinité de notre Foi. & par l'avertissement que l'Ecriture nous donne qu'il se fera en esset des prestiges propres à induire en erreur (a). C'est ainsi que les Magiciens de Pharaon ne purent égaler les miracles de Moise. C'est ainsi que, malgré les prodiges que le démon a pu faire pour autoriser le Paganisme, il étoit aisé de s'en détromper par l'absurdité visible de ce culte insensé. Ceux qui se laissoient séduire & gagner à l'erreur étoient, suivant le témoignage. de l'Ecriture, des hommes aveugles par leurs

<sup>(</sup>a) Dabunt signa magna & prodigia, ita ut in erroreminducantur, si fieri potest, etiam eledi. Matth. 24. Engénéral toutes les attaques livrées à la religion, par-la même qu'elles ont été prédites, deviennent des preuves. de la religion : Reminiscamini, quià ego dixi vobis. Joan. 16. Dico vobis priusquam fiat, ut cum factum fuerit, creduction Loans 139

PHILOSOPHIQUE. 361 passions, qui ne cherchoient qu'à se maintenir en sécurité dans la voie de perdition (a).

## S. IIL

D. L'histoire de tous les siècles n'est-elle pas remplie de faits controuvés qu'on a publiés pour des miracles? Que n'a-t-on pas raconté d'Apollonius de Thiane? n'a-t-on pas prétendu opposer ses miracles à ceux de Jésus-Christ? Le diacre Paris n'a-t-il pas eu la réputation de guérir les malades, & de donner des convulsions à ceux qui se portoient bien? Que penser de l'histoire des

Vampires, si solemnellement attestée!

R. C'est très mal raisonner que de dire: Il y a de faux miracles, donc il n'y en a pas de vrais. La raison veut qu'on forme une conclusion toute contraire, & qu'on dise: Il y a de faux miracles, donc il y en a de vrais, puisque nous remarquons en toute chose que la fausseté est imitatrice de la vérité, & que l'imposture exprime la nature des évenements véritables. Jamais on ne se fût figuré de faux miracles, ni avisé d'en inventer, s'il n'y en avoit eu de réels. Qu'on ne dise pas que les merveilles de la nature & les secrets physiques ont donné l'idée des miracles: les miracles rapportés dans l'Ecriture, & une infinité d'autres n'ont aucun rapport avec des secrets naturels. — Il n'y a que la plus ignorante incrédulité qui puisse comparer les impostures d'Apollonius de Thiane avec les miracles de Jésus-Christ. M. Dupin dans l'Histoire qu'il a faite de cet Apollonius, observe,

<sup>(</sup>a) In omni seductione iis qui pereunt, eò quod charitasem veritatis non receperunt, ut salvi sierent: ideò mittet illis Deus operationem erroris ut credant mendacio. 2 Thesi, 2.

P

ũ

W

70

Ŀ

h

Ł

Œ

Buseb. Trad. comme Eusébe l'avoit déja observé, 1.º qu'elle est destituée de témoins dignes de foi; no que la narration, où Philostrate rassemble deux cents ans après la vie d'Apollonius, les Mémoires de Damir son compagnon, a sensiblement le ton d'un roman, & que Philostrate n'a pas prétendu faire autre chose; 3.º que les miracles attribués à Apollonius ont des caracteres visibles de fausseté, & qu'il n'y en pas un seul qu'on ne puisse attribuet à l'adresse, au hasard ou à la supercherie; 4.º enfin, que la doctrine de ce Philosophe est contraire à la droite raison; & qu'ainsi Dieu n'a pu l'appuyer d'aucun miracle. A cela nous ajouterons qu'Apollonius n'a point prétendu instituer de Religion; qu'il ne s'est point donné pour Envoyé de Dieu; qu'il n'a rien fait par l'invocation du nom. de Dieu; que sa mémoire & celle de ses prétendus prodiges s'est perdue chez les Peuples, qu'iln'en reste aucun vestige, aucun monument, aucune tradition, même populaire, aucun effet enfire & aucun événement qu'on puisse leur attribuer, &c. C'est donc insulter le bon sens, que d'opposer ces contes à des faits, dont l'authenticité a passé tan de fois par le plus rigoureux examen, qui on 🖚 converti le monde, & qui ont paru à tous les hon =mes attentifs comme le langage de la Divinité. Les scenes scandaleuses arrivées au tombeau du diacre Paris, de prétendus prodiges, absurdes & ridicules de leur nature, soutenus envain par des intrigues & des récompenses, reconnus faux dès leur naissance, mille fois convaincus d'imposture, & dont la croyance n'engageoit à rien, ont autant de ressemblance avec les miracles de l'Evangile ľα ١., que les farces de l'Opéra bouffon. — L'histoire of des Vampires, si elle étoit bien averée, prouve 10 précisement qu'il a regné en Hongrie & dans quelques autres Provinces (a) une maladie de cerveau causée par la peur, dont plusieurs personnes ont été attaquées; que ces malades croyoient. voir des esprits ou des revenants qui leur sucoient le sang; que l'effet de ce délire étoit de les consumer peu à peu, jusqu'à ce qu'ils en mourussent, & qu'effectivement plusieurs en sont morts; qu'on a trouvé en terre des corps qui n'étoie pas encore consommés, & qu'on disoit se gonsser du sang des vivants. Quel rapport y a-t-il entre un événement de cette nature & l'Histoire Evangélique? Ceux qui, durant ces dernieres années, ont examiné sur les lieux les preuves du Vampirisme, ont bien rabattu de l'idée qu'ils en avoient. A peine le souvenir de ce phénomene subsiste-t il dans les Villes de Hongrie, où on disoit qu'il avoit sait le plus de bruit : les gens les mieux instruits sont tout étonnés des questions qu'on leur fait, & ne favent ce qu'on veut leur dire. L'univers est aujourd'hui aussi instruit & aussi convaincu des miracles de Jésus-Christ qu'il l'étoit du temps de Tibere & de Néron.

D. Par quel moyen peut-on distinguer les miracles réels d'avec les miracles autorisés par la crédulité du Peuple, & inventés par l'imposture?

R. Quand un miracle, 1.º est rapporté par des témoins oculaires; 2.º quand il est confirmé par

<sup>(</sup>a) C'est une erreur de eroire que le vampirisme n'a régné qu'en Hongrie, en Pologne & Moravie. On en voit un exemple bien singulier & bien circonstancié dans le Voyage du P. Labat aux Isles Françoises de l'Amérique, T. 4, pag. 137, édit. de la Haye, 1724. Nous nous proposons de développer cette matiere dans la relation de nos Voyages que nous donnerons incessamment au Public.

# 364 CATÉCHISME

l'aveu des Ecrivains du parti contraire; 3.° quand il a causé un événement mémorable qui sert à en constater la réalité; 4.° quand le bruit s'en répand avec éclat & avec uniformité de récit dans de vastes Provinces ou dans le monde entier; 5.° quand il est publié par des gens non suspects, sans intérêt à inventer ou à accréditer le saux; 6.° quand ceux qui l'attestent donnent leur vie pour en désendre certitude; quand, dis-je, toutes ces choses se trouvent réunies en saveur d'un miracle, il est insensé de le nier ou d'en douter.

D. Découvrez-vous ces signes d'un vrai miraele dans ceux de Jésus-Christ?

R. 1.º Les miracles de Jésus-Christ sont rapportes par ses Apôtres & ses Disciples, qui ont vécu avec lui, qui ont été les dépositaires de sa doctrine, & les témoins de ses œuvres. 2.4 Ils font avoués par les plus zélés adversaires du Chriftianisme; Julien, Celse, Porphire, les Thalmudistes n'en doutent pas (a). M. Fréret a beau répliquer que les Chrétiens reconnoissent aussi les prodiges des Païens. Il lui reste à prouver qu'il n'y a point eu chez les Païens des opérations magiques. Nous avons montré qu'il pouvoit y en avoir, & que ces sortes de prodiges n'avoient rien de commun avec les miracles de l'Evangile. 3.º Le monde converti à Jésus-Christ est un monument visible & subsistant de ses miracles; si cette conversion s'étoit faite sans miracle, elle seroit elle-

<sup>(</sup>a Voyez PHistoire de l'établissement du Christianisme, tirée des seuls Auteurs Juiss & Paiens, par M. Buller; & les Réponses critiques proposées par les nouveaux Incrédules, sur divers endroits des Livressaints, par le même. A Paris, chez Berton, sue Saint Victor.—Le témoignage des anciens Juiss & Paiens en faveur de la Religion Chrétienne. Ouvrage savant & prosond de M. Lardner, 4 vol. in-8°.

#### PHILOSOPHIQUE. même, suivant la remarque de S. Augustin, le comble de tous les miracles. 4.° Une grande partie de la terre a retenti de l'histoire de ces miracles dans le temps même qu'ils s'opéroient. S. Paul disoit au Roi Agrippa qu'un Prince ne pouvoit ignorer des choses si publiques & si connues (a). 3.º La publication de ces miracles exposoit les Apôtres aux plus grands outrages, aux souffrances & à la mort. Leur interêt demandoit qu'ils en dissimulassent la vérité, & qu'ils prissent le parti du silence. 6.° Les Apôtres ont attesté par leur mort le témoignage rendu aux miracles de Jésus Christ. Tout ce que nos Incrédules ont opposé à ces observations a été victorieusement réfuté par M. Ber- Certit. des gier; nous ne nous y arrêterons pas davantage. Preuves, Jusqu'ici l'on n'a point répondu à l'ouvrage de ce 4, 5. célèbre Apologiste de la Religion. L'on ne peut

(a) Scit enim de his Rex, ad quem & constanter loquor? latere enim eum nil horum arbitror. Neque enim in angulo quidquam horum gestum est. Act, 26.

regarder comme une réponse la déclamation qui a paru sous le nom de Conseils raisonnables (b).

(b) Le monde littéraire & le monde Chrétien étoit également attentiss à la réponse que feroient les Philosophes à La Réfutation de l'Examen critique de M. Fréret; ils avoient cru ou feint de croire que Fréret ne seroit jamais solidement réfuté; ils avoient prôné son Ouvrage comme un chef-d'œuvre de critique. Voilà le plus grand coup, disoit M. de V. qu'on leur ait porté. Cependant la Certitude des Preuves du Christianisme eut un succès qui épuisa en peu de temps cinq ou fix éditions; elle fut traduite en d'autres langues, accueillie dans les Pays étrangers avec la même faveur qu'en France: & l'incrédulité perdit un grand nombre de ses partisans; plusieurs écrivirent à M. Bergier pour le remercier de leur avoir dessilé les yeux & mis au jour les impostures, les sophismes, les artifices du Critique anti-ChréCes conseils ont été résutés dès qu'ils ont paru (a). Une Lettre insérée dans le Recueil philosophique a eu le même sort (b).

D. Que faut-il penser du fameux passage de

tien. On sent de quel œil nos esprits forts virent cette révolution. Il falloit répliquer & détruire la Certitude des Preyves, ou s'avouer vaincu. Personne ne se présentant pour combattre, le Philosophe des Délices, à l'imitation de ces vieux Capitaines qui, dans les grands périls de la Patrie, quittent leur retraite pour voler à son secours, se charges de cette expédition, il adressa à M. Bergier des Confeils raisonnables, Il fait parler de jeunes Bacheliers en Théologie, qui enseignant à être raisonnable, déraisonnent eux-mêmes à chaque instant; & qui sans s'inquiéter de ce qui a été dit & réfuté dans la Certitude des Preuves, font un abrégé du Didionnaire philosophique, de l'Examen important, du Diner du C, de Boulainvilliers, &c. c'est ce qu'on a appellé Conseils raisonnables; jamais titre ne fut plus nécessaire à un Livre. On y touche au doigt l'embarras & la foiblesse d'un grand génie qui défend une mauvaise cause. On croit voir un homme qu'une chûte imprévue entraîne dans un précipice: il s'attache tantôt à une branche d'arbre, tantôt à une pointe de rocher, jusqu'à ce que tout lui échappe, & qu'il tombe au fond de l'abyme.

(a) Réponse aux Conseils raisonnables. A Paris, chez

Humblot, 1771.

(b) On peut l'envisager comme le dernier effort des Inerédules contre la Certitude des Preuves, & comme une pleine confirmation de cet Ouvrage. L'Auteur est réduit à répéter quelques objections auxquelles on a le plus victorieusement répondu, sans oser se plaindre ni meme faire mention des réponses. S'il est vrai qu'on juge fainement des Livres comme des hommes par la nature de la société où on les voit engagés, on ne peut avoit qu'une très-mauvaise opinion de cette Lettre. Este se trouve dans la compagnie de deux dissertations contre l'immortalité de l'ame, & d'une apologie du suicide: c'est ce qu'on appelle Recueil philosophique.

PHILOSOPHIQUE. 367
Flav. Josephe sur la personne & les miracles de Jésus-Christ?

R. S. Jérôme, Eusébe, Isidore de Péluse, Sozomene, Suidas, Grotius, Huet, Casaubon, Ifaac & Gerard Vossius, Uslerius, &c. n'ont pas douté que ce passage ne fût de Josephe. On peut voir là-dessus Huet, Dém. évang. Prop. 3. n.º 11. Mais s'il n'est pas de lui, il en résulte un argument dont nos Incrédules ne s'accommoderont gueres. Ou Josephe a parlé de Jésus-Christ, ou non; s'il en a parle, qu'on nous montre un passage différent de celui que nous y voyons: s'il n'en a pas parlé, un silence si affecté sur des événements qui avoient fait tant de bruit dans le monde, annonce plus que tout ce qu'il eût pu en dire. Il parle de S. Jean Baptiste & de S. Jacques (a), & il auroit oublié seur Chef, dont les Sectateurs étoient déja répandus par-tout & connus de tout l'univers? C'est la réflexion de M. Vernet, Professeur d'Histoire à Genève.

#### §. I V.

D. N'y a-t-il pas quelques miracles opérés par Jésus Christ, qu'on puisse expliquer par des moyens naturels: par exemple, la guérison de l'aveugle-né? N'a-t-on pas vu plusieurs aveugles nés recouvrer la vue par les secours de l'art?

R. Tous les infirmes guéris par Jésus-Christ, étoient sans espérance de guérison. Les uns étoient à la mort, les autres étoient affligés par des maux

<sup>(</sup>a) L'authenticité de ce dernier passage n'est contestée par personne; Blondel se désie de celui qui regarde S. Jean-Baptiste, mais sans aucun motif raisonnable.

invétérés qui avoient réfisté à tous les remedes (a), Il y a beaucoup d'apparence que l'organe de la vue dans l'aveugle-né étoit entièrement dépravé: mais supposons le contraire, que s'ensuit-il? La médecine guérit encore aujourd'hui les malades, pour cela une guérison subite, opérée par une parole, cesse-t-elle d'être un miracle? Il en est de même des sourds & des muets guéris par la puissance bienfaisance de Jésus-Christ.... Il n'y a point d'extravagance que les Incredules n'aiest lmaginé pour infirmer le merveilleux des guérisons rapportées dans l'Evangile. Le Déiste Génevois nous apprend qu'il n'y a pas plus de mira-Trolseme cle à guérir subitement, qu'à mourir subitement; Leure de la qu'il est aussi aisé de racommoder une montre en

Mont. p. 101. un moment, que de la casser, &c. Ce seroit un

grand miracle, si le cerveau d'un homme qui raisonne de la sorte, guérissoit subitement.

D. Parmi ces miracles n'y en a-t-il pas qui semblent blesser la sainteté de Jésus-Christ? Pourquei sécher un figuier qui ne porte point de figues, quand il est hors de saison d'en porter? Pourquoi occasionner aux Géraséniens la perte de leur troupeau?

R. Le Maître de la nature est sans doute en droit de faire périr un arbre quand il lui plaît,

& quand par-là il peut instruire les hommes; ce moyen est digne de sa bienfaisance & de sa

<sup>(</sup>a) Voyez un Ouvrage de Guillaume Ader, fameux Médecin de Toulouse, intitulé: Enarrationes de Ægrocis & morbis Evangelicis, Tolojæ 1621, od il prouve que les maladies guéries par Jésus-Christ, étoient naturellement incurables. Voyez austi Bartholin, de Morbis Biblicis. Scheuchzer, Phys. Sac. &c.

# PHILOSOPHIQUE. 369

fagesse. Les Disciples devoient naturellement raisonner de la sorte : si Jésus-Christ desséche un arbre par une parole, quelle ne doit pas être l'efficace de ses malédictions sur des hommes coupables? Le figuier ne doit porter des fruits qu'en un temps, l'homme doit en porter en tout temps, & sera maudit en quelque temps qu'il soit trouvé sans fruit. Au reste, tous les raisonnements des Philosophes au sujet de la malédiction du figuier tombent à faux. Le figuier étoit couvert de feuilles; or il faut remarquer que cet arbre ne pousse des feuilles que fort tard, & après que son fruit est déja formé; à en juger par les feuilles, le figuier devoit avent son fruit fort avance, & prêt à mûrir; puis qu'il n'en paroissoit point, il falloit que ce fût un arbre stérile, & qui eût dégénéré. Il ne sert à rien de dire que ce n'étoit pas la saison des figues, cela même prouve la stérilité du figuier; puisqu'il n'eût pas dû avoir ses feuilles si avancées, & que les ayant portées trop tôt, on ne devoit plus attendre qu'il portat de fruit. - Quant au troupeau des Géraséniens, 1.º Jésus-Christ ne sit que permettre aux démons de s'en emparer. Quel droit avoient les Géraléniens d'exiger qu'il employat sa puissance à empêcher cette perte? Il en permet bien d'autres dans toute l'étendue de la terre, toujours pour des railons sages & justes. 2.º Les habitants de Gérasa étoient presque tous Pajens, c'étoit la Galilée des Nations; leur commerce avec les Juifs déplaisoit au Seigneur. 3.º Les pourceaux étoient la victime ordinaire dans les sacrifices des Paiens (a). Les Juifs les trafiquoient & les vendoient aux Géraléniens, & ce trafic ne

<sup>&#</sup>x27; (a) Bos aret, ignavam facrificate suem. Ovid. L. 4. fast.



pouvoit que déplaire au Dieu d'Ifraël. 4.º L'action des esprits invisibles sur ces animaux étoit un excellent argument contre le Saducéisme, qui avoit infecté toute la Judée. Une réfutation visible & sans réplique d'une erreur capitale, vaut bien plus qu'un troupeau d'animaux immondes. On pourroit encore multiplier les réponses; mais il est inutile de s'y arrêter davantage, ainsi que sur d'autres objections de quelques esprits subtils & rafinés, contre les miracles de Jésus-Christ. Les Interprétes ont satisfait à tout cela, & ce n'est que dans leurs Ouvrages que les Philosophes ont pris leurs objections: le grand nombre meme les ont copices dans quelques Brochures éphémeres, dont les Auteurs les ont prises dans d'autres Brochures; les plus favants & les plus profonds les ont lues dans les Commentaires de Dom Calmet, en laissant toujours de côté les réponses. Voilà le grand art par lequel on multiplie les Livres; on étale de l'érudition à peu de frais. On éblouit les ignorants.

D. Ne peut-on pas croire que les possessions dont il est fait mention dans l'Ecriture, ont été

des maladies naturelles?

R. 1.° Quand cela seroit, les maladies se guétissent-elles en un instant, par une seule parole? 2.° Le démon ne peut-il pas produire ou entretenir un mal naturel dans un corps dont il s'est emparé (a)? 3.° Quelle maladie pouvoit avoir cette

<sup>(</sup>a) Si le démon peut remuer des corps entiers, il peut remuer aussi les organes & les humeurs qui les composent, & causer par là différentes maladies. C'est la réstexion de M. Bossuet: (Élévat, sur les myst, Élév. 5:) du savant Estius (in L. 2 Sent, distinct. 7 & 17;) & du célèbre Médecin Daniel Sennert, surnommé le Galieg de l'Allemagne, (L. 6, part. 9, c. 5.)

# PHILOSOPHIQ UE.

fille de Philippes délivrée par S. Paul, qui procuroit à ses Maîtres un guain considérable en découvrant les choses cachées? Quelle maladie a pris At. xvj. 16, tout-à-coup aux animaux dont on vient de parler, & qui se précipiterent tous dans la mer? &c. Quand on fait des systèmes, il faut tout expliquer, ou bien ces systèmes sont convaincus de faux, & le Systémateur n'est qu'un esprit foible, téméraire, inconféquent.

D. Si les possessions de l'Evangile ont été véritables, d'où vient qu'elles ont cesse depuis? n'at-on pas droit de conclure qu'il n'y en a pas eu puisqu'il n'y en a plus? pourquoi n'y auroit-il des possessions que dans des temps de barbarie?

R. 1.º Quand les possessions auroient absolument cesse, il n'en seroit pas moins vrai qu'il y en a eu. Faut-il nier un fait parce qu'il ne se répéte plus, ou parce qu'il ne se perpetue pas? On dira : la peste n'a pas été à Marseille, puisqu'elle n'y est plus. La lepre, le mal des ardents, &c. n'ont jamais existe, puisqu'ils n'existent plus. La petite vérole n'existe pas, puisqu'elle n'a pas existé autrefois.

2.º Il est très-faux que les possessions aient disparu avec le siècle de l'Evangile. S. Paulin atteste qu'il a vu de ses yeux un possédé marcher la tête en bas contre la voûte d'une église, sans que ses habits fussent dérangés; & qu'il fût délivré par les reliques de S. Felix de Nole. Il rapporte la même In vità Sil. chose en parlant des reliques de S. Martin. S. Pau-Felicis. lin n'étoit ni un fourbe, ni un visionnaire. « J'ai · » vu, (dit Sulpice Sévere,) un homme qui à l'ap-» proche des reliques de S. Martin, fut élevé en D'air, y demeura suspendu les mains étendues, de maniere que ses pieds ne touchoient point à la -Aaij

» terre. » Ce n'est pas ici une histoire apoctyphe, ni des oui-dire; c'est un homme sense qui atteste ce qu'il a vu de ses yeux. On pourroit multiplier ces exemples, mais on n'y gagneroit pas davantage contre des gens déterminés à nier tout ce qui ne

s'accorde pas avec leurs idées.

3.º Il est plus saux encore qu'on ne voit des possédés que dans des temps de barbarie. Jésus-Christ est venu dans le beau sét le d'Auguste. Les Apôtres S. Pierre & S. Paul ont été dans le même temps. Ils ont délivré des possédés, consondu des Magiciens; les Livres sacrés en sont soi. M. de Voltaire assure qu'il n'y a jamais eu ni possédés, ni sorciers dans les siècles éclairés. Qui est-ce qui mérite la présérence, qui est-ce qui doit avoir le plus d'autorité, ou nos Livres divins, ou M. de Voltaire?

D. D'où vient donc que dans ces derniers siécles, le phénomene des possessions est en quelque sorte anéanti?

R. Il n'est anéanti que pour ceux qui ne lisent

pas, & qui se contentent de déclamer sans consulter les faits. Fernel & Ambroise Paré, Médecins

prétendu qu'on pouvoit savoir naturellement des Langues qu'on n'avoit jamais apprises. M. de la

Domla Taffe.
Lett. 14, n.
Lett. 14, n.
Lett. 14, n.
Lett. 16, parloit Grec & Latin, fans avoir jamais appris
ces deux Langues. Il est bon de savoir que Paré
étoit Protestant. M. de la Cour, Missionnaire à la

Lettre à Cochinchine, assure avoir vu un Energumene qui M. Winslow, n'avoit jamais appris d'autre langue que la Comédecine, à chinchinoise, & qui répondoit très-correctement aux demandes que ce Missionnaire lui faisoit dans toutes les langues qu'il avoit apprises. C'est sans doute pour rire que Pomponace & Erasine ont

Cour vit le même Energumene transporté dans un clin d'œil au plancher de l'église, les pieds les premiers. - Depuis que la mode s'est introduite de nier les possessions & la magie, il est surprenant qu'aucun de nos Philosophes n'ait encore entrepris de réfuter les Actes du procès fait par le Parlement de Paris en 1682, contre les Bergers de Pacy en Brie, & que l'on peut voir dans. le Traité des Pratiques superstitieuses du Pere Le Brun. Ces Actes cités par M. Beroier, dans la Certitude des Preuves du Christianne, sont restés sans réponse dans les Confeils raisonnables. Nous invitons tout homme non prévenu à lire l'histoire de quelques faits rapportés par le P. Labat, & prouvés par tout ce qui peut jamais compléter la certitude d'un événement, & sur-tout l'opération d'un petit Négre que l'Auteur raconte avec sa naïveté ordinaire (a). Le savant Jésuite Frédéric Spé de Langenfeld, le premier qui, au rapport de Leibnitz, a efficacement éclaire les Tribunaux, sur la jurisprudence criminelle, relativement aux sorciers & à la magie, en réfutant les erreurs populaires sur cette matiere, convient que l'existence de la magie est une chose incontestable (b). Le célèbre M. Haen vient d'établir la même chose dans un ouvrage trop chrétien & trop sage, pour ne pas

<sup>(</sup>a) Voyage aux Isles Françoises. T. 1, p. 492 & suiv. A qui faut-il croire, à des hommes qui raisonnent d'après leurs yeux & qui les ont bons, ou à ceux qui nient sans voir & sans vouloir se convaincre?

<sup>(</sup>b) Id omninò tenendum existimo, in mundo malesicos aliquos esse, nec id sine temeritate ac præposteri judicià notà negari posse. Cautio criminalis de processibus contra sagas. Francosurti, 1632.

CATECHISME 374

lui avoir attiré un tas de sarcasmes philosophi-

ques (a).

D. Ne faut-il pas avouer au moins que les véritables possessions sont aujourd'hui fort rares, & qu'il n'est presque plus question de sortilége & de magie?

\* R. 1.º Il n'est pas étonnant que les temps d'ignorance aient multiplié les impostures en cette matiere, & que le nombre en ait diminué avec celui

des dupes.

2.º On ne deit pas être surpris qu'il y ait eu dans les premiers siècles du Christianisme un plus grand nombre de possédés qu'il ne s'en trouve aujourd'hui. Dieu le permit ainsi; parce que la puissance des Chrétiens sur les démons devoit être une des preuves les plus capables de faire impression sur les Païens. Depuis l'extinction de l'idelâtrie, nous fommes persuadés que le régne du Princeps démon est détruit, suivant la promesse de Jésus-Lujus mundi Christ; & que sans une permission particuliere & jam judica-

ceps hujus mundi ejiciesur foras. Joan. 16. &

sus est. Prin extraordinaire de Dieu, le démon ne peut avoir aucun empire sur des Chrétiens consacrés au Seigneur par le Baptême : mais cela n'empêche pas qu'il n'agisse encore, quoique soiblement & dans des cas plus rares; comme ces Princes détrônés & chasses de leurs Etars, qui ne laissent pas de faire de tems en tems quelques efforts pour y rentrer.

> 3.º Nos Philosophes ne refusent pas de citer quelquefois M. de S. Evremont. Cet homme judicieux à bien des égards, disoit, que si le démon se montroit à découvert dans ce siècle, il détrui-

<sup>(</sup>a) Antonii de Haen, S. C. R. A. majestati à consiliis & archiatri, &c., de Magia Liber. Venetiis, 1775.

PHILOSOPHIQUE. 3:

roit l'incrédulité (a). Le démon aime l'ignorance & les tenèbres; il se tient chez les Sauvages plutôt que chez les hommes éclairés. | C'est une expérience confirmée par tous les témoignages possibles. Ce n'est pas à nous à rendre raison de ses inclinations. Les ignorants sont superstitieux, les savants sont incrédules: le démon gagne à se montrer aux uns & à se cacher aux autres. « Pour nous en-» traîner plus fûrement dans l'erreur, » dit Thomas Brown, célèbre Auteur & Médecin Anglois, » le populaires. » démon a persuadé aux hommes qu'il étoit un être » imaginaire, & par-là il endort l'homme dans une p fausse sécurité. & lui fait concevoir des doutes ⇒ sur les peines & sur les récompenses futures.... » Il ébranle l'opinion même de l'immortalité de D'ame; car ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de » substances purement spirituelles, croiront encore moins que leurs ames doivent exister, après p qu'elles seront séparées de leurs corps. »

#### s. v.

D. Quel est le miracle le plus décisif, le plus incontestable, opéré par Jésus-Christ?

R. C'est évidemment celui de sa résurrection;

A a iv

<sup>(</sup>a) J'ai vu des opérations magiques constatées par tout ce qui peut former la pleine certitude d'un fait, se démentir précisément lorsqu'elles alloient acquérir ce degré de publicité & d'évidence qui auroit anéanti la philosophie du siécle. Un seul esset surnaturel renverse de fond en comble tout l'édisce du matérialiste. Dieu, qui pour des raisons conformes à sa justice & à sa sagesse, permet l'aveuglement des hommes vains & superbes, les y laisse & les y condamne; par ces mêmes raisons, permet où arrête l'action des esprits invisibles, selon les circonstances & les temps.

# 376 CATÉCHISME

il est impossible d'en peser les preuves sans se taisfer entraîner à la plus entiere conviction.

D. Comment raisonnez-vous sur cette résurrection, pour en mettre les preuves dans tout leur

jour?

R. La résurrection du Sauveur est prouvée par le témoignage de ses amis, par le témoignage de ses ennemis, par le témoignage de l'univers entier: il n'y a donc jamais eu d'événement mieux attesté.

D. Le témoignage des amis de Jésus-Christ peut-

il faire preuve en faveur de sa résurrection?

R. Le témoignage des Apôtres & des Disciples de Jésus-Christ, est un témoignage d'amis, mais un témoignage plus décisif que celui de ses ennemis mêmes. C'est le caractère de tous les amis, ainsi que le remarque S. Jean Chrysostome, quelque fidèles, quelque attachés qu'ils nous aient été durant notre vie, de nous oublier peu-à-peu lorsque nous avons cessé d'être, de chercher ailleurs des objets à leur attachement & à leur fidélité; mais voici une conduite bien différente & bien contradictoire à la marche ordinaire des affections humaines. Des amis qui n'osent pas s'avouer tels, tandis que Jesus vit, tandis qu'il opere des prodiges, tandis qu'il est un Maître & un Docteur respecté en Israël; des amis qui le fuient, qui le renient au premier aspect de quelque danger; des amis qui l'ont abandonné sans réserve aux approches de sa mort, lui sont attachés après sa mort, jusqu'à vouloir mourir pour lui, jusqu'à ne prétendre que cela, ne desirer que cela, ne travailler & ne le fatiguer qu'en vue & en espérance de cela. Ne cherchez pas les raisons de ce phénomene, poursuit S, Chrysostome, ils l'avoient vu ressuscité,

# PHILOSOPHIQUE. 377

& ils l'avoient vu à n'en pouvoir douter; voilà toute l'explication de cette conduite en apparence si contradictoire des Apôtres.

D. Comment les Apôtres avoient-ils vu Jésus-Christ ressuscité à n'en pouvoir douter? Comment l'avoient-ils vu à se persuader que l'illusion, la prévention, le prestige n'avoient aucune part à ce qu'ils

voyoient, ou à ce qu'ils croyoient voir?

R. Ils ont épuisé toutes les ressources du doute. Nous n'avons été que trop circonspects, disoit S. Jean, trop difficiles à croire notre Maître ressulcité; & notre empressement à nous en convaincre par le témoignage des sens, approche beaucoup d'une incrédulité blamable: non contents de l'entendre & de le voir, nous l'avons touché, & nous avons mis nos doigts dans ses plaies. Nos mains ont concouru avec nos yeux & nos oreilles à nous faire croire enfin, & à faire taire tous nos doutes? Quod : Joan. 4 audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, & manus nostræ contrectaverunt de verbo vitæ. Ceux meme qui en étoient déja convaincus de la sorte, n'ont pu convaincre les autres sans employer les mêmes preuves. Le sépulcre ouvert, le tombeau vuide, les Gardes mis en fuite, des Anges qui apparoissent, & qui annoncent cette admirable résurrection, ne leur ont pas sush; avec tout cela, ils traitoient encore de folie & de vision, une chose dont ce divin Maître leur avoit tant de fois prédit l'accomplissement, & à laquelle il les renvoyoit comme au plus important de tous les Oracles: Visa sunt ante illos sicut deliramentum Luc. 24 verba ista, & non crediderunt. Ce n'est ni un, ni meme quelques Disciples qui l'ont vu; outre les Apôtres, plus de cinq cents Fidèles réunis en un lieu. l'ont vu tous ensemble: S. Paul, en écride ceux qui vivoient encore: Visus est plusquam quingentis fratribus simul, ex quibus multi manent usque adhuc. Ils ne l'ont pas vu une fois, mais plusieurs fois; ils ne l'ont pas vu rapidement & par maniere d'apparition, mais ils ont conversé & vécu avec lui: Nobis qui manducavimus & bibimus cum ipso, possquam resurrexit à mortuis.

D. Quoique les Disciples du Sauveur n'aient pas été trompés, & qu'ils n'aient pu l'être, n'ont-ils pas voulu tromper? N'ont-ils pas eu quelque intérêt, quelque raison politique de faire passer pour ressus

cité, un homme qui ne l'étoit pas?

R. Que leur est-il arrivé pour avoir cru & pour avoir annoncé aux Nations la résurrection de Jesus? Rien qu'ils n'aient prévu, rien dont ils n'aient fait plus d'une fois l'épreuve, rien qu'ils n'eussent pu éviter en cessant de publier cette résurrection de Jésus. Les insultes, les coups, les chaînes, les prisons ont payé la constance de leur témoignage. Sous des grêles de pierres, sous le tranchant d'un fer homicide, dans les ombres & les horreurs de la mort, ils ont persisté dans leur déposition (a). Or un témoignage qui coûte si cher, & qui est mis à de si cruelles épreuves, peut-il paroître intéressé? Et bien loin de croire que les Disciples de Jésus aient osé publier une résurrection\_imaginaire, ne devons-nous pas plutôt nous étonner qu'ils n'aient pas caché une résurrection véritable?

D. Qu'est-ce que les ennemis du Sauveur ont répondu à la déclaration des Apôtres?

<sup>(</sup>a) Il est certain que les Apôtres sont morts pour attester cette résurrection. Voyez ci-dessous l'Article 4, 5, 1.

R. Toute la fureur des Juiss contre le Fils de Dieu & toute l'incrédulité des Paiens n'ont pu imaginer de raison plausible pour cacher la vérité de ce mémorable événement; & par l'impuissance la plus marquée de nier la réfurrection du Sauveur des hommes, ils hui ont rendu le plus grand témoignage. Qui croiroit qu'ils ont été réduits à publier que les Disciples avoient enlevé son corps en présence des Gardes qui dormoient? car c'est vraiment à quoi ils ont été réduits; & ce conte, tout absurde qu'il est, est la seule réponse que les Juiss pouvoient faire. Aussi ce n'est pas une chose que l'Evangéliste leur prête. Cette réponse subsistoit encore du temps de S. Augustin, & on la trouve. encore aujourd'hui chez les malheureux restes de ce Peuple fugitif. L'on ne pouvoit contester la mort réelle de Jésus-Christ; le genre de son supplice, son cœur percé d'une lance, les témoins sans nombre qui l'avoient vu expirer ne laissoient là-dessus aucun doute. Les Apôtres prêchoient par-tout sa résurrection; il étoit aisé de les résuter en montrant le corps qu'on avoit eu soin de faire garder par des Soldats. Ce corps avoit disparu; que faire donc, que dire? Combler l'impiété par l'extravagance; insulter la raison de l'homme après avoir prophané les droits de Dieu. Quoi! des Disciples, qui prenoient lâchement la fuite il y a quelques heures, qui n'osoient se faire voir chez les ennemis de leur Maître, qui trembloient à la voix d'une femme, iront insulter des gens armés pour enlever le corps d'un homme qui les auroit indignement joues s'il ne ressuscitoir pas?... Si ces Gardes ne dormoient pas, comment les Apôtres ont-ils enlevé le corps? S'ils dormoient, comment saventils ce qui s'est passé durant leur sommeil? Il faut

bien, conclut naivement S. Augustin, que l'inventeur de ce conte insensé ait été endormi luimême autant & plus que les témoins qu'il produit: In Psal 63. Verè tu ipse obdormissi qui scrutando talia desecisti (a).

D. Comment prouvez-vous la résurrection de Jésus-Christ par le témoignage de l'univers?

R. Dès les premieres années du Christianisme les hommes les plus sages, les plus éclairés ont Inf. art. 3, professé & adoré la Divinité de Jésus-Christ. Dès les premieres années l'Evangile s'est répandu d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Or un homme crucifié, livré au plus infame supplice, chargé de malédictions, poursuivi dans sa mémoire & dans ses Disciples par toute la haine & tous les mépris des Juifs & des Paiens, eût il été reconnu & invoqué comme Dieu; si sa résurrection, après avoir été si solemnellement prédite, n'étoit point devenue une chose évidente & incontestable aux yeux de la plus opiniatre incrédulité? Sa morale si pure, si sévere eût-elle prévalu contre la contagion générale des mœurs, contre l'intérêt des passions, contre la force de l'exemple; contre toutes les prétentions du cœur humain? Des dogmes si sublimes, si incroyables eussent-ils été reçus dans le monde, malgré les raisonnements des Philosophes, malgré l'éloquence des Orateurs, malgré la puissance des Empereurs, malgré la conjuration réunie de la terre & de l'enfer? Et n'est-ce pas ici le lieu de raisonner sur le miracle de la résurrection en particulier, comme S. Augustin raisonnoit sur les miracles en général; & de dire,

<sup>(</sup>a) Voyez un Ouvrage intitulé: Résurrection de Jésus—Christexaminée selon les régles du Barreau; & un autre plus moderne, Motifs de ma Foi, par M. de Vouglans, in-12 = 1776.

que quiconque ne reconnoît pas ce premier miracle, en doit reconnoître un autre plus étonnant & plus incroyable encore; savoir, la conversion du monde entier à Jésus Christ: Mundum sine miraculo suisse conversum. Car c'est là le seul moyen, je veux dire la certitude de la résurrection de Jésus-Christ, qui puisse expliquer une si étrange révolution.

D. Le miracle de la résurrection de Jésus-Christ est-il une preuve invincible de la vérité

de la Religion qu'il a prêchée?

H

R. Pour en douter, il faudroit dire que le Dieu de toute vérité & de toute sainteté auroit concouru à la confirmation du mensonge, en ressuscitant un homme qui auroit infatué les Peuples d'une doctrine arbitraire, & qui pour preuve de sa mission en avoit appellé sans cesse à sa résurrection future; car Jésus-Christ en guérissant les malades, en éclairant les aveugles, en chassant les démons, en ressuscitant les morts, ne prétendoit pas donner tout cela pour une derniere preuve sans réplique & sans appel, de la vérité de son Evangile; tout cela en étoit une preuve sans doute, & une preuve bien propre à persuader & à convaincre; mais ce n'étoit point celle que le divin Législateur avoit désignée, pour mettre le comble & le sceau aux caracteres de sa prédication. Cette génération perverse & incrédule, disoit-il en parlant des Juifs, desire de voir des prodiges pour s'attacher à moi, mais elle n'en verra point d'autre que celui de ma résurrection. figurée par la sortie de Jonas du sein de la baleine (a). Voilà donc Dieu lui-même cité & ap-

<sup>(</sup>a) Generatio mala & adultera signum quærit, & signum

pellé comme témoin & comme coopérateur de Jésus-Christ; voilà toutes les controverses rouchant la divinité de sa mission renvoyées au tribunal de la vérité éternelle, qui par la résurrection de cet homme extraordinaire, ou par son abandon dans le tombeau, devoit prononcer sur la nature & sur l'authenticité des choses qu'il avoit prêchées, & des attributs qu'il s'étoit donnés. Delà, autant qu'il est impossible que Dieu appuie & approuve l'erreur, autant est-il impossible que Dieu ait ressuscité Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est point ce qu'il s'est dit être, & si sa Doctrine n'est pas la Doctrine de Dieu même.

#### §. V I.

D. Depuis l'établissement du Christianisme, n'y a-t-il pas eu des miracles avérés, publics, éclatants, propres à convaincre l'incrédulité la

plus obstinée?

R. Il y en a eu un très-grand nombre, qui réunissent toutes les preuves, dont un fait historique est susceptible. Tel est le tremblement de terre accompagné de flammes, qui sit avorter le projet que l'Empereur Julien avoit formé de rebâtir le Temple, malgré la prophétie de Jésus-Christ. Cet événement est attesté par Ammian Marcellin, Auteur Païen, Officier dans les Armées Romaines, Admirateur & Panégyriste de Julien: il est rapporté par un Rabbin Juif, par plusieurs Peres de l'Eglise qui prennent à témoins leurs audi-

non dabitur ei, nisi signum Jonæ Prophetæ. Sicut enime suit Jonas in ventre ceti tribus diebus & tribus nocibus sic erit Filius hominis in corde terræ tribus diebus & tribus nocibus. Matth. 12:

## PHILOSOPHIQUE. 183

teurs, qui en ont vu plusieurs circonstances. Enfin il est avoué par Julien lui-même, dans une de ses Lettres (a). — Telle est l'histoire de ces Catholiques, à qui Hunneric, Roi des Vandales, Arien obstiné, avoit fait couper la langue, & qui parlerent miraculeusement le reste de leur vie (b). Ce fait est attesté 1.° par l'Empereur Justinien dans le Code de ses Loix; il dit: Nous les avons vus. & entendu; 2.º par Victor, Evêque de Vite en Afrique; 3.º par Enée de Gaze, Philosophe de ce temps-là: Je les ai vus moi-même de mes yeux, dit-il, je les ai entendu parler, & leur ayant fait ouvrir la bouche, j'ai vu que leur langue avoit été entiérement arrachée jusqu'à la racine. 4.° L'Historien Procope en parle de même après les avoir vus. 5.º Le Comte Marcellin en dépose également sur le témoignage de ses yeux. 6.° Victor de Timone réclame sur cet événement, l'attestation oculaire de toute la Ville Impériale. - Telle est la conservation de cette semme faussement accusée d'adultere, qui se confiant en Jésus-Christ, & invoquant son saint Nom, ne put jamais être

(a) Lisez ce mémorable événement dans l'Histoire du bas-Empire, par M. le Beau, L. 13, n. 325. Il paroît que la Providence a voulu rassembler les circonstances qui pouvoient donner à la vérissication de ses oracles, toute l'authenticité & toute l'évidence possibles.

<sup>(</sup>b) Quelques Incrédules ne pouvant nier le fait, ont voulu l'expliquer. Il est aisé de juger avec quel succès. Il est vrai que le défaut de langue n'empêche pas toujours toute articulation; mais 1º cette rare exception n'a pu se tencontrer par hasard dans toute cette troupe de Martyrs. 2.º Des hommes sans langue ne parlent pas de la maniere dont ceux-ci ont parlé; puisqu'il a fallu le témoignage des yeux, pour se persuader qu'ils étoient sans langue.

# 384 CATÉCHISME, &c.

décapitée. Toute la Ville de Verceil fut spectre trice de cet événement, qui arriva du temps de Epist. L. 3. S. Jérôme. Ce Pere en a écrit l'Histoire..... On nocentium. trouvera des miracles également attestés dans tous les siècles de l'Eglise, depuis le premier jusqu'au dix-huitieme.

D. Ne faut-il pas au moins convenir que les miracles sont aujourd'hus plus rares que dans les

premiers siècles du Christianisme?

R. 1.º Un des motifs qui aient pu engaget Dieu à faire des miracles, c'est l'établissement du Christianisme, auquel il falloit donner tous les caracteres de la divinité; une puissance surnaturelle qui coopéroit à la prédication des Apôtres, devoit en assurer le succès. Cette divine Religion une fois solidement établie, dit S. Grégoire Pape, les miracles devenoient moins nécessaires (a). 2.º La foi des fidéles est, pour ainsi dire, la règle & la mesure des miracles qui se font dans le sein du Christianisme; cette foi s'affoiblit & est en quelque forte anéantie dans un grand nombre de provinces; l'état des Chrétiens devient celui des Capharnaites, chez lesquels le Sauveur du monde n'opéroit aucun prodige, parce que le regne de l'incrédulité sembloit y enchaîner sa puissance bienfaisante (b). 3.º Les opérations miraculeuses

<sup>(</sup>a) Ut ad fidem cresceret multitudo credentium, miraculis suerat nutrienda; quià & nos, cum arbusta plantamus, tamdiu eis aquam infundimus, quoadusque ea int terra jam coaluisse videnmus; & si semel radicem secrint, irrigatio cessati. Reg. m. h. 29 in evang.

<sup>(</sup>b) Non poterat ibi virtutem ullam facere, nifi paucos infirmos impositis manibus curavit; & mirabatur propter incredulitatem eorum. Marc. 6. — Generatio mala & adultera signum quærit, & signum non dabitur ei. Matth. 12.

# PHILOSOPHIQUE.

**Existent encore** (a), peu importe que le nombre en soit peut-être diminué; un seul miracle bien everé, suffir pour anéantir tous les systèmes anti-Chrétiens.

#### VIL

D. D'où vient l'acharnement des Incrédules à nier tous les miracles, quelques preuves qu'on

puisse leur en donner.

R. Nous venons de le dire, si un seul miracle en faveur du Christianisme est véritable, tous les Iystêmes philosophiques s'écroulent. Il ne faut donc pas s'étonner de la résistance invincible qu'ils oppolent à sa croyance; mais bien de la tranquillité qu'ils affectent, dans un état, que le seul doute sur la réalité d'un seul miracle, doit rendre cruel. Delà viennent ces rares maximes: Que toutes les preuves possibles ne peuvent persuader un fait surnaturel à des gens sensés; qu'un million de témoins oculaires na doit pas persuader la résurrection d'un phil. n. 50 & mort. Ces Messieurs demandent les témoignages les plus certains, les plus incontestables; & lorsque nous les leur donnons, ils n'en veulent plus, ils sont inutiles. Les raisonnements sont plus sûrs que les yeux: on peut en juger sans doute par l'uniformité & la consistance de ces jugements, & par les belles choses qu'on nous raconte de leur infaillibilité. Le même homme qui parle de la sorte, nous apprend que les jugements dépendent absolument des organes & de nos dispositions actuelles. Montagne ne faifoit aucun cas des

<sup>(</sup>a) Voyez l'Histoire Ecclésiastique des derniers siécles; les Bulles de canonisation données par Benoît XIV, Clément XIII & Clément XIV.

jugements de la veille, parce qu'ils étoient réformés le lendemain. Le Système de la nature renchérit sur tout cela. Bayle dit que la raison n'est qu'une girouette; ce Critique ergotoit même contre les démonstrations géométriques (a). M. de V. doute un peu de cet axiome: deux & deux font quatre. C'est au moins ce qu'il dit un jour à M. Clark. Ainsi plus de raisonnement, plus de preuves de fait avec les Incrédules. L'on est à plaindre lorsqu'on a à faire à des esprits de ce caractère; mais ils sont encore plus à plaindre eux-mêmes.

#### ARTICLE IL

## Les Prophéties.

D. A quoi se réduisent les Prophéties les plus célèbres & les plus importantes de l'ancien Testament?

R. A trois articles. La réprobation des Juiss; l'établissement du Christianisme; la vie, les actions, les soustrances de Jésus-Christ.

D. L'existence de ces Prophéties est-elle aussi avérée que l'accomplissement en est incontestable?

R. Les adversaires les plus acharnés du Christianisme ne se sont pas avisés d'en douter. Porphyre qui disoit les Prophéties de Daniel supposées, sans en apporter d'autre preuve que leur clarté & l'évidence de leur rapport avec l'événe.

<sup>(</sup>a) Voyez la Bibliothéque ancienne & moderne de M. Le Clerc, T. 8,

# PHILOSOPHIQUE. 387

ment, n'a osé étendre cette assertion jusqu'aux autres. En effet le moyen de croire que les Juifs se soient faits dépositaires des fourberies des Chrétiens? C'est à eux que nous renvoyons pour l'authenticité de ces Prophéties & leur préexistence au temps du Christianisme. On a beau argumenter contre nous, & nous demander l'époque de ces admirables prédictions, nous répondons en quelque sorte comme Jésus-Christ répondit à Caiphe: Quid me interrogas? Interroga eos. Demandez à Joan 182 nos plus cruels ennemis, si les choses sont comme nous vous les avons dites; qu'ils soient nos Juges & les vôtres: Ecce, hi sciunt. Voilà ce que les saints Peres disoient à des hommes peu instruits, qui, frappés de l'évidence des Prophéties. prétendoient qu'après l'événement, elles avoient été fabriquées par les Chrétiens: & à cette réponse des Peres il n'y avoit pas de réplique, comme il n'y en a pas encore aujourd'hui. Un Phi- Maupert losophe de ce siècle l'a senti, & s'en est expliqué Estai de phide la maniere suivante : « Un avantage qu'à la Re-ch. vii » ligion Chrétienne, & dont aucune autre ne sau-» roit se vanter, c'est d'avoir été annoncée un segrand nombre de siècles avant qu'on ne la vît • éclorre, dans une Religion qui conserve encore » ces témoignages, quoiqu'elle soit demnue sa

## S. I I.

plus cruelle ennemie. »

D. La réprobation des Juis est visiblement conforme aux Prophéties multipliées qui l'annoncent; mais le malheur de cette Nation n'étoit-il pas un événement naturel qui pouvoit être prévu par des conjectures fondées, ou arriver à la suite d'une prédiction hasardée?

Bbij

R. L'état des Juiss est trop singulier & trop unique pour avoir pu être prévu par des lumieres naturelles, ou pour être le résultat de quelques circonstances amenées par le cours ordinaire des choses. Car vit-on jamais une Nation célèbre, cultivée, illustrée par de grands événements, être chasse totalement de sa Patrie, & déracinée, pour ainsi dire, de son sol natal; mener une vie errante. dans toutes les Provinces, dans tous les Royaumes de la terre? Nation méprisée, haïe, persécutée de tous les Peuples, de quelque Religion, de quelque caractere qu'ils soient, du Chrétien comme de l'Infidèle, de l'Adorateur d'un Dieu comme du Sectateur insensé des Idoles, de l'homme civilisé & adouci comme de l'homme sauvage & barbare; Nation aveuglée au point de garder elle-même, comme un dépôt sacré & divin, le Livre qui est évidemment le fondement de la Reli-Us videntes gion qu'elle s'obstine à méconnoître; au point de

nonvideant, ne pas entendre ce qu'elle entend, & de ne pas

non intelli-voir ce qu'elle voit. Vit-on jamais un Peuple religant. Inc. 8. gieux si attaché aux preuves de la véritable Religion, & en même temps si ennemi de la véritable Religion; dépouillé depuis près de deux mille ans de son Temple, de ses Autels, de ses Sacrifices, de ses Prêtres, de tout exercice de sa Religion, & néanmoins si malheureusement ferme dans sa Religion? Consultez les Annales du monde, lisez les Histoires de toutes les Nations, examinez les fastes de tous les Empires, envisagez la nature & la marche des événements humains, & jugez si jamais la terre fut le théatre d'un pareil spectacle.

> D. N'y a t-il pas eu des Critiques qui ont entrepris d'expliquer la situation des Juifs par des observations faites sur le caractere & le génie de ce

Peuple ?

# PHILOSOPHIQUE.

R. Le travail de ces Critiques est resté sans succès. Vainement ils se sont efforcés d'effacer, de cet étonnant tableau, les vestiges du doigt de Dieu. D'abord tout homme intelligent voit dans les Juifs quelque chose de plus qu'une singularité de caractere; & en pefant ensuite cette singularité, il ne la trouve point du tout naturelle, comme nous l'avons observé dans la Réponse précédente. Le temps, les progrès ou la décadence des Arts agissent sur tous les Peuples de la terre, les réforment. les changent & les rendent absolument différents de ceux qui approchent davantage l'époque de leur origine; depuis la dispersion des Israélites, il ne s'est opéré parmi eux aucune révolution qui les rendît méconnoissables aux hommes du premier siècle de l'Eglise, si ces hommes revenoient pour examiner les Nations modernes. Mais quand on parviendroit à expliquer, par des raisons humaines, l'état étonnant de cette Nation infortunée. cet état combiné avec l'Evangile, considéré précisément comme une histoire, auroit encore les caracteres de la punition de Dieu la plus manifeste, la plus évidente, & feroit dès lors un argument des plus forts en faveur de l'Evangile. « Qu'as - tu fait, Peuple ingrat, s'écrie ici M. Bossuet, esclave de PHist. univ. • tous les Pays & de tous les Princes, tu ne sers point les Dieux étrangers; comment Dieu, qui st'avoit élu, t'a-t-il oublié, & que sont devenues • ses anciennes miséricordes? Quel crime, quel attentat plus grand que l'idolâtrie te fait sentir • un châtiment plus grand? Tu ne sais, tu ne peux so comprendre ce qui te rend Dieu si inexorable. » Souviens-toi de cette parole de tes Peres : Oue so son sang soit sur nous & sur nos enfants; & envoce: Nous n'avons pas d'autre Roi que César.

De Messie ne sera pas ton Roi; garde bien ce p que tu as choisi; demeure esclave de César & des Rois, jusqu'à ce que la plénitude des Gentils

• soit entrée, & qu'enfin tout Israël soit sauvé (a).

D. Ne dit-on pas que, dans quelques Provinces d'Asse ou d'Afrique, les Juiss sont mieux traités que dans le reste du monde?

R. Soit; que dans un coin de la terre ces pauvres Israélites soient moins opprimés, ce n'est pas là une exception qui puisse infirmer l'efficace de la malédiction divine. Un tel asyle est insuffisant pour les recueillir & pour faire cesser l'oppression générale.

D. Comment la destinée des Juifs, & leur accablante situation, donne-t-elle une nouvelle force aux témoignages des Prophéties en faveur du Christianisme?

R. Par leur dispersion, par leur oppression, par leur aveuglement. Leur dispersion étend ce témoignage par toute la terre; instruit & avertit toutes les Nations de la terre; & leur prodigieuse multiplication, qui, dans leur désolante destinée, peut être considérée comme une espece de miracle, multiplie encore les témoins: Dieu, comme dit David en parlant de ses ennemis, n'a pas voulu les exterminer, il s'est contenté de les disperser, & d'instruire les autres Peuples par la destinée de celui-ci (b). Leur oppression fait que leur témoignage n'est pas intéressé; leur malheur, qui est fondé en partie sur un attachement inconsé-

(b) Ne occidas eos, nequando obliviscantur populi mei. Disperge illos in vitrute tud. P(21, 58.

<sup>(</sup>a) Donec plenitudo gentium intraret, & fic omnis Ifrail f alvus fieret. Rom, xj.

quent aux seuls Livres de l'ancienne Loi, rend cet attachement en quelque sorte respectable, & garantit à nos yeux l'authenticité de ces Livres. Enfin leur aveuglement fait que leur témoignage n'est pas suspect: ils rejettent l'Evangile, mais ils embrassent les preuves de l'Evangile; ils détestent les Chrétiens, mais ils conservent les armes aux Chrétiens.

D. Comment est-ce qu'un Empereur paien a contribué à vérifier les Prophéties, & sur-tout celle de Jésus-Christ, touchant la ruine du Temple & la dévastation de la Judée?

R. Julien l'apostat, Prince inconstant, bizarre. superstitieux, Philosophe fastueux & extravagant (a), entreprit de rassembler les Juiss, de les remettre en possession de la Judée, & de rebâtir le Temple; mais les éléments ont combattu pour l'arrêt de Dieu. La terre & le feu se sont alliés contre le rétablissement du Temple. G'est un sait Voyez et avoué des Juiss & des Païens, & démontré par ch. 3, art. 1 toutes les preuves de l'Histoire contre l'incrédu- 5. 6. lité la plus obstinée.

III.

D. N'y a-t-il pas de grandes difficultés dans plusieurs Prophéties, qui regardent l'établissement du Christianisme & l'avenement du Messie? N'at-il pas fallu adopter différentes opinions pour Cen. 49. expliquer la fameuse Prophétie de Jacob, celle des 70 semaines de Daniel, &c?

Dan. 9.

<sup>(</sup>a) On désie tous les Panégyristes de ce Prince de ne pas reconnoître ces qualités dans son Histoire, dès qu'ils auront renoncé au système d'exalter tous les ennemis du Christianisme, & de déprimer tous les grands hommes qui l'ont défendu.

# 392 CATÉCHISME

R. L'événement principal annoncé par ces Prophéties, est indépendant de toutes ces explications. Îl est visible qu'il n'y a plus de Sceptre ni de Couronne chez les Juiss, qu'ils ont cessé d'être assemblés en corps de Nation, qu'ils n'ont ni Roi, ni Juge, ni aucun Gouvernement civil. Il est visible que l'abomination de la désolation s'est appesantie sur le Temple, & que cette désolation subliste. Il est visible que le Messe, reconnu par les Chrétiens, a les caracteres annoncés par les Prophetes, &c. (a). Les Ouvrages du Pere Baltus (b), de M. de Pompignan (c), de l'Abbé Pey (d), ont jeté un grand jour sur le détail & les circonstances des événements prophétiques; mais l'accomplissement général de la Prophétie tire son jour de l'incontestabilité des faits. - Les Philosophes ou les mauvais Critiques qui ont combattu ces Prophéties, sont-ils mieux d'accord entre eux que les Théologiens qui les ont expliquées? Les uns disent qu'elles ont été faites après coup; les autres, qu'on n'en a

<sup>(</sup>a) Voyez le Discours sur l'Histoire universelle de M. Bossuet, 2 part. n.º 4 & saiv. En lisant la neuvieme Proposition de la Démonstration évangel. de M. Huet, l'on ne peut voir le parallele que fait ce savant Evêque, des Prophéties avec les événements, sans lire, pour ainsi dire, l'Histoire de Jésus-Christ dans l'ancien Testament. Si quel ques Philosophes ne voient pas dans sa personne le Réparateur de la Nation Juive, & de toutes les Nations du monde, c'est qu'ils n'ont ni lu les Prophéties, ni acquis l'idée d'une véritable réparation.

<sup>(</sup>b) La Religion Chrétienne prouvée par l'accomplissement des Prophéties.

<sup>(</sup>c) L'incrédulité convaincue par les Prophéties.

<sup>(</sup>d) Vérité de la Religion Chrétienne prouvée à un Désfe.

pas saisi le vrai sens; les autres, qu'elles ont été démenties par l'événement; l'un les applique à celui-ci, l'autre à celui-là. Après cela ils se plaignent que nos explications ne sont pas uniformes dans toutes leurs parties.

D. D'où vient que quelques Théologiens ont détourné à d'autres événements une multitude de passages tirés des Pseaumes & des Prophetes, que l'on attribue communément à Jésus-Christ?

R. En cela, comme dans toute autre chose, l'esprit humain toujours inquiet, téméraire, immodéré, a donné dans les extrêmes. Les uns ont voulu tout appliquer au Messie, & ont altéré le sens littéral d'une infinité de passages. Les autres. se piquant de critique, aimant à établir des idées nouvelles, zélés à l'excès contre un abus qui leur paroissoit une espece de fanatisme, sont allés jusqu'à rejetter les explications les plus naturelles & les plus autorifées. Mais, malgré les dégâts qu'ils out fait dans ce riche amas de Prophéties, il en est resté un grand nombre qu'une critique sensée a toujours respectée, & dont l'incrédulité la plus obstinée n'a pu se dissimuler le vrai sens. Tel est incontestablement le Chapitre 53 d'Isaie: Quis credidit auditui nostro, qui, selon M. Huet, 2 opéré la conversion de presque tous les Juiss qui ont fincérement renoncé aux égarements de leurs Peres (a). Tels sont plusieurs autres endroits du

<sup>(</sup>a) Jamais ils n'ont pu lui donner une explication tant soit peu vraisemblable. Le fameux Anthoine, Juis renégat, brûlé à Genève en 1632, disoit que le Prophete parloit dans ce Chapitre des Israélites vertueux qui furent punis à cause des méchants, & enveloppés dans les mêmes malheurs. Il n'y a rien dans toute la Prophétic qui puisse donner l'idée d'une pareille interprétation,

même Prophete, qui, selon la remarque de S. Jérome, semble écrire l'Evangile plutôt qu'une Prophétie (a). Tel est le Pseaume 109: Dirit Dominus, &c (b). - C'est une erreur de croire qu'une chose cesse d'être une preuve, parce que l'esprit de dispute en combat la force & se resuse à son évidence. On dispute contre l'existence de Dieu, contre l'immortalité de l'ame, & cent autres choses d'une certitude reconnue, faut-il être surpris qu'on conteste le sens des Prophéties les plus claires? Les idées de Hardouin sur Virgile, Horace, Cicéron, &c. ont-elles inspiré des doutes sur les Auteurs & les beautés des ouvrages immortels attribués à ces anciens Littérateurs?

#### IV.

D. D'où vient que les Prophetes passent rapidement d'une matiere à l'autre. & mêlent les Prophéties touchant le Messie avec d'autres moins importantes, qui annonçoient des événements prochains, relatifs à l'état actuel de la Nation?

R. 1.º L'éloquence prophétique est bien supérieure aux timides efforts de la nôtre. Ces hommes

(a) Non Prophetiam videtur mihi texere, sed Evange-

lium. Epist. ad Paulinum.

<sup>(</sup>b) M. Bossuet, dans ses Dissertations sur les Pseaumes, fait voir que ce Pieaume, & un grand nombre d'autres, soit en entier, soit en partie, ne peuvent être considérés que comme véritables Prophéties; qu'ils parlent évidemment de Jésus-Christ, de la Religion Chrétienne, des événements qui doivent former ou illustrer un Peuple nouveau, mais en même temps les Pseaumes sont en quelque sorte une Histoire de la Nation Juive. Ils rappellent le patié & célébrent les fastes du temps où ils ont été écrits. Ces Differtations de M. Bossuer viennent d'être traduites en françois par M. Leroi. 1 vol. in-80. 1775.

fortement inspirés, & placés dans la perspective des événements les plus composés, passoient d'un objet à l'autre, sans que le passage fût adouci par aucune nuance. Ce sont autant de tableaux qui se succédent avec la rapidité de l'éclair: le Prophete Sieux futgui les a conçus fortement, & les rend avec chaleur; exit ab orien mais envain cherchons - nous les idées intermé-usque inoccidiaires qui rapprochent ces dissérents tableaux. Marth. 24. L'enthousiasme de l'inspiration les a supprimées, & nos conjectures ne peuvent que très imparsaitement en remplir le vuide (a). Tous les temps, dit saint Chrysostome, n'en font qu'un pour les Prophetes, ils les parcourent tous à-la-fois, & avec une aisance égale (b).

2.° Les Prophéties particulieres, accomplies dans le temps & aux yeux des Juifs, leur devenoient un gage assuré des grandes choses que les siécles devoient amener, & que les mêmes hommes leur avoient prédites; par-là, dit Pascal, les Prophéties particulieres nétoient pas sans fruit,

& les autres n'étoient pas sans preuves.

### §. V.

D. Si la plupart des Prophéties se sont visiblement accomplies, n'y en a-t-il pas qui aient été
démenties par l'événement, telle que la destruction
de Ninive, l'arrivée de Jésus-Christ sur les nuées,
la fin prochaine du monde?

R. La ruine de Ninive n'avoit été arrêtée dans les decrets de Dieu qu'en cas que les habitans ne

(b) Tales sunt Prophetæ; omnia tempora percurrunt, præsentia, præterita & sutura. Chrysost. in Psal. 43.

<sup>(</sup>a) Lingua mea calamus scribæ, velociter scribentis, Psal. 44. Velociter currit sermo ejus. Psal 147.

se fussent point empresses à séchir sa colere par un repentir prompt & sincere. L'Ecriture nous donne cet exemple comme une preuve de la bonté de Dieu, & de l'efficace de la pénitence. Ceux qui ont si gauchement raisonné sur cet événement, n'avoient assurément pas lu les chapitres 3 & 4 de Jonas; ils auroient vu dans le quatrieme, la réponse que fait Dieu lui-même à cette plaisante objection.

Arriver sur les nuées dans le style de l'Ecriture & de toutes les Langues du monde, c'est arriver avec une grande gloire, c'est être placé fort haut, avoir le monde sous ses pieds. Jésus - Christ s'en

Jum virtute explique lui-même, en ajoutant : Ayec beaucoup de ultá & ma-gloire & de majesté. C'est ce qui a été accompli, atth. xxiv. 1.º lorsque, peu d'années après son ascension glorieuse, il a venge, par la ruine du Peuple Juif, l'attentat commis sur sa Personne divine d'une maniere qui portoit visiblement l'empreinte de la colere d'un Dieu. 2.º Lorsqu'il a établi sa Religion dans tout le monde malgré les raisonnements des Philosophes, malgré la puissance des Empereurs, malgré la conspiration des Juiss & des Paiens; lorsque fon Nom & sa Croix furent placés sur le diadême des Rois, & adorés de toutes les Nations de la terre. La fin du monde présentera un nouvel accomplissement de cet oracle dans l'arrivée du Juge des vivants & des morts.... De quelque maniere and xxiv, que l'on explique ces paroles: Non præteribit gene-

ratio hac; donec omnia fiant, soit qu'on entende la génération présente, soit qu'on entende toute la race des Juifs, soit qu'on entende le dernier âge du monde, qui est le regne du Christianisme, la vérité de la Prophétie subsiste également. La génération qui vécut avec Jésus-Christ a vu la dispersion des Juifs & l'exaltation de la Foi Chrétienne. La Nation

des Juifs subsiste de la maniere la plus merveilleuse, & subsistera jusqu'au second avénement du Fils de Dieu. Le Christianisme ne sinira qu'avec le monde.

Quand les Apôtres nous ont prédit la fin du monde comme prochaine, ils ont eu soin de nous informer en quel sens elle étoit prochaine. Le plus habile Commentateur ne dira là-dessus rien de plus clair ni de plus satisfaisant que S. Pierre: Il y aura. dit cet Apôtre, des hommes séducteurs, esclaves de toutes les passions de leur cœur, qui demanderont où est cet avénement que Jésus-Christ nous avoit tant promis? Les hommes meurent & naissent comme autrefois, & quel changement s'est-il fait depuis le commencement du monde?... Mais yous. mes Freres, souvenez-vous que mille ans sont devant Dieu comme un seul jour, & un seul jour comme mille ans (a). On voit par-là que les Ápôtres connoissoient parfaitement le génie des Incrédules; & que ce que nos Philosophes nous donnent comme les fruits de leurs savantes recherches est réfuté depuis dix-sept cents ans dans nos Ecritures.

D. Ne paroîtil pas, par d'autres passages, que les Apôtres étoient dans la persuasion que le monde finiroit bientôt? Quelques saints Peres n'ont-ils pas été dans la même opinion?

R. Les passages des Apôtres qu'on objecte n'ont aucune apparence de Prophétie, & pour-

<sup>(</sup>a) Venient in novistimis diebus in deceptione illusores, juxtà proprias concupiscentias ambulantes, dicentes: Ubi est promissio, aut adventus ejus? Ex quo enim Patres dormierunt, omnia sic perseverant ab initio creatura... Unum verò hoc non lateat vos, charissimi, quiù unus dies apud Dominum sicut mille anni, & mille anni sicut. dies unus.
2. Pet. 3.

roient tout au plus faire conclure une erreur de fait (a). Mais nous venons de montrer définitive ment que les Apôtres s'expliquent eux-mêmes, & qu'on ne peut leur attribuer une opinion dont ils démontrent le peu de fondement. S. Paul la rejette absolument dans la seconde Epître aux Thessaloniciens, & avertit les Fidèles de ne se laisser prévenir en aucune sorte par ceux qui en étoient imbus (b). Il faut s'opiniatrer étrangement pour répéter encore une objection réfutée par les Auteurs mêmes, auxquels on nous renvoie. Si quelques Peres ont annoncé la fin du monde comme prochaine, faut-il en être surpris? Le Sauveur Manh. 24. a dit que tout le monde s'y tromperoit : De die autem illa & hora nemo scit, neque Angeli. D'au-

(b) Ut non citò moveamini à vestro sensu, neque terreamini, neque per spiritum, neque per sermonem, neque per epistolam tanquam per nos missam, quasi instet dies Domini.

2. Theff. 2. y. 2.

<sup>(</sup>a) Ceux qui ont observé que S. Paul se met souvent pour exemple dans les temps où il n'existoit pas, comme lorsqu'il dit, en parlant du temps antérieur à la Loi de Moise: Ego enim vivebam fine lege aliquando. Rom. vii. 9, ne sont pas surpris de l'entendre dire: Nos qui vivimus, qui residui sumus in adventum Domini, 1. Thess. iv. 14. Quand S. Jean dit que c'est la derniere heure, il entend précisément le dernier âge du monde, & le régne du Christianisme, après la naissance duquel il ne falloit plus attendre de grands événements en matiere de Religion, mais se précautionner contre les séducteurs & les Antechrists, précurseurs de celui qui devoit paroître à la fin du monde. -Lorsque les Apôtres ont parlé de la destruction de Jérusalem, de la victoire de Jésus-Christ, de la propagation de la Foi, ils ont dû en parler comme d'une chose prochaine. Des Lecteurs superficiels ont cru voir dans leurs expressions la fin du monde.

encore sitôt. Moram autem faciente sponso.... chrysoft.

Non pervum temporis spatium interjectum ostendit.

Matth.

#### S. V I.

D. Les figures dont les Livres de l'ancienne Loi désignoient les événements de la nouvelle, ne sont-elles pas une preuve digne d'être placée

après les Prophéties?

R. Ces figures sont sans doute un argument propre à instruire les Juiss persuadés, ainsi que nous l'avons dit, que leur Loi n'étoit qu'un assemblage de types & de symboles des choses sutures; mais cette espece de preuve peut paroître moins propre pour convaincre des Insidèles ou des Philosophes. Il est certain néanmoins qu'il y en a dont les rapports sont d'une justesse admirable, qui méritent toute l'attention d'un esprit solide, & qui marquent clairement la liaison intime des deux Testaments réunis réellement en un seul par les vues & le dessein suivi d'un même Législateur (a).

#### ARTICLE III.

Propagation du Christianisme.

D. LE CHRISTIANISME a-t-il pu s'établir sans une assistance visible de Dieu?

R. Dieu a fait de cet établissement son propre

<sup>(</sup>a) Voyez Huet, Dem. evang. Prop. 9. — Becanus, Analogia veteris ac novi Testamenti, in qua primum status veteris, deinde consensus, proportio & conspiratio illius cum novo explicatur. Duaci, 1627.

ouvrage; il a voulu faire éclater sa puissance & sa gloire dans le succès du dessein le plus extraordinaire & le plus impossible selon toutes les vues toutes les ressources humaines. Car il s'agissoit de convaincre d'aveuglement & de folie des hommes qui se croyoient fort éclaires; de faire quitter des Religions douces, commodes, & qui ne gênoient aucune passion, pour en faire embrasser une qui est l'ennemie de toutes les passions, & qui semble n'être appliquée qu'à les combattre, les réprimer & les contraindre; de faire recevoir comme des vérités incontestables les dogmes les plus inconcevables, & dont les conséquences sont les plus esfrayantes; & de les faire recevoir par des hommes ennemis de toute contrainte dans la maniere de penser; de détruire des cultes que leur ancienneté rendoit respectables; de renverser des Temples que l'autorité publique & les Princes avoient fait élever; d'abattre des idoles qu'on s'étoit accoutumé à regarder avec vénération; enfin de faire regarder comme une superstition détestable, extravagante, criminelle, ce qu'on avoit auparavant pratiqué ou respecté par religion. Telle étoit la révolution qui devoit se faire dans les esprits, dans les Villes, dans les Royaumes & dans les Empires par l'établissement du Christianisme.

D. Quels hommes Dieu a t-il choisis pour être

les exécuteurs d'une si étonnante réforme?

R. Douze hommes simples, ignorants, pauvres, dénués de tous moyens, de tout appui, de toutes ressources humaines: ce sont eux qui doivent dessiller les yeux aux superstitieux, ramener aux bonnes mœurs les débauchés, inspirer l'humilité aux Philosophes & aux Savants, se faire écouter & respecter par les Puissances du monde, détruire

les anciennes Religions, & faire recevoir celle d'un homme qui avoit été condamné depuis peu à me mort honteuse dans la Ville de Jérusalem.

D. Le succès de la prédication évangélique a-t-il

été bien rapide & bien universel?

R. Les Auteurs Ecclésiastiques les plus anciens comparent la propagation de l'Evangile à la vivacité avec laquelle la lumiere du foleil se communique à tout l'hémisphère, ou à celle de l'éclair qui se fait appercevoir à l'instant dans tout l'horison. Dès le premier siècle les Païens se plaignitent que les Temples étoient déserts, les Autels abandonnés, les Prêtres méprisés, & le culte des Dieux presqu'anéanti, comme on peut voir dans la Lettre de Pline à Trajan. S. Justin écrivoit vers la quaran- Epist. L, 20. tieme année du second siècle: « Aucune Nation de Ep. 97. » Barbares ou de Grecs, ni aucun Peuple, quelque » nom qu'il porte, soit de ceux qui demeurent eum Trypk, » dans leurs charriots, soit de ceux qui n'habitent p. 345. » point dans des maisons, ou qui vivent sous des » tentes, & qui paissent des troupeaux, chez les-» quels on n'adresse des prieres & des actions de » graces au Pere Créateur par le nom de Jésus-» Christ. » Vers le même temps Tertullien écrivoit au Sénat? « Nous ne sommes que depuis deux Apol. e. 374 p jours, & nous remplissons tout l'Empire; les » Villes & les Campagnes, les Isles & le Continent sont pleins de Chrétiens; on les trouve » dans les assemblées du Peuple & dans les armées, » dans le Palais des Empereurs, dans le Sénat, dans no le Barreau: nous ne vous laissons que vos Tem-⇒ ples.... Si cette multitude d'hommes se retiroit no hors des terres de la domination Romaine, la » perte de tant de Citoyens anéantiroit l'Empire,

so vous puniroit de votre cruauté; vous feriez

Cc

. 15. L. 2.

. 50.

» effravés de la solitude & du vuide affreux qu'ils. » laisseroient parmi vous; vous chercheriez envain » des Sujets à gouverner, il vous resteroit plus » d'ennemis que de Citoyens. » Dès lors l'Evangile avoit été annoncé dans la Perse, les Indes, la Chine, & autres Royaumes indépendants de l'Empire Romain (a); il avoit été reçu par-tout, il Disp. adv. s'étendoit par des accroissements journaliers (b). rent. L. 1, Arnobe, qui écrivoit au troisieme siècle, nous représente le Christianisme établi chez les Allemands, chez les Perses, chez les Scythes, dans l'Asie, la Syrie, l'Espagne & les Gaules, chez les Gétules, les Maures, les Nomades, les Seres (c) &c. Selon

<sup>(</sup>a) Voyez le Journal des Savants, Août 1760, second vol. Examen de la question s'il y a eu des Chrétiens à la Chine, &c.

<sup>(</sup>b) In verbo veritatis Evangelii, quod pervenit ad vos. ficut & in universo mundo est, & frudificat & crescit. Coloff. 1, 6.

<sup>(</sup>c) Théodoret nomme aussi les Seres entre les Peuples soumis à Jésus-Christ. Il parost que les Anciens désignoient les Chinois sous le nom de Seres: pour le croire, il ne faut que lire ce qu'en 2 écrit J. Solinus Polyhistor, Cap. 63. L'Auteut des Recherches sur les Chinois prétend que cela est faux, mais ses raisons ne sont rien moins que démonstratives. Il est vrai que quelques Auteurs ont parlé des Seres comme d'une race Scythique; mais, quand la Géographie de ces Auteurs seroit beaucoup plus exacte qu'elle ne l'est, elle prouveroit tout au plus que les Chinois sont une colonie de Scythes, comme les Tartares qui font aujourd'hui maîtres de l'Empire; & que le Nord, toujours sécond en Nations émigrantes, a peuplé ce vaste Pays comme il en a peuplé tant d'autres. Au reste, si les Seres ne sont pas les Chinois, ce sont des Peuples voisins de la Chine, que nous appellons aujourd'hui Tarrares Chinois, ou les Habitans de la China extrà muros, d'où l'Evangile a dû naturellement pénétrer dans la Chine meme.

S. Jérôme, les Indiens, les Perses & les Getes, ac- Brif. 35 coutumes à offrir des victimes humaines, lors des obleques de leurs défunts, avoient quitté leur barbarje pour prendre les mœurs douces qu'inspire l'Evangile. Ce même Pere nous dit qu'il voyoit Epist 57. arriver tous les jours dans la Palestine, où il demeuroit, des troupes de Moines qui venoient de l'Inde & de la Perse; que les Huns apprenoient le Pseautier; que les climats glacés de la Scythie avoient été ranimés par la chaleur de la Foi, & que les Getes avoient des Eglises sous leurs tentes. S. Chrysostome dit aussi que les Indiens & les Scythes in Joan. avoient traduit en leur langue les instructions données par S. Paul; que tout barbares qu'ils étoient, ils avoient appris la Philosophie Chrétienne. Théo-Therap. Lo. doret nous affure que les Scythes, les Sauromates, P. 116. les Indiens, les Perfes, les Hyrcaniens avoient recu les Loix de Jésus-Christ, &c.

#### S. I I.

D. Le mépris des richesses, les mœurs austeres. les travaux défintéressés des premiers Prédicateurs de l'Evangile, l'égalité que la Religion mettoit entre les hommes, l'union, la concorde, l'affection réciproque continuellement recommandée aux Chrétiens, n'ont-ils pas naturellement dû propager une Religion si propre à gagner le suffrage des ames honnêtes? & quel beloin y a-t-il ici de recourir à la puissance de Dieu?

R. Le Philosophe anti-Chrétien, qui raisonne

In sait que les Juiss y avoient pénétré long-temps aupararant, & qu'on y a trougé de nos jours une Synagogue extrêmement ancienne, puisqu'elle ne connoissoit que le Penatenque.

de la sorte, ne sent pas sans doute l'honneur qu'il fait à une Religion qu'il a prétendu dévoiler comme un mystere d'iniquité. Les vertus des Chrétiens étoient sans doute un appas pour les ames honnêtes; mais, 1.º ces vertus mêmes n'étoient l'ouvrage ni du Paganisme ni de la Philosophie; c'étoient les premiers fruits de la sainteté de l'Evangile, & ces fruits en ont produit d'autres. 2.º Les ames propres à se laisser subjuguer par l'attrait des vertus, n'étoient sans doute pas en fort grand nombre dans le siècle le plus débordé, où tous les genres de désordres étoient autorisés par les Loix de la Religion & de l'Etat : il falloit une impression bien forte & bien au-dessus de l'homme pour opérer en elles une telle révolution. 3.º Les vertus des Chrétiens n'ont pu suffire pour persuader les dogmes sublimes de leur Foi, pour les faire recevoir contre tous les raisonnements des Philosophes, & contre la fureur des persécuteurs.

D. Les secours mutuels que se prêtoient les Chrétiens, la communauté des biens, les grandes charités que les riches faisoient aux pauvres, pouvoient-ils manquer d'attirer à leur Religion tous ses indigents? Delà vient sans doute que la primitive Eglise n'a été composée que du petit Peuple?

R. Ceux qui ont tant de fois répété cette objection, devoient au moins faire attention à la contradiction qu'elle renferme. S'il n'y a eu que des pauvres parmi les premiers Chrétiens, d'où venoient les aumônes qu'on leur faisoit? . . La communauté des biens est une chose fort intéressante parmi des gens qui n'ont rien, ou qui n'ont que le nécessaire. — Il est très-faux que d'abord l'Eglise ne sût composée que du petit Peuple. Nicodeme, Joseph d'Arimathie, Zachée, Zair, l'Officier Ro-

PHILOSOPHIQUE. 405
main témoin des prodiges arrivés à la mort du
Sauveur, S. Paul, le Centurion Cornelius, Sergius
Paulus, l'Eumuque de la Reine Candace, grand
nombre de Prêtres & de Princes Juifs, (Ad. 6.
½.7. Joan. 17. ½. 42.) les principaux Citoyens de
Berée, pluseurs Juges de l'Aréopage, les Lettrés
d'Ephèle, Flavius Clemens cousin de Domitien,
Domitilla femme du même Empereur, le Consul
Acilius Glabrion, & beaucoup d'autres hommes
illustres & savants, sont des Chrétiens du premier
sécle.

D. S. Paul ne dit-il pas qu'il y a parmi les Fidèles peu d'hommes distingués par leur naissance, leur

rang, leur sagesse, &c?

R. Leur nombre étoit petit sans doute en comparaison des autres. Le simple Peuple a toujours eu plus de docilité que les Philosophes & les grands du monde. Il y a eu assez de gens distingués par leur noblesse & par leurs lumières, qui ont embrassé le Christianisme, pour que l'on puisse conclure que cette Religion étoit appuyée sur de bonnes preuves: mais il y en a eu trop peu, pour que l'on puisse souperonner que le Christianisme soit redevable de ses progrès au génie de ses premiers Sectateurs. — Si c'étoient des gens d'esprit qui eussent prêché la Religion, & des simples qui l'eussent crue, cela n'eût point étonné. Les simples ont prêché, les gens d'esprit ont cru, & croient encore.

#### S. III.

D. Le Mahométisme n'a t-il pas sait autant de

progrès que l'Evangile?

R. Ses progrès sont mesurés sur le dégât du glaive de ses sanguinaires Apôtres. Il lui a fallu mille ans pour acquérir l'étendue qu'il a aujourd'hui; &

C c ii)

# 406 CATÉCHISME

cette étendue non-seulement est bien insérieute à celle du Christianisme en général, mais même à celle de l'Eglise Catholique. 1.º Il n'y a pas de Mahométans en France, en Espagne, ni dans toute l'Europe Chrétienne, dans toute l'Amérique, &c. mais il y a des Catholiques dans toutes les plages de la tetre (a). C'est même au bout du monde, à la Chine, au Japon, au Paraguai (b), &c.

(a) Propter hoc in Dodrinis glorificate Dominum. In Infulis maris nomen Domini Dei Ifraël. A finibus terra laudes audivimus, gloriam justi. 1(2). 24.

Racine applique ingénieusement aux Nations converties

à la Foi, ces vers de Virgile:

Incedunt vidi longo ordine gentes,
Quam varice linguis habitu tam vestis.
Il pouvoit dire encore de l'Eglise Catholique:
Super & Garamantas & Indos

Proferet Imperium: jacet extra sidera tellus Extra anni solisque vias, ubi cœliser Atlas Axem humero torquet stellis ardentibus aptum.

(b) Voyez la Relation des Missions du Paraguai, par Hist. nat. M. Muratori. — « Les Missions, dit M. de Busson, ont for-1.3, in-4°. » mé plus d'hommes dans les Nations barbares, que les Arpositions victorieuses des Princes, qui les ont subjugués. Le » Paraguai n'a été conquis que de cette façon; la douceur,

De bon exemple, la charité & l'exercice de la vertu confper tamment pratiquée par les Missionnaires, ont touché les Desarrages, de releas leut désarce de leur féricies

⇒ Sauvages, & valueu leur défiance & leur férocité..... ⇒ Rien ne fait plus d'honneur à la Religion, que d'avoir

» civilisé les Nations & jeté les sondements d'un Empire » sans d'autres armes que la vertu. » — « Il est heureux » pour la société, dit M. de Monsessaulen, d'avoir été la

sujets intéressants de Politique & de Morale. Nous pour

Ifprit des » pour la société, dir M, de Montesquieu, d'avoir été la leix. Liv. 4. » premiere qui air montré dans ces Contrées l'idée de la sh. 6. » Religion, jointe à celle de l'humanité. En réparant les » dévastations des Espagnols, elle a commencé à guérit » une des plus grandes plaies qu'ait encore reçu le genre » humain, êtc. » Voyez aussi M. Haller, Traité sur divers

#### PHILOSOPHIQUE. 407 que la Foi Catholique a paru avec le plus d'éclat dans ces derniers siècles. 2.º Les Musulmans habitent un vaste Pays; mais ce Pays n'est pas peuplé comme l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne & les autres Etats Catholiques. 3.9 Ge Pays comprend toutes sortes de cultes. M. de Beausobre a calculé que, dans la Turquie d'Europe, il y avoit deux tiers de Chrétiens contre un tiers de Turcs; il y a vingt Eglises à Constantinople, trente à Thessalonique, &c. Les différentes Religions qu'on professe dans ce grand Empire ont plus de Sectateurs que l'Alcoran. Les Philosophes comptent toujours en gros, & laissent bien de l'occupation à ceux qui comptent après eux. 4.º Le Mahométisme est partagé en différentes Sectes; c'est un hydre à cent têtes qui se dévorent les unes les autres. Les Perses détestent la Religion des Turcs, comme ceux-ci détestent celle des Perses. Outre cette grande division, il y en a plus de trente autres : les Biadiés, les Gélimiés, les Kelbiés, les Druses, &c. Ces

rions renvoyer encore à l'Histoire Philosophique & Politique du Commerce, &c. T. 3, p. 252, 261, si cet Auteur forcené, toujours en contradiction avec lui-même, ne détruisoit dans un endroit ce qu'il établit dans un autre, &c que son Ouvrage ne sût point un répertoire de déclamations contre la Religion & les mœurs. Au reste, l'hommage d'un ennemi n'est jamais à rejeter: paroissant contre toute attente dans le triomphe de son rival, il sixe la vue des spectateurs plus que toute la pompe du vainqueur, & décore par ses chaînes la main qui l'a abattu.

Secres se haissent mutuellement plus encore qu'elles ne détestent les Chrétiens & les Juiss. — Le Mahométisme ne peut donc être comparé dans son étendue à l'Eglise Catholique, qui est par-tout la

même, qui ne connoît ni schisme ni hérésie parmi Pag. 245.

ses enfants. Nous avons parlé ailleurs des moyens de son établissement & du caractere de ses Apôtres. Les Mahomérans se sont multipliés par l'essusion du sang des Chrétiens; & les Chrétiens, suivant l'expression de Tertullien, par l'essusion de leur propre sang.

. S. I V.

D. Ce que l'Histoire Ecclésiastique nous apprend des cruelles persécutions excitées contre les Chrétiens, & des torrents de sang qui ont cimenté leur soi, est-il une chose bien incontestable?

R. Jamais l'on ne s'est avisé de la révoguer en doute, avant que l'incrédulité moderne ait entrepris de faire la guerre à la notoriété des faits comme à la certitude des dogmes. Les Auteurs Païens & Chrétiens des trois premiers siècles ne parlent que des efforts que sit l'idolatrie, soutenue de toute la puissance des Empereurs, pour anéantir la Religion de Jésus-Christ, & pour la noyer dans le sang de ses Sectateurs. Si sous Trajan, Prince d'un caractere assez doux, les Chrétiens furent indistinctement mis à mort, comme il conste par la lettre de Pline & la réponse que Trajan y sit, il est aisé de juger de quelle manière ils étoient traités sous les Néron, les Valérien, les Dioclétien, les Maximin, &c. Les grils ardents, les roues armées de lames tranchantes, les ongles de fer, les dents des bêtes féroces, les chevalets, les bûchers, voilà ce qui étoit préparé dans la plupart des Villes pour les Chrétiens. Tertullien nous apprend qu'on leur donnoit le nom de Sarmentarii & de Senaxii, c'est à-dire de gens à sarment, de gens à pieux; parce qu'on employoit des sarments pour les brûler à feu lent, ou qu'on les empâloit tout

wivants, pour leur faire souffrir encore en cet état de nouveaux supplices. Souvent, après les avoir tourmentés sur le chevalet & leur avoir déchiré le corps, jusqu'à découvrir les entrailles avec des ongles & des peignes de fer, on y appliquoit encore le feu, on répandoit du sel sur leurs plaies, on les arrosoit d'eau ou d'huile bouillante pour augmenter les douleurs sans avancer leur mort. On ne peut lire sans frémissement & sans horreur les Actes authentiques de la plupart de nos Martyrs. Les rues & les places publiques étoient quelquefois toutes remplies d'échafauds sanglants, couverts de victimes & de cadavres. Eusébe de Césarée nous dit qu'il a vu lui-même des trente, quarante & jusqu'à cent Chrétiens tourmentés en même temps, & ces cruelles boucheries durerent plusieurs années de suite sans interruption; il cite une Ville d'Asse où tout étant Chrétien, Noblesse, Peuple, Magistrats, on abrégea l'exécution en faisant brûler la Ville avec tous ses habitants; il rapporte une Lettre de Maximin aux Magistrats de Tyr, par laquelle il les félicite d'avoir exterminé tous les Chrétiens de leurs murs & de leur territoire. Les Edits de Dioclétien & de ses Prédécesseurs sont des pieces qu'on ne peut suspecter de Improfition. Tacite, Suctone, Scheque, Juvenal ont parle des Chrétiens qui souffrirent sous Néron. Tacite dit que le nombre en étoit prodigieux (multitudo ingens), qu'ils souffrirent les supplices Livre xv. les plus cruels & les plus recherchés (quæsitissimis Annal. tormentis). Libanius, Panegyriste de Julien, s'exprime de la forte dans l'éloge de ce Prince : « Ceux m qui suivoient une Religion corrompue craignoient Liban. pa » beaucoup, & s'attendoient qu'on leur arracheroit rentali in Ju » les yeux, qu'on leur couperoit la tête, & qu'on

» verroit couler des fleuves de leur sang; ils p croyojent que ce nouveau Maître inventeroit » de nouveaux genres de tourments, au prix desp quels les mutilations, le fer, le feu, être sub-» mergé dans les eaux, être enterré tout vif, parof-» troient des peines légeres; car les Empereurs » précédents avoient employé contre eux ces » fortes de supplices, & ils s'attendoient à être ex-» posés à de plus cruels : cependant Julien pensa » tout disseremment des Princes qui avoient mis en meuvre ces tourments, parce qu'ils n'avoient pu » par ce moyen venir à bout de ce qu'ils s'éroient proposé, & qu'il avoit remarqué qu'on ne tiroit de ces supplices aucun avantage ..... - Julien déterminé par ces raisons, & sachant que • le Christianisme prenoit des accroissements par » le carnage que l'on faisoit de ceux qui le pro-# fessoient, ne voulut pas employer contre les Dhrétiens des supplices qu'il ne pouvoit approu-» ver »... Puisqu'on n'a pas répondu à ces observations des derniers Apologistes de la Religion, il est inutile de grossir la liste de ces témoignages.

### S. V.

D. Puisque l'Empereur du Japon est venu à bout d'éteindre la Religion Chrétienne dans ses Etats (a), pourquoi les Empereurs Romains ne l'eussent-ils pu détruite, s'ils l'avoient voulu sérieusement?

<sup>(</sup>a) Il y a encore au Japon des Chrétiens, quoique affez ignorants par une longue privation de toute instruction. Ce sont autant de semences prêtes à germer, quand il plaira au Mastre des temps de visiter ce champ désolé.

R. 1.° Les Historiens Païens nous apprennent que les Empereurs ont voulu anéantir le Christianisme, & qu'ils l'ont voulu très sérieusement; nous venons de le voir. 2.° Nous avons montré que la Religion Chrétienne avoit été établie, dès son commencement, dans la Perse, la Scythie, les Indes, &c. où les Romains n'avoient rien à dire. Le moyen de détruire ce que l'on n'a pas en son pouvoir ? 3.° Dieu permet que la Religion périsse dans une Province, il en menace même celles qui ne la conserveroient pas avec assez de soin :

Dieu, dit Montesquieu, suivant des decrets que Dés de les nous ne connoissons pas, étend ou resserre les limi-prit des Loix, tes de sa Religion; mais il ne permettra pas qu'elle Tolérance, périsse par-tout. Son ouvrage doit subsister; sa promesse nous en est un gage certain. Etablissez des coutumes, dit le même Philosophe, formez toid. des usages, publiez des Edits, faites des Loix; la Religion Chrétienne triomphera du climat, des Loix qui en résultent, des Législateurs qui les autront saites.

D. La grande étendue de l'Empire Romain ne donnoit-elle pas aux Chrétiens la facilité de se

foultraire aux perfécutions?

R. M. Fréret le dit; mais il nous sera permis de dire aussi que ce critique s'enserre pitoyablement. C'est justement le contraire de ce qu'il avance. Si l'Empire Romain eût été partagé entre plusieurs Princes, on suroit pu éviter les poursuites de l'un, & se résugier chez l'autre; mais comment s'évader quand le Tyran est par-tout obéi ?

### S. VL

D. Quoiqu'on ne puisse révoquer en doute l'horreur & la mukitude des persécutions sans un

entêtement ridicule, n'est-on pas fondé à douter du motif de la cruauté exercée contre les Chrétiens, & à croire que les Empereurs ont eu d'autres raisons, que la haine du Christianisme pour

inonder la terre de fang?

R. Pour disputer sur ce sujet, il faut préalablement contester l'authenticité de toutes les Histoires, qui déposent que les Chrétiens n'ont sousset que pour leur Religion. Tacite dit que Néron ne les fit brûler que parce que leur Religion leur avoit attiré la haine de toute la terre. Suétone,

Nerone.

Annal, L. 15.

> succon. in dans la vie de Néron, dit que l'on condamna aux supplices les Chrétiens, espece d'hommes attachés à une superstition nouvelle & pernicieuse. 
>
> Je

Spitt. 97.

ne sais, dit Pline, sur quoi tombe l'information nque l'on fait contre les Chrétiens, mi jusqu'où

» l'on doit porter leur punition? Est-ce le nom p seul qu'il faut punir en eux, ou sont - ce les crimes attachés à ce nom? Cependant voici la » régle que j'ai suivie dans les accusations inten-

tées contre eux. Je les ai interrogés s'ils étoient » Chrétiens; quand ils l'ont avoué, & qu'ils ont

persisté une seconde & une troisieme fois, je les ■ ai envoyé au supplice. 

■ Trajan répond à Pline

qu'il a bien fait; qu'il ne faut point faire perquisition des Chrétiens; mais que s'ils sont accusés & convaincus, il faut les punir : conquirendi non sunt; si deferantur & arguantur, puniendi

sunt; que s'ils renient le Christianisme & sacri-Ad Sab. fient aux Dieux, il faut leur pardonner. Maximin

> tre dans le bon chemin ceux qui s'en étoient écartés, & à les obliger à adorer les Dieux de

> dit que les Empereurs s'étoient appliqués à remet-

l'Empire; mais que les Chrétiens se précipitoient d'eux-mêmes, avec une témérité aveugle, dans les

Epift. 98.

Euseb.

derniers périls, & que rien ne pouvoit vaincre leur obstination. Il s'exprime en un autre endroit en ces termes: « Nos Prédécesseurs, Dioclétien - & Maximien, voyant que presque tout le monde prenoncoit au culte des Dieux pour se faire on Chrétien, ordonnerent avec grande justice que » ceux qui auroient quitté leur Religion seroient » contraints par les supplices à la reprendre. » Cinquante ans auparavant l'Empereur Valérien avoit déja ordonné que les Evêques, les Prêtres, les Diacres fussent punis de mort; que les Sénateurs, les Chevaliers Romains, les hommes de qualité qui se feroient Chrétiens fussent dépouillés de leurs biens & de leur dignité; & que, si après cela ils perseveroient dans leur attachement à la Religion Chrétienne, ils fussent condamnés à mort. Malgré tout cela & cent autres témoignages que nous pourrions alléguer, de prétendus Savants nous disent que les Chrétiens n'ont pas soussert pour leur Religion. — Fût-il vrai que les persécuteurs aient cherché des prétextes pour couvrir leur tyrannie, il seroit vrai aussi que les Chrétiens pouvoient s'en délivrer en apostassant; c'est donc toujours la Religion qui leur coûtoit la vie.

### §. V I I.

D. N'est-ce pas peut-être la persécution même qui a opiniâtré les Chrétiens dans leur Religion?

R. Telle est la maniere de raisonner de nos Philosophes; d'abord ils nient le fait, ensuite ils disputent sur le motif; ensin débusqués par-tout, ils chicanent sur les conséquences. Convaincus que les persécutions formoient un excellent argument en faveur du Christianisme, ils ne voyoient d'autre ressource que de nier les persécutions: sor-

cés dans ce retranchement, ils ont prétendu que ces persécutions avoient eu un tout autre objet que la Religion: enfin ils ont imaginé que les persécutions étoient une preuve contraire à la divinité de son établissement. Quand on se livre à l'enthousiasme de la haine, l'on voit tout ce que l'on veut, c'est-à-dire, que l'on voit tout, & que I'on ne voit rien; on voit tout ce qui n'est pas, & rien de ce qui est.... Tantôt les Chrétiens se sont multipliés, parce qu'on les a laissés en paix; tantôt ce sont les souffrances qui les ont attaches à leur Religion, & qui les ont affermis dans une croyance qui leur coûtoit si cher; en même temps ils assurent que le Paganisme sut détruit par la persécution. Absurdités, contradictions philosophiques. — On souffre pour la Religon à mesure qu'on y est attaché; mais on n'y est pas attaché à mesure qu'on soussire pour elle. - Les Païens embrassoient le Christianisme à la vue des tourments & de la mort des Chrétiens; par quelle maxime expliquer ce phénomene? Ce n'est pas la paix du Christianisme qui les y invitoit, puisqu'ils voyoient mourir les Chrétiens; ce n'est pas l'opinia. treté inspirée par les souffrances, puisqu'ils étoient Paiens, & qu'ils n'avoient rien souffert (a).

<sup>(</sup>a) Les délires philosophiques touchant l'esset des persécutions, ont tellement pris saveur chez l'Abbé Coyer, qu'il assure que la secte des Hernhüters n'est restée petite & obscure, que parce qu'elle a manqué de persécution. (Voyage d'Ital. & de Holl. T. 2, p. 280.) Mais quelle persécution a sousser le Mahomérisme, l'Arianisme, le Schisme des Grecs? Quelle persécution le Luthéranisme a-t-il sousser en Danemarck & en Suéde, où il s'est établi par la révolution d'un moment? L'Edit de Henri VIII, qui introduisit tout-à-coup une nouvelle Religion dans

- D. N'est-il pas vrai que lorsqu'une croyance nous coûte de grands sacrifices, on y est nécessairement attaché?
- R. Les anciens Philosophes Arabes, toujours ridiculisés par les modernes, mais souvent plus raisonnables qu'eux, auroient dévoilé ce sophisme par deux mots connus dans l'Ecole des vieilles distinctions: A priori, concedo; à posteriori, nego. On sait à la Religion des sacrifices, parce qu'on y est attaché; mais l'on n'y est pas attaché parce qu'on lui fait des sacrifices; quoique ces sacrifices, adoucis par de grandes consolations, par une espérance ferme & éclairée, puissent augmenter notre attachement à la vraie Foi.
- D. M. Dodwel, si connu par un Livre écrit contre la gloire des Martyrs, n'a-t-il pas prouvé que le desir de la célébrité & d'un vain honneur, stoit un des motifs qui soutenoit le courage des Chrétiens dans les tourments?
- R. M. Dodwel a avancé sans aucune apparence le preuve, une imputation si injurieuse aux grands nommes qui sont morts pour la Foi, & si clairenent démentie par la simple vue des faits. 1.° Les nouveaux convertis, aussi-tôt traînés au supplice, l'avoient pas le temps de se faire à ce beau sysème d'honneur, dont l'adoption suppose une ongue préparation, & une imagination nourrie

oute l'étendue d'un graud Royaume, peut-il être régardé omme une persécution contre la secte qu'il sondoit? &c. 'ourquoi le Jansénisme, poursuivi par tout le zèle du prenier Clergé de l'Eglise, tremblant sous le courroux d'un sonarque puissant & absolu, est-il toujours resté soible & etit? Avouons que les Philosophes ne consultent ni les aits, ni la raison; ils en imposent aux ignorants, & cette loire les slatte assez pour leur sussier.

416 CATECHISME

dans tous les écarts du délire. 2.º La belle que d'être exécuté & rendu infame aux ve tout l'Empire Romain, & admiré dans une méprisée & persécutée! — Ces extrava suppositions ont fait dire à M. Burnet, E Anglican de Salisburi, dans une Lettre éc M. Dodwel, qu'un Vanini, un Hobbes, u nosa n'auroient pu avancer des choses plus

Diaion. de des & plus irreligieuses. « Cependant, Chauffepié, art. Dodwel. st-il, vous n'avez point reconnu vos » comme vous Pauriez dû faire publiquemen Je puis vous assurer que j'aimerois mie » savoir lite ni écrite que d'étudier ou de • des Livres dans les vues que vous vou » proposces depuis plus de trente ans. Vous eles nouveautés & les paradoxes, & vou ployez votre savoir pour les établir.... J'e comme je le dois, plusieurs bonnes & » qualités que vous possédez, mais je d votre malheur dans tout ce que vous av » de répréhensible. » M. Chishull, Bachel Théologie, & Membre de l'Université ford, met Dodwel dans cette classe de qui sont propres à compiler, mais qui r point capables de bien juger & de raisonne qu'ils ont recueilli, « Je ne veux nullement ma diminuer la réputation à laquelle il a d » prétendre; mais je veux rabaisser cette » rité, à la faveur de laquelle il répand ses « » Je crois que le genre-humain a plus de » la connoissance de la vérité, que l'Aute » a à la réputation dont il jouit par un save ⇒ & mal employé. ⇒

# PHILOSOPHIQUE. 417.

#### S. VIII.

D. Ne peut-on pas attribuer la ruine de l'idolatrie à la violence des Empereurs Chrétiens?

R. 1.º Constantin, premier Empereur Chrélien, n'a regné qu'au quatrieme siécle de l'Eglise. Nous avons démontré que le nombre des Chrétiens étoit prodigieux, que les Temples des Païens étoient presque déserts dès le premier siécle; dans le second & le troisieme c'étoit bien autre chose encore. Voilà donc l'idolatrie bien affoiblie, avant que le Christianisme sût sur le trône.

2.° Ceux qui font valoir cette réflexion démentie par les faits oublient sans doute leur maxime: Qu'on s'attache à une Religion à mesure qu'on

souffre pour en défendre la vérité.

3.º Quelques menaces, quelques Edits pleins de modération contre les Sacrifices publics & les Solemnités paiennes ont suffi pour réduire au néant la Religion dominante de l'Empire. Quelle différence entre cette conduite du premier Empereur Chrétien & les flots de sang que ses Prédécesseurs avoient répandus pour exterminer le Christianisme! trois siècles de persécutions n'ont pu l'ébranler, & un siècle de discrédit suffit pour faire tomber le Paganisme. L'idolâtrie qui avoit pour elle les préjugés de l'éducation & la force de l'habitude, qui attiroit les hommes par le brillant du spectacle, & par les attraits encore plus forts des passions; l'idolatrie que l'homme s'étoit formée exprès pour satisfaire son cœur, ne peut tenir contre la force des Loix; de simples menaces suffisent pour précipiter sa chûte : à peine quelques poignées d'un Peuple mutiné veulent exposer leur yie pour la défense d'une Religion si complaisante;

& le Christianisme encore tout récent, qui avoit contre lui tous les préjugés & toutes les inclinations de l'homme, qui ne sembloit fait que pour révolter ses sens & humilier sa raison; le Christianisme foible dans ses commencements, & ne comptant encore que quelques sectateurs, ose tenir tête à tout l'Empire armé contre lui, se multiplie par les efforts mêmes que l'on fait pour le detruire. Quel contraste! nos adversaires ont-ils prévu le parallele qu'ils nous donnent occasion de faire? Les Loix de Constantin peuvent avoir servi à faire de nouvelles conversions, mais elles servirent encore bien davantage à découyrir les an ciennes; c'est alors que l'on vit clairement les progrès que le Christianisme avoit faits sous les regnes précédents. La multitude même & la rapidité des conversions font assez voir que l'ouvrage étoit déja bien avancé, & qu'un nombre infini de gens n'attendoient que le moment favorable pour le déclarer.

4.° Un homme très-connu par sa haine contre toute Religion, mais subjugué par la vérité & l'évidence des saits, a raisonné sur cette matiere d'une maniere bien glorieuse au Christianisme: « On polit. du polit. de soite de sa Prêtres, l'infamie & prêtres. Alors le Peuple qui ne connoissoit que pos ses Tyrans sur la terre, chercha un asyle dans le ciel. Le Christianisme vint le consoler & lui apprendre à sousser. Tandis que les vexations & les débauches du Trône sappoient le Paganisme avec premire, des sujets opprimés & dépouillés, qui pavoient embrassé les nouveaux dogmes, ache-

PHILOSOPHIQUE. 419

So voient cette ruine par l'exemple de toutes les

vertus. 2

#### ARTICLE IV.

Les Martyrs.

S. I.

D. Les MARTYRS sont-ils un argument solide de la vérité du Christianisme?

R. On pourroit dire que les Martyrs sont plutôt des témoins que des preuves de la vérité de leur foi, mais 1.º puisque la multitude & l'autorité des rémoins sont une excellente preuve, lorsqu'il s'agit de faits, l'on peut dire que les Martyrs sont un grand argument en faveur du Christianisme. 2.º Quiconque envisagera sans préjugé, la durée, l'étendue & les horreurs du massacre qui a moissonné l'Eglise naissante, sera forcé de reconnoître dans la fermeté de ses Héros une vertu surnaturelle, un courage émané de Dieu & invincible comme lui (a).

D. Toutes les Religions n'ont-elles pas eu leurs Matyrs? N'a-t-on pas vu des Philosophes faire le

Martyrologe de toutes les Nations?

Duris ut ilex tonsa bipennibus
Nigræ feraci frondis in Algido,
Per damna, per cædes, ab ipso
Ducit opes animumque ferro....
Merses profundo, pulchrior evenit.
Ludêre, multa proruet integrum
Cum laude vidorem:...

<sup>(</sup>a) Un Littérateur appliquoit avec beaucoup de jusgesse à la Religion des Chrétiens, ces beaux vers d'Horace :

# Z10 CATECHISME

R. D'abord ces Philosophes sont priés de nous fournir le Martyrologe des Païens, des Mahométans, des Chinois, des Talapouins, &c. c'est-1dire, le catalogue des hommes qui soient morts parmi ces Peuples précisément pour attester la saintere de leur culte, pouvant éviter la mort par l'abandon de leur croyance. En attendant le succès de leurs recherches, nous remarquons que ceux qui comparent les Martyrs de l'erreur aux Martyrs du Christianisme, n'ont consulté ni l'histoire, ni la bonne foi, ni les régles du raisonnement. 1.º Ces Martyrs dans chaque Secte font en petit nombre; ceux de l'Eglise Catholique sont sans nombre. Nous l'avons démontré par la narration des Païens mêmes. Nous renvoyons en outre aux véritables Actes des Martyrs recueillis. revus & corrigés sur plusieurs manuscrits, sous le titre: Acta primorum Maryrum sincera & selecta, par le R. P. Thierri Ruinard, traduit en françois par M. Drouet de Maupertuis 1768. L'Auteur du Dictionnaire philosophique nous apprend luimême, que Dom Ruinard est un homme aussi instruit qu'estimable & zélé.... Admettant le systême plusqu'imaginaire de Dodwel, il sera touiours vrai, que jamais Secte n'a eu autant de Martyrs que la Religion Chrétienne-Catholique, parlà donc elle sera toujours distinguée de toutes les Religions du monde.

2. Les Martyrs de l'Eglife Catholique ont été en grande partie des hommes illustres par leur science, leur condition, leur vertu; des Sages,

des Philosophes des Magistrats, &c.

3.° Les sentiments qui les ont accompagnés à la mort n'ont point eu les caracteres du fanatisme. Soussir avec patience & avec joie; faire éclater

dans les plus affreux supplices la douceur, la tranquillité d'esprit, une soi vive, une charité qui embrasse ses bourreaux mêmes, ne sont point les marques d'un entêtement superstitieux. Ce seul caractère des Martyrs sussit pour faire rougir les Philosophes, qui leur ont comparé les Sauvages de l'Amérique insultants à la mort dans les transports de la sureur & d'un désespoir insensé.

4.° Nos Martyrs sont morts pour un eulte démontré vrai, les autres pour des doctrines démon-

trées fausses.

5.º Ceux-ci mouroient pour un culte dans les quel ils avoient été élevés dès l'enfance, dont ils ne croyoient la vérité que par préjugé d'éducation. Les premiers mouroient pour une Religion contraîre à tous les anciens préjugés, qu'ils avoient embrassée par choix, avec connoissance de cause. Ils savoient qu'en l'embrassant ils s'exposoient à la mort. L'entêtement & la prévention ne pouvoient les aveugler alors. « Vous vous moquez de notre « Religion, disoit Tertullien aux Païens, nous » nous en sommes moqués autresois comme vous » Nous avons eu les mêmes préjugés que vous » mais la réslexion & l'examen nous ont corrigés. » L'on n'est point Chrétien par préjugé de nais-

■ fance, mais par conviction & par choix: ■ Funt, Apol. e. 434

non nascuntur Christiani.

6.° Les Apôtres & les Disciples de Jésus - Christ possumus qua mouroient pour attester qu'ils avoient vu de leurs vidimus e yeux Jésus-Christ ressuscié, qu'ils l'avoient en audivimus tendu, qu'ils l'avoient touché; ce n'est point ici Act. 4, 20 un dogme de spéculation, c'est un fait avéré par le témoignage des sens. On peut s'entêter en faveur ci-dessus d'une opinion, mais un homme sensé ne peut sacri. 20, 129,

D d iij

# CATÉCHISME

fier sa vie pour attester qu'il a vu ce qu'il n'a

pas vu en effet.

D. Quoique cette réponse paroisse appuyée de toute l'autorité de l'Histoire, ne pourroit-on pas douter de quelques-unes des dissérences qu'elle suppose? Par exemple, n'y a-t-il point eu parmi les Protestants des hommes sages & vertueux qui sont morts pour leur Foi? Est-il bien sûr que les Apôtres ont soussert le martyre pour attester la vé-

rité de leur prédication?

R. Quand toutes les distinctions que je viens de remarquer n'auroient pas lieu à l'égard de tous les Martyrs de l'erreur, la totalité formeroit toujours un mur de séparation que rien ne seroit capable d'ébranler. Mais 1.º les Protestants de bonne soi avouent que les plus illustres de leurs prétendus Martyrs ont été condamnés pour d'autres raisons que celles de la Religion qu'ils professoient. Un Crammer, par exemple, Primar d'Angleterre, dont les fourberies, les mauvailes mœurs, les variations fur la Religion sont assez connues: un Claude Brouf-Ion, atteint & convaincu de trahison & de conspiration contre l'Etat. On trouvera dans ces Martyrologes, des rébelles, des Martyrs forcés, dont les procédures criminelles font un contraste assez remarquable avec les Actes de nos Martyrs. - 2.º Pour ce qui est de la mort des Apôtres, on ne peut douter du martyre de S. Jacques, des faints Pierre & Paul, de S. Jacques le mineur. Quant aux autres, S. Polycarpe, S. Clément d'Alexandrie, affirment que tous ont été Martyrs. Leur témoignage & la tradition constante des Chrétiens suppléent abondamment à l'authenticité qui manque à leurs Histoires. Aucun ancien Auteur n'a contesté le martyre des Apôtres, si on excepte un

tertain Héracléon, hérétique Valentinien qui condamnoit la mort pour Jésus-Christ. Le canon de la Messe, piece de la premiere antiquité, les met tous, avec plusieurs de leurs Disciples, au nombre des Martyrs. Memoriam venerantes. . . . beatorum Apostologum & Martyrum tuorum, Petri & Pauli, Angrea, Jacobi, Joannis, Thoma, Jacobi, Philippi, Bartholomæi, Matthæi, Simonis, & Taadæi, &c. — Cum beatis Apostolis & Martiribus, cum Joanne, Stephano, Matthia, Brnabd, &c. — Mais quand les Apotres & leurs Disciples n'auroient pas souffert le martyre, ils. étoient du moins tous prêts à le souffrir; & ils s'y sont exposés plusieurs fois sans varier jamais dans. leur témoignage au milieu des plus grands dans gers. Ce témoignage a donc toute la force qu'on peut desirer dans ce genre de preuve.

### c. fh

- D. Outre le témoignage que les vrais Martyrs rendent à la vraie Religion, n'y a-t-il pas quelque réflexion fimple que toute espece demartyrs fait naître contre les Philosophes Athées ou Déistes?
- R. Ces Messieurs en cherchant des Martyrs dans toutes les Religions ne sont pas attention que tous ces Martyrs, vrais ou faux, prouvent contre eux combien la persuasion d'une autre vie est indépendante de tout culte & de toute Religion; combien ces principes: Qu'il faut tout sacrifier à la vraie Foi; qu'il faut obéir à Dieu plutôte qu'aux homes, que la mort de ses Serviteurs, est précieuse à ses yeux, qu'il saura nous dédommager de tous les maux que les hommes nous aus ront sait souffrir, &c. combien, dis-je, ces maxie.

# 424 CATECHISME

mes sont prosondément gravées dans les cœuri des hommes en général. La fausse application que quelques Sectaires en ont faite à leur croyance, en prouve la réalité & la force. Le raisonnement que fait S. Ambroise au sujet des vrais Martyrs, peur nat. SS. se faire au sujet de tous les Martyrs: Dùm mortis tolerantia indubitanter excipitur, spes immortalitatis evidenter assertur. Nunquam enim hane vitam tam constanter expenderent, nisi esse alteram perfecte definitione sentient.

#### ARTICLE V.

### Les saints Peres.

D. Quoiqu'un grand nombre des Peres de l'Eglife n'ait pas fouffert la mort pour Jesus-Christ, leur témoignage n'est-il pas approchant de celui des Martyrs?

R. Il est indubitable par la vie & les égrits de ces grands hommes qu'ils étoient estectivement dans la disposition d'attester de leur sang la vérité du Christianisme, & qu'ils l'ont professé & enseigné avec tout le zèle & toute la force des Martyrs; mais indépendamment de cette disposition, leurs grandes lumieres, & le soin qu'ils eurent d'approsondir les preuves de la Religion, sont un grand préjugé contre l'incrédulité. Est-il croyable qu'un Chrysostôme, un Jérôme, un Augustin, un Tertullien, un Origene aient ignoré les preuves d'une Religion à laquelle ils étoient si attachés? On trouve, dans le Traité de ce dernier contre Cesse, presque toutes les objections des Incrédules modernes, avec les réponses dont se

Tervent encore aujourd'hui les Apologistes de la Religion. Plusieurs avoient été Paiens, comme Justin, Tertullien, Cyprien, Clément d'Alexandrie, &c. Des Philosophes se laissent-ils résuter sans se sentir accablés du poids des raisons?... Le Paganisme étoit désavoué par tous les grands hommes de l'antiquité; les Socrates, les Platon, les Aristote, les Cicéron le regardoient avec mépris : le Christianisme a toujours réuni les suffrages des hommes éclairés. Qu'on nous montre des Ambroise, des Basse, des Grégoire de Nazianze, des Cyrille, des Athanase, &c. désenseurs de l'Alcoran & des superstitions Chinoises.

D. Ne trouve-t-on pas dans les Ecrits de ces hommes célèbres, des erreurs, des raisonnements soibles, des allégories sorcées, des réslexions trop

mystiques?

R. Quelque défaut que puissent avoir les Ecrits des Peres, on ne peut leur refuser de grandes connoillances, une force & une étendue de génie incompatible avec leur attachement à la Religion de Jésus-Christ, si cette Religion n'étoit point à l'épreuve de l'examen le plus rigoureux. Personne n'a jamais prétendu attribuer à aucun d'eux le privilege de l'infaillibilité: mais leurs erreurs sont de peu de conséquence, & n'affoiblissent point le témoignage qu'ils ont rendu à la Foi. -Dans leurs grands & longs ouvrages il y a sans doute de l'inégalité; mais ce qu'il est bon de ne pas perdre de vue, c'est le goût des siècles où ils ont écrit. Les observations & les allégories peu naturelles qu'on reproche à quelques-uns n'étoient pas destinées à expliquer proprement le Texte sacré, ni à servir de preuve à des vérités contestées par les Infidèles. Ces hommes zélés saisissoient toutes les occasions d'instruire & d'édiser, de porter à la vertu, de parler des Mysteres de la Foi (a).... L'Ecriture sainte leur étoit si familiere, & ils prenoient tant de goût à la réciter, qu'ils en ont souvent sait des applications ingénieuses, sans prétendre déroger à la dignité du sens littéral... Les Chrysostome, les Léon, les Cyprien, les Tertullien, & beaucoup d'autres n'ont pas besoin de cette justification; la force de leurs raisonnements égale la rapidité de leur éloquence. Vincent de Lerins disoit de ce dernier, que ses écrits rensermoient autant de sentences que de paroles, & que ces sentences étoient autant de victoires.

#### ARTICLE VI.

Effets du Christianisme.

#### S. I.

D. Quelle est la réfutation la plus fensible & la plus victorieuse de tous les égarements de l'incredulité?

R. C'est la conduite d'un homme qui vit selonles Loix du Christianisme. Rien ne montre mieux la soiblesse de la Philosophie prosane que le tableau d'un vrai Chrétien, qui exprime dans ses

<sup>(</sup>a) Quid enim? dum omni modo, sive per occasionem, sive per veritatem Christus annuntietur. Phil. 1.—III. Ex his quæ animus novit, surgat ad incognita quæ non novit: quatenus exemplo visibilium se ad invisibilia rapiat, & per ea quæ usu didicit, quasi confricatus incalescat. Greg. M. Hom. XI. in evang.

mœurs l'esprir de la Loi qu'il professe. C'est ici le cas de dire, qu'on connoît l'arbre par les fruits, & la cause par ses effets, Les paroles des Philo-Sophes font magnifiques, disoit S. Cyprien, mais la vie des Chrégiens est une philosophie de fait; les raisonnements sont d'un côté & les actions de l'autre (a). Un Philosophe inconséquent, qui ré- J. J. Roule fute lui-même ses erreurs, rend à cette vérité un hommage précieux. « Une derniere ressource à memployer contre l'Incrédule, c'est de le toucher; c'est de lui montrer un exemple qui l'entraîne, & de lui rendre la Religion si aimable, oqu'il ne puisse lui résister.... Quel argument contre l'Incrédule que la vie d'un Chrétien! ⇒ Y a-t-il ame à l'épreuve de celui-là? Quel tap bleau pour son cœur, quand ses amis, ses enfants, sa femme concourent tous à l'instruire nen l'édifiant! quand sans lui prêcher Dieu dans pleurs discours, ils le lui montrent dans les acations qu'il inspire, dans les vertus dont il est l'auteur, dans le charme qu'on trouve à lui plaire! quand il verra briller l'image du Ciel and dans fa maison! quand une fois le jour, il fera » force de se dire: Non, l'homme n'est pas ainsi par lui-même, quelque chose de plus qu'humain regne ici (b). m

(b) Quand la Philosophie est sage, son langage rend quelquefois celui des Apôtres & des Saints. Le Citoyen de Genève raisonne ici à-peu-près comme S. Pierre: Conver-

<sup>(</sup>a) Nos autem, fratres dilectissimi, qui Philosophi non verbis, sed factis sumus, nec vestitu sapientiam sed veritate præferimus, qui virtutum conscientiam magis quam jadantiam novimus: qui non loquimur magna, sed vivimus quast servi & cultores Dei. Gyprian. de bono patientiz. Serm. 3.

D. Malgré la sainteté de la Loi Chrétienne? n'y a-t-il pas un grand nombre de ses Sectateurs qui se déshonorent par tous les vices des Paiens?

L, 1, ch. (, 5. 3.

R. Nous avons fait voir la frivolité de cette observation, en traitant des effets de la Religion en général. Nous ajouterons, 1.º que, pour s'en prévaloir contre le Christianisme, il faudroit montrer qu'un Chrétien vivant selon la Foi, ne vaudroit pas mieux qu'un Paien, qu'un Mahometan, qu'un Chinois vivant selon la sienne. 2.º Malgré les crimes des Chrétiens, les bons effets du Christianisme sont sensibles pour peu qu'on connoisse les mœurs & le gouvernement des Nations Païennes; l'on ne peut que bénir la Providence d'avoir éclairé les hommes par une Religion qui les Ego quasite a si heureusement changes. A mesure qu'elle s'est tendi ramos étendue dans le monde, le monde s'est renouvel-

sis frudifica.

Eccli. 24.

meos, & rami lé, & a vu croître les fruits de l'honnêteté & de mei honoris
la vertu sur les ruines du vice & des plus mons-Ego quasi vi- trueux désordres. S. Paul, témoin oculaire de vi suavitatem cette révolution, ne craignoit point d'être déodoris, & flo-menti, en cappellant sans cesse aux Fidèles co res mei fruc-sus honoris qu'ils avoient été avant leur conversion, & co & honestatis, qu'ils étoient devenus depuis (a). Ce qu'est un

> sationem vestram inter gentes habentes bonam, ut ex bonis operibus vos considerantes glorificent Deum in die visitationis. I. Pet. 2.

(a) Eramus enim aliquando & nos infipientes, increduli, errantes, servientes desideriis & voluptatibus variis, in malitia & invidia agentes, odibiles, odientes invicem. Cum autem benignitas & humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei, &c. Ad Tit. Cap. 3. - Et hæc quidem fuistis, sed abluti estis, sed fandisicati estis, &c. 1. Cor. 6. - Fuistia enim aliquando tenebræ, nunc autem lux in Domino. Ephel. s.

flambeau brillant porté dans un lieu de ténèbres; ce qu'est l'astre du jour quand il chasse les ombres de la nuit; c'est ce qu'a été le Christianisme pour l'univers.

D. Pourquoi donc nos Philosophes ne cessentils point de faire le parallele des Chrétiens avec les Parens & les Insidèles, & de donner toujours

à ceux-ci la préference sur ceux-là?

R. D'où vient qu'il n'y a rien de si évident sur quoi on ne puisse s'aveugler? D'où vient que les passions égarent l'esprit, & que le goût des paradoxes renverse toutes les idées reçues? Au reste, il paroît certain que, dans cette conduite des Philolophes, il y a moins d'ignorance & d'aveuglement que de malice & d'envie de tromper les simples. Car veulent-ils sérieusement nous cacher les désordres publics, approuvés, autorisés, sacrés chez les Nations qu'ils exaltent le plus, tels que les Grecs & les Romains, &c. Ne savons-nous pas que la modestie, la pudeur, la décence étoient bannies de Sparte;... que le libertinage des Lacédémoniens étoit passé en proverbe dans toute la Grèce; que le vice contre nature avoit infecté toutes ces Nations;... que les Athéniens étoient un Peuple frivole, inconstant, jaloux, superstitieux, voluptueux, ingrat, injuste & cruel; que leur Képublique étoit sans cesse en combustion; toujours tumultueuse, agitée perpétuellement par les brigues & les factions, & livrée à la fougue du plus vil harangueur; ... que le Peuple Romain, tout composé de soldats, eut toujours le caractere injuste, violent, séroce?.... Nous avons lu dans Tacite, dans Suétone, dans Ammian Marcellin, les terribles effets des spectacles barbares de l'Amphithéâtre; dans Ovide, dans Juvenal, l'in-

fluence qu'avoient sur les mœurs les obscénités des Comédiens & des Pantomimes; dans Térence & dans Lucien, les impressions funestes que faisoient les statues & les tableaux deshonnêtes exposés dans les Places publiques (a); dans Ovide, les prieres triminelles que les Païens adressoient à leurs Dieux; dans tous les Historiens du temps, nous avons vu les excès horribles d'impudicité qui étoient conseillés par les Philosophes, ou consacrés par la Religion; les outrages faits à l'humanité par la maniere dont on traitoit les esclaves; la barbarie des combats de Gladiateurs, les ébranlements continuels des Etats par les séditions & les guerres civiles; les massacres fréquents des Princes & des Rois; l'extravagance révoltante de l'idolatrie. Il est inutile d'étendre ce tableau après ce que L. 3, ch. 2, nous avons dit ci-dessus avec M. Bosluet, après ce qu'on a lu dans l'Origine des Loix, par M. Goguet, T. 5 & 6; dans l'Apologie de la Religion. Chap. 11: dans le Dictionnaire philosophique de la Religion, T. 1, p. 348, &c. &c. Un demiliécle de Paganisme présente infiniment plus d'excès énormes qu'on n'en trouve dans toutes les Monarchies Chrétiennes depuis que le Christianisme regne sur la terre.

<sup>(</sup>a) Quand on ignoreroit l'Histoire de Rome & de la Grèce, les ruines d'Herculanum serviroient de preuve parlante à cette assertion. M. Fougeroux Bondaroy (Recherches sur les ruines, &c.) travaille à assoiblir la souce de ces preuves par des explications auxquelles il est impossible d'acquiescer.—Sapientiam enim prætereuntes, non tantum in hoc lapsi sunt ut ignorarent bona, sed & insipientiæ suæ reliquerunt hominibus memoriam ut in his quæ peccaverunt, nec latere potuissent. Sap. 9.

# PHILOSOPHIQUE. 43x

#### S. I I.

D. N'est-ce pas à la Philosophie & à la culture des Lettres qu'il faut attribuer la révolution dont vous faites honneur au Christianisme?

R. La Philosophie & les Lettres ont été cultiwees par les Grecs & les Romains, comme par les Chrétiens, & n'ont rien changé à l'état des choses; d'où nous sommes en droit de conclure que cette réforme est l'ouvrage du Christianisme. Cette conséquence est reconnue par des hommes que les Philosophes respectent. A Nos Gouvernements modernes, dit J. J. Rousseau, doivent incon- Imile, T. 32 restablement au Christianisme leur plus solide p. 200. » autorité & leurs révolutions moins fréquentes. ⇒ Il les a rendu eux · mêmes moins sanguinaires: cela se prouve par le fait, en les comparant aux Gouvernements anciens. La Religion mieux connue, écartant le Fanatisme, a donné plus de douceur aux mœurs chrétiennes. Ce changement n'est point l'ouvrage des Lettres, car parp tout où elles ont brille, l'humanité n'a pas été plus respectée. Les cruautés des Athéniens, des ■ Egyptiens, des Empereurs de Rome, des Chinois en font foi. Que d'œuvres de miséricorde • sont l'ouvrage de l'Evangile! Que de restitu-» tions, que de réparations la confession ne faitelle pas faire chez les Catholiques! » M. de Mon-Esp. des Loix, tesquieu appuie ce sentiment de Rousseau: « Pen-L. 24, ch. 3. adant que les Princes Mahométans donnent » sans cesse la mort & la reçoivent, la Religion • chez les Chrétiens rend les-Princes moins timiodes, & par consequent moins cruels. Le Prince

» compte sur ses Sujets, & les Sujets sur le Prince. » Chose admirable! la Religion Chrétienne, qui

wlit. p. 401.

ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci... -» C'est la Religion Chrétienne qui, malgré la grandeur de l'Empire & les vices du climat, a empê » ché le Despotisme de s'établir en Ethiopie, & 2 porté au milieu de l'Afrique les mœurs de l'Euprope & ses Loix.... Que l'on se mette devant » les yeux, d'un côté les massacres continuels des » Rois & des Chefs Grecs & Romains, & de » l'autre la destruction des Peuples & des Villes par ces mêmes Chefs; Thimur & Gengiskan qui ont dévasté l'Asie; & nous verrons que nous adevons au Christianisme & dans le gouvernement un certain droit politique, & dans la peuerre un certain droit des gens que la nature » humaine ne sauroit assez reconnoître.....» Inde de la « C'est à la Religion Chrétienne, dit M. Beauso-» bre, qu'on doit un système de gouvernement » plus juste, plus libre, plus éclairé. On lui doit nencore la vertu d'observer les Loix de l'humanité au milieu des guerres les plus cruelles...» Vovez dans les Gaules, dit M. Moreau (a), au commencement du cinquieme siècle, « les Loix » & la Religion gouverner presque seules un pays » abandonné par la foiblesse de ses légitimes Sou-» verains; survivre à l'autorité de ceux ci; triom-» pher d'un Peuple conquérant; adoucir ses mœurs; lui donner des principes d'une administration réglée, & servir ainsi de sauve-garde aux vaincus contre la fureur & l'insolence des » vainqueurs ». La même chose arriva en Italie

lors

<sup>(</sup>a) Leçons de Morale & de Physique, rédigées par les ordres & d'après les vues de feu Monseigneur le Dauphin, pour l'instruction de ses enfans,

lors de l'incursion des Huns... « Quelle aurre Religion, dit un célèbre Magistrat (a), a l'avantage d'avoir fait disparoître les horreurs du despotisme, le spectacle de la servitude, le mépris de l'humanité, & toute la sérocité des anciens » Peuples? »

#### **S**. III.

D. D'où viennent donc la haute sagesse & les vertus sublimes des Chinois, qui n'ont pas été for-

més par les leçons du Christianisme?

R. 1.º Ceux qui se disent si pénétrés de la sagesse des usages, des mœurs & de la Religion des Chinois, devroient témoigner leur estime pour tout cela par d'autres preuves que par des déclamations philosophiques & des injures contre les Chrétiens. Aucun Sage en Europe n'a encore embrasse les Loix, les usages, les mœurs, la Religion des Chinois: mais à la Chine, des Princes, des Lettrés & un Peuple innombrable ont professe le Christianisme avec toute la fermeté des premiers Martyrs. Quand M. de Voltaire aura facrisse se biens, sa liberté, sa vie, à la morale & à la Religion des Chinois, nous examinerons de plus près ce qu'il en faut penser.

2° Toutes ces merveilles qu'on nous raconte des Chinois sont résuées par des saits & par le témoignage des hommes les mieux instruits de l'état de ce Peuple, si cher aux Philosophes. L'Amiral Anson nous peint les Chinois comme un Peuple lâche, poltron, esclave, perside, très-peu industrieux, excepté dans l'art de tromper & de

<sup>(</sup>a) M. Séguier, Avocat - Général au Parlement de Paris. Réquisit, du 18 Août 1770.

mentir, d'une avarice & d'une fripponnerie inconcevables. Les enfants mêmes favent à la Chine, que les Marchands ont de fausses aulnes & de fausses balances; & que si on les leur ôtoit aujourd'hui, ils en feroient demain de nouvelles: la seule preuve qu'on ait de leur bonne foi . c'est l'inscription qui est à l'entrée de leurs boutiques: Pou hou, ici on ne trompe personne. Les Mandarins, quoique Lettrés & Disciples de Confucius, se servent de l'autorité des Loix, non pour empêcher le crime, mais pour s'enrichir des dépouilles de ceux qui le commettent; presque toutes les punitions se réduisent à des amendes, & c'est sur ce fonds que sont assignés les plus clairs revenus de Voyage de ceux qui composent les Tribunaux. Ces sages Ma Georges An-fon, L. 3, gistrats ont fait tant de progrès dans la morale, qu'ils s'entendent souvent avec les voleurs pour détrousser les étrangers; & quand les scélérats qu'ils protégent ne sont pas fidèles à payer la protection, pour lors ils les punissent en confisquant tous les vols à leur profit. Le droit des gens est

£h. 7.

si bien connu à la Chine, qu'en 1743 on n'y pouvoit pas concevoir comment l'Amiral Anson, qui s'étoit rendu maître d'un gallion d'Espagne, n'avoit pas commence par faire massacrer tout l'equipage. Dans ce même temps les Matelots Anglois, après avoir sauvé la Ville de Canton d'un incondie général sous les yeux même du Viceroi, furent obligés de servir de sauvegarde aux Marchands Chinois, pour les préserver d'être pillés par la populace. Tel est le bon ordre & la police des Villes de la Chine. Le Voyageur Anglois observe que leur morale, même spéculative, est très-bornée & très-imparsaite, leur gravité &

#### PHILOSOPHIQUE. leur politesse une pure affectation; que les Magistrats y sont corrompus, le Peuple voleur, les Tribunaux dominés par l'intrigue & la vénalité; le Gouvernement foible, exposé à être envahi par une poignée d'aventuriers. L'on sait d'ailleurs que c'est le bâton, & non point les loix & la morale, qui gouverne la Chine. Ce jugement d'Anson est confirmé par J. J. Roussau, Œuvres diverses, T. 1, p. 14; par Montesquieu, Esprit des Loix, L. 8, c. 21, L. 14, c. 20, L. 12, c. 7, L. 16, c. 8; par des Missionnaires qui ont passé leurs jours dans cet Empire, Lettres édif. 24. Recueil, p. 65, &c. & tout récemment par l'Auteur des Recherches philosophiques sur les Chinois. qui, malgré les paradoxes & les erreurs dont il a défiguré son Ouvrage, est celui qui a le plus victoriensement réfuté toutes les imaginations Européennes sur la sagesse & les vertus des Chinois. Le tableau qu'il fait de l'infanticide est des plus frappants, & Juffit pour donner l'idée d'une Nation abominable. « Ou les Accoucheuses y étouffent 7. 1, p. 66 » les enfants dans un bassin d'eau chaude, & se so font payer pour cette exécution, ou on les » jette dans la riviere, après leur avoir lié au dos soune courge vuide, de sorte qu'ils flottent en-» core long-temps avant que d'expirer; les cris Reise nach o qu'ils poussent alors, feroient fremir par-tout ur Brief. mailleurs la nature humaine; mais là on est ac-» coutumé à les entendre, & on n'en frémit pas. » La troisieme maniere de les défaire, est de les » exposer dans les rues, où il passe tous les mantins, & sur-tout à Pékin, des tombereaux, sur

» lesquels on charge ces enfants ainsi exposés pen-» dant la nuit; & on va les jeter dans une fosse,

E e ii

» où on ne les recouvre point de terre, dans l'el-» pérance que les Mahométans en viendront tirer » quelques-uns; mais, avant que ces tombereaux p qui doivent les transporter à la voirie, surviennent, il arrive souvent que les chiens, & surnot les cochons, qui remplissent les rues dans la » Villes de la Chine, mangent ces enfants tout » vivants. Je n'ai point trouvé d'exemples d'une » telle atrocité, meme chez les Anthropophages » de l'Amérique. Les Jésuites assurent qu'en un » laps de trois ans, ils ont compté neuf mille sept » cents deux enfants ainsi destinés à la voirie: mais ils n'ont pas compté ceux qui avoient été » écrasés à Pékin sous les pieds des chevaux, ou » des mulets, ni ceux qu'on avoit noyés dans les » canaux, ni ceux que les chiens avoient dévorés, » ni ceux qu'on avoit étouffés au fortir du ventre e de la mere, ni ceux dont les Mahométans s'éso toient emparés, ni ceux qu'on a défaits dans des » endroits où il n'y avoit pas de Jésuites pour les » compter. » Que penser des Philosophes qui exaltent les mœurs d'un Peuple de cette espece audessus de tous les fruits du Christianisme?

D. Ce que M. de Boulainvilliers & quelques autres Ecrivains nous disent des Turcs, n'est sans doute pas plus sondé que ce que M. de V. raconte des Chinois?

R. Il y a aujourd'hui plus de justice, d'humanité, de respect pour le droit des gens chez les Turcs que chez les Chinois, par la raison que ceux-là ont plus de commerce avec nous que ceux-ci. Mais il y a bien à rabattre de ce qu'en ont dit quelques enthousiastes admirateurs de tout se qui n'est pas Chrétien. Les paradoxes de Bou-

PHILOSOPHIQUE. 437 lainvilliers & de l'Abbé du Bos, ont été bien réfutés par M. de Montesquieu (a). Nous avons vu le iugement qu'en portoit M. Porter. Il ajoute une L. 3, ch. 6 réflexion au sujet des actions vertueuses que les & 3. Apologistes des Nations Infidelles rassemblent avec Observ. sur affectation pour en former le tableau de leurs la Religion. mœurs. A peine, dit-il, en arrive-t-il une en un des Turcs.. siécle, & les Turcs eux-mêmes la citent souvent T.2, p. 29. comme une chose tout-à-fait extraordinaire & merveilleuse (b). Quelles que soient les mœurs d'un Peuple, les principes de la Loi naturelle ne sont jamais entiérement effacés. Il se trouve de temps en temps des cœurs droits qui réclament contre l'erreur & le désordre public : on l'a vu chez les Carthaginois, les Scythes, les Huns; on le voit encore chez les Iroquois & les Hurons. — La brutale & destructive polygamie des Turcs, l'amour contre nature, qui, suivant la remarque de Mon-Esp. des Loix tesquieu, en a résulté, & a répandu une contagion L. 16, ch. générale; le système de ne prêcher l'Alcoran qu'à coups de sabre, l'horrible despotisme de leur gou-

(a) Esprit des Loix, L. 23, ch. 3, 4; L. 16, ch. 6; L. 30, ch. 25, &c.

vernement suffsent pour faire contraster ce Peuple très-désavantageusement avec les Etats Chrétiens. M. de Condorcet, dans l'éloge de M. de la Condamine, fait de l'Empire Ottoman le tableau suivant. « Il alloit voir des Pays où les monuments de pl'antiquité & les productions de la nature étoient

<sup>(</sup>b) On les trouvera toutes dans le nouveau Didionnaire hist, portat. par une Société de Gens de Lettres. Les Rédacteurs n'en ont omis aucune. Ce Livre pourroit avoir pour titre: Didionnaire des vertus découvertes chez les Sarrasins, les Turcs, les Maures, &c.

• également inconnus aux Peuples qui les habitent: Le reste des antiques habitans de cet Empire y » gémit fous le joug d'une peuplade Scythe amolpolie par le plaisir & avilie par l'esclavage, sans » presqu'avoir rien perdu de sa férocité naturelle. Là, tandis que le Despote fait trembler ses esclaves & tremble devant eux, le Peuple également foulé par le Maître & ses Satellites, exposé » à toutes les injustices du Gouvernement, sans so arts, sans agriculture, sans lumieres, sans courage, » sans activité, sans vertus, fans mœurs, n'offre aux » yeux du Voyageur indigné, qu'une espece abru-» tie & dégénérée. » Un fage Politique appliquoit au Gouvernement des Turcs, & au Code des Loix Ottomanes, ces expressions dont Horace peignoit la cruelle fatalité:

Te semper anteit sæva necessitas,
Clavos trabales & cuneos manu
Gestans ahend, nec severus
Uncus abest liquidumque plumbum

#### §. I V.

D. L'austérité & les pénitences des Brachmanes, des Bonzes, des Ymans, ne sont-elles pas supérieures à celles des Saints du Christianisme?

R. Jamais les Chrétiens n'ont fait consister l'esprit de leur Religion dans des pénitences destructives. Celles que l'Eglise a approuvées sont sages & modérées, & ne ravissent point une vie dont l'homme n'est que le dépositaire. Ces Pénitents, Turcs ou Indiens, savent se dédommager dans l'occasion de leurs fastueuses austérités. La pénitence n'est vertu qu'autant qu'elle est produite par une

foi pure, une espérance éclairée, un repentir morivé par les vérités de la Religion & inspiré par l'esprit de Dieu. — La mortification extérieure, un air have, un visage triste & sévere, peuvent s'allier sans doute avec le mensonge, la duplicité, la médisance, la calomnie, la dureté, l'orgueil, l'opiniâtreté; mais ce qui ne s'allie pas si aisément avec les vices, ce qu'il est trop dissicile de bien contresaire, & ce qu'aucune Secte ne sut jamais imiter, c'est l'humilité, la docilité, le renoncemient à soi-même, la douceur & la bonté.

#### \$. V.

D. Quoique le Christianisme se présente d'abord sous l'aspect le plus avantageux, Bayle n'a-t-il pas eu raison de dire qu'un Etat composé de vrais Chrétiens ne pourroit subsister?

R. Ce paradoxe qui a été résuté victorieusement par l'Auteur de l'Esprit des Loix, n'a réellement L. 24, ch. c besoin d'autre résuration que lui-même. Quoi! la pureté des mœurs, la charité, la justice, la biensaisance, la sidélité à Dieu, qui sont le caractere du Chrétien, seront la ruine d'un Etat? Il saudra que le libertinage, la haine, l'impiété s'en mêlent, & en assurent la conservation? Une pareille idée est digne de l'Auteur qui l'a conçue (a).

Laissez nommer sa mort un injuste attentat, La justice n'est pas une vertu d'Etat,

E e iv

<sup>(</sup>a) Bayle raisonne ici comme Corneille fait raisonner Photin dans la tragédie de Pompée. Il n'y a qu'un Machiaveliste insensé qui puisse adopter ces maximes destructives & abominables:

## 446 CATĚCHISME

D. Comment allier la sincérité & la droiture à recommandées par la Religion Chrétienne, avec la politique qui conserve l'Etat, en duppant ses ennemis ou ses rivaux?

R. La justice, la vertu en général, mais particulié rement la sincérité & la droiture fondent le bonheur des Etats comme celui des particuliers: sans parlet des fruits qu'elles produisent au-dedans, tels que sont le bon ordre, l'union, la concorde, les plaisirs innocents, la paix protonde & l'heureuse abondance; ses récompenses au-dehors sont une bienveillance réciproque, le respect, la considération, la confiance & l'estime, qui sont les mêmes de Nation à Nation, que d'homme à homme. Par cette confiance qu'inspire un Peuple vertueux, il s'assure un Empire plus réel & plus solide que celui qui ne porte que sur la ruse, la force ou les richesses. Bien différente des petites finesses qui procurent le bien du moment par la perte de plus grands biens pour l'avenir, la vraie politique, fondée sur de grandes vues & de grandes vertus, fait sortir du bonheur de tous les autres, la gloire & le bonheur d'une famille, d'une société, d'un certain ordre de Citoyens, d'un Peuple entier; elle ne nous procure point d'avantages qui ne soient pour la suite le principe & le germe d'avantages plus réels & plus

Le choix des actions, ou mauvaises ou bonnes, Ne fait qu'anéantir la force des Couronnes: Le droit des Rois consiste à ne rien épargner. La timide équité détruit l'art de régner. Quand on craint d'être injuste, on a toujours à craindre; Et qui veut tout pouvoir, doit oser tout enfreindre.

grands encore. L'art de tromper les hommes n'est

Mort de Pompée,

point l'art de les rendre heureux (a). Cette fausse prudence qu'on décore d'un nom superbe, & qui se réduit à un petit manége toujours incertain d'intrigues & de fourberies, n'est point la sagesse, & n'a été inventée que par des hommes auxquels il en coûtoit moins sans doute pour être faux que pour être vertueux; se conduisant sans régle, elle ne peut réussir que par hasard, & doit bientôt échouer contre les écueils qu'elle rencontre; elle ne corrige une saute que par une autre, n'est occupée qu'à imaginer des ressources & des expédients, & ne s'apperçoit pas qu'il ne reste point de ressources à qui s'est rendu méprisable, ou qui a armé contre lui la désiance & la haine.

D. La douceur inspirée par la Loi Chrétienne, ne suppose-t-elle pas une indissérence pour les choses de la terre qui rompt tous les liens de la société humaine? L'humilité & la patience si recommandées par l'Evangile, ne détruisent-elles pas la valeur militaire, nécessaire à la désense des Etats? Les passions qui sont les agents des grandes choses,

le Chrétien ne doit-il pas les étouffer?

R. La douceur chrétienne n'est point du tout opposée à une désense raisonnable de ses possessions & de ses droits; en bannissant les sureurs de la haine & les excès de la vengeance, elle maintient au contraire, & resserte les nœuds de la société. C'est l'esprit de vérité, de douceur & de justice, disoit David, qui dirige merveilleusement les opérations des Guerriers, qui rend leurs

<sup>(</sup>a) a Bien penser, parler comme on pense, & agir pomme on parle, ce sont là, dit un vrai Politique, les prois qualités essentielles à tout Prince qui veut gouver-penser heureusement ses États, pa Lettres du C. de Tessin.

armes redoutables, & assure la victoire sur les ent nemis du Roi (a). — Le reproche que fait ici Machiavel à la Loi évangélique, est contredit par l'expérience & par les observations des plus grands ennemis de la Foi. Scanderbeg a-t-il cesse d'être Chrétien pour avoir gagné vingt-deux batailles contre les Ottomans? Le courage des Maccabées qui sacrifierent leur vie à la désense de leur Religion & de leur patrie, n'est-il pas approuvé dans nos Ecritures, & donné pour modèle aux vrais Citoyens (b)? Les meilleurs Chrétiens ont toujours. été les meilleurs guerriers. Le libertin tremble dans les dangers où le Chrétien prend sa force de l'espoir de l'immortalité (c). Son extrême dévotion, dit Voltaire en parlant du Marquis de Fénélon tué à Rocoux, augmentoit encore son intrépidité; il

Histoire de pensoit que l'action la plus agréable à Dieu, étoit Ionis XV. de mourir pour son Roi. Il faut avouer qu'une armée composée d'hommes qui penseroient ainsi, seroit invincible. Nous ajouterons au témoignage de l'Oracle de nos Philosophes, celui d'un Poète Païen, qui, sans y songer, fait le tableau d'un Soldat Chrétien:

<sup>(</sup>a) Propter veritatem & mansuetudinem & justitiam, & deducet te mirabiliter dextera tua. Sagittæ tuæ acutæ, populi sub te cadent, in corda inimicorum Regis. Psal. 44.

<sup>(</sup>b) Melius est nos mori in bello, quam videre mala gentis nostræ & Sanctorum. L. Macc. 9. Absit rem istam facere ut sugiamus ab eis: & si appropiavit tempus nostrum, moriamur in virtute propter fratres nostros, & non inferamus crimen gloriæ nostræ. Ibid. C. 9, ¥. 10.

<sup>(</sup>c) Voyez ce que nous avons dit des effets de la crainte de Dieu, p. 125.

Qui Deorum
Muneribus sapienter uti
Duramque callet pauperiem pati,
Pejusque letho flagitium timet,
Non ille pro caris amicis
Aut patriá timidus perire. H.

Tout ce qu'on dit de la condamnation des passions est une misérable équivoque, à laquelle il ne vaut pas la peine de s'artêter. Si par passion on entend un transport de l'ame où la raison n'est plus écoutée, la Religion le condamne sans doute, & c'est être insensé que de lui en faire un crime : si l'on entend précisément une émotion forte & véhémente, excitée par de grands motifs & dirigée par la sagesse; bien loin de proscrire les passions, c'est la Religion qui les fait naître, & qui les soutient. L'indignation, le zèle, l'amour de l'ordre, une charité active sont des filles de la Religion. La magnificence, la grandeur d'ame, Pamour de la vraie gloire font représentés dans l'Ecriture comme autant d'excellentes vertus (a). Si quelques dévots sont effectivement imbécilles, rampants, inutiles à la Patrie, sans dignité & sans essor, ce n'est pas la Religion qui les a rendu tels; ils l'ont ajustée à leurs sentiments & à leurs pen-

<sup>(</sup>a) Non des potestatem super te in vitâ tuâ.... in omnibus operibus tuis præcellens esto. Ne dederis maculam in gloria tuâ. Eccli. 32. — Non abscondas sapientiam tuam in decore suo. Eccli. 4. — Dedit quoque Deus Salomoni latitudinem cordis quasi arenam quæ est in littore maris. 3. Reg. 4.

S. 4.

sées, & n'ont pas su en saisir l'esprit. Nous avons déja remarqué avec un homme qu'on ne peut accuser de prévention, que c'est la Philosophie irréligieuse qui étousse toutes les passions sublimes, relâche tous les liens d'estime & de bienveillance, concentre

L. 1, ch. 1, tous les desirs dans l'abjection du moi humain, &c. De la doctrine accablante des Incrédules il ne peut résulter qu'une dégradation générale; des esprits rétrécis, abattus, abrutis; des cœurs resserrés, desséchés, languissants. De petits objets, de petites vues, de petits moyens remplacent cette chaleur & cette élévation qui fait les grands hommes & les grands guerriers. Il y a plus: l'esprit raisonneur en général suppose toujours la foiblesse de l'ame. Les Athéniens & tous les Peuples conquérants ne furent subjugués que lorsqu'ils s'occuperent d'une vaine philosophie, & qu'ils préférerent la gloire de disputer à celle de combattre.

#### S. V I.

D. Malgré que la Religion ne prêche que la charité & la paix, n'a t elle pas occasionne des difputes, & ensuite de ces disputes des guerres qui ont ensanglanté les Provinces?

R. 1.º Il est évident que les hommes n'ont point excité de dispute, parce qu'ils étoient Chrétiens; mais parce qu'ils ne l'étoient pas, ou qu'ils ne l'étoient qu'à demi. Ils disputoient avant que de l'être; s'ils ne l'étoient plus, ils disputeroient encore. On a disputé & on dispute ailleurs que chez les Chrétiens. Quand les Peuples sont trop ignorants, ou trop peu attachés à la Religion pour disputer sur le Dogme, ils disputent sur leurs Loix,

sur leurs prétentions, sur leurs usages. On a vu les Egyptiens s'entr'égorger pour le culre d'un animal; les Grecs pour la possession d'un Temple, ou d'un tombeau; les Romains par goût pour un Histrion. Au défaut des motifs de Religion les hommes n'ont jamais manqué de prétextes pour ensanglanter la terre; s'ils étoient capables de guérir de cette frénésie, la Religion en seroit le seul remede. Ce sont les Philosophes qui ont toujours entretenu les disputes de Religion. La chose est avérée par l'Histoire de tous les siècles; le nôtre en est une preuve que nous voudrions pouvoir disfimuler. — Quant aux guerres de Religion, le Phi-Iosophe Rousseau avoue qu'il n'en est aucune qui n'ait eu sa cause dans les Cours & dans les inté-Leure à PAI rêts des Grands. Tantôt l'avidité, l'esprit de do-cheveq.de Pa mination ont allumé le fanatisme : tantôt les fac-édit. 1763. tieux & les mécontents ont profité du fanatisme excité par des esprits intrigants & inquiets : tantốt l'ambition & la politique ont fait servir à leur projet le zèle vertueux & sincere. Les troubles ont toujours commence par les Sectes nouvelles; elles ont toujours tiré le fer les premieres contre la Société dont elles s'étoient séparées. Si les Sujets se sont armés contre les Souverains, c'est un des crimes le plus sévérement défendus par la Religion; prétendre l'en rendre responsable, c'est exiger qu'elle ait sur le cœur de l'homme un pouvoir absolu & irrésistible. Quand les hommes font le bien par religion, elle en est la véritable cause, parce qu'alors ils agissent par son esprit, & conformément à ses principes : quand ils font le mal par le même motif, ce n'est pas à elle que l'on doit s'en prendre, parce que loin de porter au mal, elle le défend.

#### 146 CATÉCHISMÉ

2.º S'il étoit vrai que le Christianisme eut occa sionné quelques malheurs, il faudroit encore examiner si le bien ne l'emporte pas sur le mal. Si je L. 24, ch 2. youlois raconter, dit l'Auteur de l'Esprit des Loix. tous les maux qu'ont produit dans le monde les Loix civiles, la Monarchie, le Gouvernement Républicain, je dirois des choses effroyables. Que l'on compare l'état des Nations Chrétiennes malgré les disputes & les guerres religieuses, avec les scenes que présente le Paganisme qu'un insense Christ. dev. déclamateur a fait semblant de regretter; que l'on considere les essets que le Christianisme produit dans tous les climats, sous les glaces du Nord & dans les sables brûlants de l'Afrique, sur les bords du Danube & sur les rives du Gange, en Europe & en Amérique; par-tout où cette Religion s'établit, les Peuples sortent de la barbarie, de la paresse, de l'ignorance, de l'esclavage; deviennent plus humains, plus fociables, plus paisibles, plus heureux. Il n'y a qu'à comparer l'Abyssinie Chrétienne avec l'Ethiopie Mahométane, la Pologne avec la Tartarie, le Paraguay avec les Sauvages voisins, l'Europe entiere avec le reste du monde: par-tout les mêmes dogmes & la même morale operent la même révolution. Contre des faits incontestables les raisonnements sont ridicules.

D. Les progrès des sciences n'ont-ils pas été arrêtés par les entraves que l'autorité de la Révélation & de l'Eglise ont mis à l'activité de l'esprit humain?

R. L'étude bien réglée, loin de nuire à la Religion, sert à la faire mieux connoître, & la Religion ne craint rien tant que d'être peu connue. Les siècles d'ignorance ont été l'époque des plus

grands malheurs de l'Eglise. Par quelle vue donc Ia Religion s'opposeroit-elle aux sciences (a)? En empêchant l'esprit humain de s'amuser aux imaginations des systémateurs impies, & de s'épuiser en rêves philosophiques, la Religion lui conserve un temps précieux, & le ramene aux études solides. Sans la Religion Chrétienne les Sciences eussent été ensevelies sous les ruines de l'Empire Romain: les débris n'en ont subsisté qu'entre les mains des Ecclésiastiques & des Religieux qui nous les ont transmis (b). Les Philosophes conviennent qu'elles ne sont nulle part cultivées avec autant de succès que chez les Nations Chrétiennes. Allez chez les Turcs, les Perses, les Tartares, & voyez si les Arts & les Sciences y fleurissent comme chez nous. Comparez aux Chrétiens les Chinois; malgré les pompeux éloges qu'on en fait, ils ne vous paroîtront que des imbécilles. Leurs lumieres se bornent à quelques points de leurs usages, de leur Jurisprudence & de leurs Loix; à l'étude de leur Langue, qui est si embarrassée, qu'ils sont obliges de s'y appliquer toute leur vie, & qu'il est bien rare de trouver un homme parmi eux qui la sache parsaitement. Le génie d'une Langue tient toujours au génie de la Nation. Celle des Chinois. chargée de soixante & dix mille caracteres, est la plus pauvre & la plus obscure de toutes les Lan-

(b) Prémontval, Vues philos. T. 1, p. 1542

<sup>(</sup>a) Voyez sur ce sujet un beau Discours de M. de 12 Tour du Pin, Alliance des Sciences avec la Religion. 1.º Utilité des Sciences dans la Religion. 2.º Nécessité de la Religion dans les Sciences. — La dévotion conciliée avec l'esprit, par l'Evêque du Pui, &c.

gues (a). Les Lettrés Chinois sont des hommes qui savent lire & écrire. Dans le style des relations, l'on a étrangement abusé de ce terme de Lettrés, dont il convient de restreindre le sens. « Les plus habiles Docteurs de la Chine, dit le Description » P. du Halde, à un peu de morale près, ignorent de la Chine, so ordinairement les autres parties de la Philoso-» phie. Ils ne savent ce que c'est que de raisonner » avec quelque justesse. Ils sont dans une igno-» rance groffiere de la nature. » Pour les Arts utiles & nécessaires, & qui sont relatifs à l'habillement, le logement, l'ameublement, il faut convenir également, & que les Chinois ont eu quelque fuccès, & qu'ils n'ont jamais rien su perfectionner. Ce que la nature du Pays leur présentoit, comme les soies, le beau grain de terre, les ingrédients pour la teinture, ils l'ont mis à profit; & leur foible génie n'y a presque rien ajouté. Pour les Arts de goût, ils sont demeures dans l'enfance, ou L. 4, ch. 2, même au-dessous. Nous avons vu ailleurs comatt. 2. S. 3. bien ils étoient savants en Astronomie. — Fut-il vrai que le Chrétien, tout occupé des soins de produire des vertus & de s'assurer l'immortalité heureuse, fût moins zélé pour les Sciences que les autres hommes, tandis qu'il seroit plus maître de ses passions, plus réglé dans ses mœurs, plus sûr dans son commerce; pourroit-on faire à la Religion un crime de l'avoir formé tel (b)? Le mérite

Excudent alii spirantia mollius æra, Credo equidem, vivos ducent de marmore vultus:

<sup>(</sup>a) Voyez le trentieme Recueil des Lettres édifiantes & curieuses. A Paris, 1773.

<sup>(</sup>b) Un Poëte moraliste exprimoit cette réslexion par un des plus beaux endroits de Virgile, en y changeant quelques expressions:

PHILOSOPHIQUE. 449 de l'homme ne doit-il pas se décider par ce qu'il est plutôt que par ce qu'il sait? Et s'il sait ce qui peut véritablement le rendre heureux, & le faire concourir à la félicité de ses semblables, n'est-ce pas-là la science dont il doit se glorifier (a)? Mais encore un coup, le Chrétien ne néglige ni les Sciences ni les Arts qui peuvent contribuer au bien de l'humanité & de la société générale; il a des devoirs à remplir à cet égard, & les principes de la Religion sont les garants les plus sûrs de l'observation de ces devoirs. La pureté des mœurs, qui forme une des brillantes prérogatives des enfants de l'Evangile, donne à l'ame un nouvel essor qui assure le succès des études, tandis que la débauche & les excès abaissent & avilissent l'esprit des hommes profanes (b).

Orabunt causas melius, calique meatus

Describent radio, & surgentia sidera dicent:

Tu regere imperio natura nititor astus,

Christiades; mundi domitor, scelerumque, tuique,

Surrige ad aternum mortalia pestora calum.

(a) Hæc dicit Dominus: non glorietur sapiens in sapientid sud, sed in hoc glorietur qui gloriatur, scire & nosse me, quià ego sum Dominus qui facio misericordiam, & judicium & justiciam in terra. Hæc enim placent mihi, dicit Dominus. Jer. 9.

(b) Corpus enim quod corrumpitur, aggravat animam. Sap. 9. — Voyez un Discours de M. Bergier, qui a remporté le prix à l'Académie de Besançon, combien les mœurs donnent de lustre aux talens. — Voici ce que nous lisons dans un Littérateur moderne, & que nous croyons très-vrai. « Notre siécle, si sécond en séches dissertations, » a ensanté quantité de brochures où l'on a recherché » les causes de la décadence du gost. Une de celles qui » a le plus inslué sur cette décadence, & dont on n'a » point parlé, est que la sensibilité pour les plaisirs ayant F f

#### ASO CATÉCHISME

D. L'autorité eccléssastique n'a t-elle pas d'abord condamné quelques opinions qui, dans la suite, ont été reconnues vraies, comme l'existence des antipodes & le mouvement de la terre?

R. Si ce reproche avoit acquis un degré de preuve toutes les fois qu'il a été répété, il n'y auroit plus moyen de s'en défendre. Mais, malgré

toutes ces répétitions, il reste démontré par l'histoire, que dans l'assaire de Virgile de Saltzbourg, il ne s'agissoit pas des antipodes (a); mais bien de

men quelque sorte absorbé son Antagoniste, la sensibilité de l'esprit, on n'a plus eu cette ardeur & ce noble enthousiasme quand il s'est agi de la vérité & du beau littéraire. Pour suppléer à ce seu divin, on a eu recours à ce qu'on appelle de l'esprit; mais il n'est pas plus fait pour remplacer la force du sentiment, que quelmes étincelles le sont pour tenir la place d'une le miere brillante. » — Un Théologien ingénieux récitoit, à cette occasion, ce passage de S. Paul: Caro enim concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem: hac enim sibi invicem adversantur. Gal. 5. — Un sameux Naturaliste exprime élégamment la même pensée, & la releve par l'application heureuse d'un ancien passage poétique: Ex libatis corporum voluptatibus ipsa magis magisque brutescens anima ad sensus à ratione labitur; &

Æncid. IV.

Gravi jam dudum saucia curd Vulnus alit venis & cocco carpitur igni.

Kirch. magnes.

(a) Voyez une lumineuse Distertation sur cette matiere, dans les Mémoires de Trévoux, Janv. 1708, p. 136.—La Justification de S. Augustin, ib. Fév. p. 299. — Muratori, de Moder. ing. L. 1, c. 21, ne paroît pas affez instruit de cette affaire. Berti se trompe également dans son Abrégé de l'Hist. ecclésiast. Le savant Auteur des Recherches sur Porigine des découvertes attribuées aux Modernes, a sait la même observation que les Journalistes de Trévoux: α Je me parle point ici de la condamnation de l'Evêque Vis-

la pluralité des mondes, qui est essectivement une opinion très-frivole & très-peu accueillie des Chrétiens éclairés: il est de plus très-certain qu'il n'y cut point de condamnation prononcée contre Virgile. Quant au mouvement de la terre, c'est sans aucune raison que quelques Ecrivains ont compromis l'autorité du saint Siege en cette affaire, & fait intervenir la question de l'infaillibilité du Pape. Il n'y a eu ni Bulle ni Bref; c'est un simple jugement de l'Inquisition, qui n'a point été publié ni accepté hors de Rome, qu'on peut respecter tandis que la vérité de l'opinion qu'il condamne ne sera pas démontrée. — Ne seroit-ce pas un avantage infini si l'autorité de l'Eglise pouvoit guérir tous les délires philosophiques qui ont dé-Tolé la Religion, corrompu les mœurs, ébranlé la Constitution des Etats? Quand le zèle des Pasteurs proscriroit quelques vérités indissérentes confondues dans un tas d'erreurs monstrueuses, ce malheur seroit-il bien digne d'être pleuré par des hommes raisonnablement zélés pour l'avancement des Sciences (a)?

m gile par le Pape Zacharie, pour avoir enseigné qu'il y meut des antipodes, parce que l'on s'est trompé sur le fait; m & que le Pape Zacharie ne parloit dans la Lettre qu'il mécrivoit à S. Boniface sur ce sujet, que de ceux qui soume tenoient qu'il y avost un autre monde que le nôtre, un mattre soleil, une autre soleil, une autre soleil, p. 204.

<sup>(</sup>a) On ne peut disconvenir que ce zèle ne soit aujourd'hui excessis & mal dirigé. Dès qu'un Souverain savorise les sciences & les Arts, on ne sait de quels termes se servir pour le louer dignement; on le représente comme un astre biensaisant, sait pour éclairer l'univers, pour bannir à jamais le mauvais goût, les préjugés, les erreurs. Nous ne blâmons pas ces dispositions. Mais, pour être conséquent, il faut convenir que s'il y a un Dieu, une Religion, un

#### §. V I I.

D. La Religion Chrétienne par la sublimité de ses dogmes, n'est-elle pas inintelligible & dès-lors inutile à la plus grande partie des hommes?... Comment les Sauvages & les enfants peuvent-ils pratiquer & goûter la pureté de sa morale?

R. Tandis que quelques Philosophes trouvent que la Religion Chrétienne est trop sublime, d'autres nous apprennent qu'elle n'est que pour le Peuple grossier & stupide. Cette contradiction prouve au moins que la Foi Chrétienne est simple & sublime; & l'union de ces deux qualités forme effectivement son caractere. — On a remarqué de tout temps que ce n'étoit pas à force de spéculation & d'étude que l'on devenoit savant dans la Religion. Un simple Paysan m'instrutta mieux de la croyance Chrétienne, que le plus Quoniam subtil de nos Philosophes. C'est dans le Peuple non cognovi qu'on trouve souvent les hommes les plus attaches in au Christianisme, les plus pénétrés de ses dogmes, Domini. Ps. les plus fidèles à ses Loix, les plus flattés de ses espérances. C'est sur-tout à ceux qui étudient les ames, qui sont dépositaires de leurs sentiments & de leurs lumieres, à rendre témoignage à une vé-

introibo

Evanzile, on doit donner la principale attention à ces grandes & premieres vérités. Seroit-il plus intéressant pour une Nation d'avoir la Philosophie, que d'avoir la vraie Foi! Seroit-il plus déshonorant pour un Etat, d'y voit mal expliquer les phénomenes de la nature, que d'y voir adorer les Dieux ridicules du paganisme, ou, ce qui pis est, d'y voir enseigner l'irréligion & l'athéisme?

rité que l'orgueil des profanes méconnoîtra toujours. « Je suis surpris, dit le P. Bourdaloue en

parlant d'une ame simple, de la maniere dont » elle s'exprime, Quel feu anime ses paroles! Penf. sur la » quelle onction les accompagne! elle s'énonce » en des termes qui, sans être étudiés, ni affec-> tés, me font concevoir les plus hautes idées » de l'Être divin, des grandeurs de Dieu, de res miséricordes, de ses jugements, des voies » de sa providence, de sa conduite à l'égard des » élus, de ses communications intérieures. J'admire tout cela, & je l'admire d'autant plus que ⇒ la personne qui me tient ce langage, n'est quelp quefois qu'une simple fille, qu'un domestique, » qu'une Villageoise. A quelle école s'est-elle » fait instruire? quels Maîtres a-t-elle consultés? na quels Livres a-t-elle lus?... Veniune indocti & Aug. L. .. rapiunt regnum Dei, & nos cum nostris scientiis Couf. c. 8. ⇒ demergimur in profundum, &c. &c. → L'Auteur de la Religion Chrétienne est le Créateur & le maître du cœur humain; il répand ses lumieres selon la mesure de notre correspondance & suivant les mouvements de sa providence paternelle. — On a vu des Sauvages nourris dans toutes les horreurs de la barbarie, devenir d'excellents Chrétiens, & servir de modèle aux anciens Fidèles. On a vu des enfants avoir plus de sagesse & de lumieres en matiere de Religion, que les hommes les plus instruits (a); si cet âge a de grandes

<sup>(</sup>a) Cum adhuc junior essem, priusquam oberrarem, quæsis i sapientiam palam in oratione med ... Lætatum est cor meum in ed. Ambulavit pes meus iter redum. A juventute mea investigabam eam. Eccli. 51. Initio cognovi de testimoniis tuis... hæreditate acquisivi testimonia tua... super fenes intellexi, quia mandata tua quæfivi. Plal. 118. - Declaratio sermonum tuorum illuminat, & intelledum dat parvulis. Plal. 118.

Christianisme, il y apporte aussi des dispositions très-heureuses. La simplicité, la docilité, l'ignorance du mal sont d'excellents préparatifs à l'inftruction & aux impressions de la Foi. S. Augustin connoissoit par expérience de quoi les enfants sont capables, quandil disoit, en parlant des premieres années de sa jeunesse : « Je tombai dès ce temps-Conf. L. 1, solà, Seigneur, entre les mains de quelques-uns » de ceux qui ont soin de vous invoquer, & je » compris par ce qu'ils me disoient de vous, & » selon les idées que j'étois capable de m'en former à cet âge-là, que vous étiez quelque chose » de grand, & qu'encore que vous fussiez invisi-»ble, & hors de la portée de nos sens, vous pouviez nous exaucer & nous secourir. Aussi = commençai-je, dès mon enfance, à vous prier, » & vous regarder comme mon appui. A mesure • que ma langue se dénouoir, j'employois ses

> D. Que penser de ces maximes d'un Pédagogue moderne, que tout enfant qui adore Dieu, est un Idolâtre, ou bien un Antropomorphite, parce qu'il s'en fait toujours quelqu'image; qu'il ne faut instruire les enfants dans la Religion que lors qu'ils sont en état de distinguer la vraie d'avec les

premiers mouvements à vous invoquer. ⇒

fausses, &c?

R. Dieu, qui veut être connu des hommes dès leurs premieres années, n'a pas rendu cette com noissance si difficile qu'il faille être Philosophe pour l'acquérir. Un enfant est naturellement curieux; il admire tout, il fait des questions sur tout : le beau spectacle de la Nature, le brillant aspect du Ciel n'est-il pas pour ses parents ou ses instituteurs un moyen certain de faire entrer ou de forti-

fier & d'étendre dans son ame l'idée d'un Dieu (a)? « Nous avons sucé, dit Platon, avec le lait de nos Dial. 10, de » nourrices la connoissance des Dieux, tant par les Legibus. so discours qu'on nous tenoit que par les Cantiques » & les Hymnes que nous entendions chanter en » leur honneur. » Non, la conpoissance de l'Auteur de notre être n'est pas réservée à de longues méditations, ni à une raison bien adulte & bien forte; elle germe naturellement dans une ame fimple & dans un cœur pur. Celui qui ne connoît pas la vérité de cette observation par l'expérience argumentera tant qu'il lui plaira; mais ce qu'il ne sent pas, les autres hommes le sentent; & tout cœur qui n'est pas gâté attestera qu'il connoît Dieu autrement que par des syllogismes : peu importe que son imagination lui présente peut-être quelque figure symbolique, une vaste mer, une étendue sans corps, une lumiere éblouissante, &c. la raison désavoue toutes ces figures, & ne s'attache qu'à la chose qu'elles désignent. — Quant à l'enseignement de la Religion, lorsqu'on est persuade qu'on professe la vraie, on ne sauroit trop tôt l'enseigner aux enfants; & l'on ne risque point de les tromper. Si l'on se croit dans l'erreur, il faut bien se garder de l'enseigner à personne ni à dixhuit ans, ni à cinquante. Au reste, l'erreur associée aux vérités fondamentales de la Religion,

<sup>(</sup>a) M. Rouseau prétend que cela ne fait aucune impression sur les ensants; nous savons heureusement le contraire par un grand nombre d'exemples, & par la vérité sensible d'un beau passage de M. Rouseau lui-même; nous l'avons tapporté plus haut, p. 103. Cette insensibilité ne peut se trouver que chez des ensants déja corrempus ou extraordinairement dissipés.

soit naturelle, soit révélée, est incontestablement préférable à l'ignorance de toute Religion. Un enfant nourri dans l'oubli de Dieu & dans le domaine absolu de toutes les passions, résiste à toutes les leçons qu'on pourroit lui faire plus tard. Il n'y a que la Religion & les grandes notions de la Divinité qui puissent réprimer les vices naissants, & faire germer dans le cœur de l'homme les vertus qui doivent faire le bonheur de sa vie (a).

#### S. VIII.

D. Les maximes du Christianisme n'ont elles pas produit des actions que la raison semble désapprouver? N'a-t-on pas vu des Saints se porter à des choses qu'il est dissicle de concilier avec les régles de la prudence & d'une Théologie éclairée?

R. 1.º Il est contre la justice d'attribuer à la Religion tout ce qu'ont fait les hommes qui l'ont aimée, & qui en ont professé les maximes. Tout ce que les Saints ont fait, ne doit être ni imité ni absolument approuvé; l'homme ne sauroit être constamment raisonnable, même dans les choses les plus raisonnables. Quelques Saints ont pu se porter, par des motifs louables, à quelques singularités que la Religion bien entendue n'inspire pas, & qui ne sont excusables que par leur bonne soi & la droiture de leur intention. L'humanité, même dans sa plus grande perfection, manque quelque sois de justesse pour concilier des vertus qui semblent se combattre, ou d'étendue pour les

<sup>(</sup>a) In quo corrigit adolescentior vias suas? In custodiendo sermones tuos. Plal. 118. Testimonium Domini fidele, sapientiam præstans parvulis. Plal. 18.

embrasser toutes: les plus grands Saints, pour être des Héros, ne laissent pas d'être des hommes.

2.º Le mérite des œuvres pieuses n'est pas sans quelque dépendance des circonstances, des temps & des mœurs des Peuples. M. Fleuri, qu'on ne soupçonne pas d'être l'Apologiste des dévotions mal entendues, s'exprime là-dessus d'une maniere très-propre à contenter une critique équitable.

« Il est à croire que Dieu leur inspira cette con- Mœurs des o duite pour le besoin de leur siècle. Ils avoient à Chrétiens, » faire à une Nation si perverse & si rébelle, qu'il » étoit nécessaire de la frapper par des objets sen-» libles. Les raisonnements & les exhortations - etoient foibles sur des hommes ignorants & bru-» taux, accoutumés au fang & au pillage. Ils au-» roient même compté pour rien des austérités mé-» diocres, eux qui étoient nourris dans la fatigue » de la guerre, & qui portoient toujours le harnois. Mais quand ils voyoient un S. Boniface, Disciple de S. Romuald, aller nuds pieds dans » les Pays froids; un S. Dominique Loricat se. mettre tout en sang en se donnant la disci-» pline, ils comptoient que ces Saints aimoient » Dieu, & détestoient le péché. Ils auroient » compté pour rien l'Oraison mentale; mais ils ⇒ voyoient bien que l'on prioit quand l'on réci-» toit des Pseaumes (a). Enfin ils ne pouvoient » douter que ces Saints n'aimassent leur prochain, » puisqu'ils faisoient pénitence pour les autres. » Touchés de tout cet extérieur, ils devenoient » plus dociles, ils écoutoient ces Prêtres & ces » Moines, dont ils admiroient la vie; & plusieurs

<sup>(</sup>a) Il parle de ceux qui en récitoient une quantité prodigieuse dans des attitudes singulieres.

expliquer plusicurs singularités, qui, dans l'Histoire des Saints, peuvent offenser des esprits d'licats & trop préoccupés des mœurs actuelles; elle est appuyée par ce mot de l'Apôtre: Je me suis sait tout à tous, pour gagner tous les hommes à Jésus. Cor. 19. Christ: Omnibus omnia sadus, ut omnes sacrem salvos.

3.° Dans les siécles peu instruits, quelquesunes de nos vies des Saints ont moins été saites d'après les vues & la conduite des Saints euxmêmes que d'après les idées particulieres & l'imagination trop vive de ceux qui en ont bien ou mal rapproché les traits; d'où il est arrivé, même dans les Actes des Saints qui ne passent pas pour supposés ni altérés, que, par un zèle mal entendu, les Historiens ont en quelque sorte créé le modèle qu'ils nous présentoient, bien plus qu'ils ne l'ont copié, & ont donné à la Morale Chrétienne des couleurs qu'elle n'eut jamais.

D. Pourquoi l'Eglise met-elle au nombre des Saints des hommes inutiles au monde, qui ne rendent aucun service à la patrie ni à la société

générale?

R. C'est un bien grand service rendu à la société que de lui présenter des modèles de sagesse & de vertu. Il y en a d'appellés au service de Dieu d'une maniere particuliere, qui les retire du monde; s'ils ont les vertus de leur état, s'ils sont sobres, chastes, patients, charitables, ils sont dignes des regards de Dieu, & dès-lors de vrais Saints. Leurs prieres & la pureté de leur vie sont le bouclier de l'État. Dix Justes auroient arrêté le glaive de la Justice Divine étendu sur les Villes abominables que le seu du Ciel a consu-

mées. La victoire contre les Amalécites fut l'effet des prieres de Moise. « Sans sortir de leurs cellules, dit David, les hommes justes punissent les Peuples criminels, enchaînent les Nations, & humilient les Rois; ils portent dans leurs mains » un glaive victorieux, tandis qu'ils ont dans la » bouche les louanges de l'Éternel (a). » Tous ceux qui croyent un Dieu, que les prieres peuvent fléchir & rendre propice, conviennent de cette vérité; les Protestants lui rendent le même hommage que les Catholiques (b); mais, quand on est Philosophe, on ne trouve que ténèbres partout où l'on se mêle de raisonner contre les notions reçues.

S. I X.

D. L'instuence du Christianisme sur la sainteré de la vie & la pureté des mœurs, ne s'étend-elle point jusqu'au bonheur temporel & à la situation heureuse de l'homme dès cette vie?

R. Si la croyance d'un Dieu & d'une ame immortelle est essentielle au bonheur de l'homme, la vraie Religion l'est aussi; puisque nous l. 1, ch. 4; avons vu que sa ruine précipitoit par degré dans 5. 5. l'abyme le plus prosond de l'incrédulité. Nous L. 3, ch. 4

<sup>(</sup>a) Lætabuntur in cubilibus suis. Exaltationes Dei in gutture eorum, & gladii ancipites in manibus eorum. Ad saciendam vindistam in nationibus, increpationes in populis; ad alligandos Reges eorum im eompedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis, ut saciant in eis judicium conscriptum, Gloria hæc est omnibus sanstis ejus. Psal. 149.

<sup>(</sup>b) Pressi calamitate confugiunt ad Eliseum, ut urgento necessitate sunt piorum preces, alias nihili habitorum, urbium & populorum azila. Scheuchzer, Phys. sacr. T. 4.2 p. 600.

avons observé de plus, que ces consolantes vériL. 3, ch. 2, tés déja connues par la raison, prenoient une nouvelle force par l'appui de la révélation: or qui
doute que la Religion Chrétienne ne sourienne
mieux l'idée d'un Dieu & d'une souveraine justice
exercée après notre mort, que la doctrine grofsière & sensuelle de Mahomer sur la vie suture;
que les contes des Religions idolàtriques; que le
Tartare & les Champs Elisées de l'ancienne Mythologie?

D. Indépendamment de cette observation, le Christianisme n'a-t-il pas dans ses dogmes & dans sa morale, de quoi faire le vrai bonheur de

l'homme?

R. Nous pouvons raisonner là-dessus avec un Effaidephi-Philosophe qui a fait un Traité estimable sur le losophie morale par M. de bonheur. « Voyons, dit-il, si la raison éclairée Maupertuis, » d'une nouvelle lumiere peut aller plus loin; chap. VI. so si elle peut nous enseigner des moyens plus » sûrs pour parvenir au bonheur, ou du moins pour rendre notre condition meilleure. Je n'exa-» minerai ici la Religion que par rapport à cet » objet, je ne releve pas ce qu'elle a de divin, ni ne m'arrête aux difficultés que peuvent faire a notre esprit ses mysteres. Je ne considere » que les régles de conduite qu'elle prescrit par rapport au bonheur de la vie présente (a). On

<sup>(</sup>a) Il y a plus de deux mille ans que David considéroit sous le même point de vue l'observation de la Loi de Dieu en général. Il regardoit le constant usage de la vertu & la pratique d'une sainte vie comme le grand secret du bonheur, & le seul moyen de couler des jours heureux: Quis est homo qui vult vitam, diligit dies videre bonos? Prohibe linguam tuam à malo, & labia. tua non loquantur dolum; diverte à malo & sac bonum; inquire pacem & persequere eam. Psal. 33.

prit le Christianisme naissant pour une nou-» velle Secte de Philosophie; ne l'envisageons » pas autrement; comparons la Morale de l'E-» vangile à celle des Stoïciens. Quelques Au-» teurs, par un zèle peu judicieux, ont voulu » trouver dans la Morale de ces Philosophes la » Morale du Christianisme. On est surpris de voir P. 252. » combien le savant Dacier s'est donné de peine » pour cela, & qu'il n'ait pas senti la différence » extrême qui se trouve entre ces deux Philosophies, quoique la pratique en paroisse au premier coup-d'œil la même. Aveuglé à ce point, mil n'a cherché qu'à donner un sens Chrétien à » tout ce qu'il a traduit. Il n'est pas le premier » qui soit tombé dans cette erreur. Nous avons »une vieille Paraphrase d'Epictete, attribuée à un Moine Grec, dans laquelle on trouve l'E-» vangile & Epictete également défigurés (a). » Un Jésuite, homme de plus d'esprit, a mieux senti Le P. Mour » la différence des deux Philosophies. Le rap-gues. port qui se trouve entre les mœurs extérieures » du Stoicien & du Chrétien, a pu faire prendre » le change à ceux qui n'ont pas considéré les

<sup>(</sup>a) Epictete 2 vécu 94 ans après Jésus-Christ. Les Evangiles étoient alors répandus par toute la terre; il est indutable qu'Epictete s'en est servi pour son Manuel. Tertullien remarque que c'est la lecture des Prophetes & des Ecritures saintes en général, qui a produit ce qu'il y avoit de plus sage & de plus sensé dans l'ancienne Philosophie: Antiquitas præstructa divinæ Litteraturæ; quò facile credam thesaurum eam suisse posteriori cuique sapientiæ.... Quis Poëtarum, quis Sophistarum qui non omninò de Prophetarum sonte potaverit? Apolog. cap. 45. Presque tous-les saints Peres & les meilleurs Auteurs de l'antiquité sont du même sentiment. V. plus haut, 279.

choses avec assez d'attention ou avec la justesse nécessaire. Mais au fond il n'y a rien qui
admette si peu de conciliation, & la morale
d'Epicure n'est pas plus contraire à la morale
de l'Evangile que celle de Zénon. Cela n'a pas
besoin d'autres preuves que l'exposition du systême Stoicien. La somme du premier se réduit
à ceci: Ne pense qu'd toi, ne sacrisse tout qu'd
ton repos. La morale du Chrétien se réduit à
ces deux préceptes: Aime Dieu de tout ton
cœur; aime les hommes comme toi-même.

« Pour bien comprendre le sens de ces der-» nieres paroles, il faut savoir ce que le système » Chrétien nous enseigne par rapport à Dieu & » par rapport à l'homme. Dieu est l'ordre éternel, le Créateur de l'univers, l'Etre tout-puis-» fant, fage & bon. L'homme est son ouvrage, » composé d'un corps qui doit périr, & d'une mame qui durera éternellement. Ces deux idées » établies, suffisent pour faire connoître la jus-» tice & la nécessité de la Morale Chrétienne. » Aimer Dieu de tout son cœur, c'est être entié-» rement soumis à ses ordres, n'avoir ad'autre » volonté que celle de Dieu, & ne se regarder » que par rapport à ce qu'on est à son egard. ⇒ Aimer les autres hommes comme soi-même, n'est » que la suite du premier Précepte. Celui qui paime Dieu parfaitement, doit aimer l'homme » qui est son ouvrage. Celui qui n'aime rien que par rapport à Dieu, ne doit se donner aucune » préférence. Il n'est pas difficile de voir que » l'accomplissement de ces préceptes est la source » du plus grand bonheur qu'on puisse trouver adans cette vie. Ce dévouement universel preocurera non - feulement la tranquillité; mais

PHILOSOPHIQUE. 463 » l'amour y répandra une douceur que le Stoicien ne connoît pas. Celui-ci, toujours occupé de » lui-même, ne pense qu'à se mettre à l'abri des maux: pour celui-là, il n'est plus de maux à » craindre.... Tout ce qui peut nous arriver de » Richeux dans l'état naturel, vient ou des cau-• ses purement physiques, ou de la part des autres hommes; & quoiqu'on pût réduire ces b deux genres d'accidents à un seul principe, le » Stoicien & le Chrétien les ont considérés sous » des aspects différents dans la pratique de leur morale, & ont cherche differents motifs pour » les supporter. Le Stoïcien prend les accidents » physiques pour des arrêts du destin, auquel il » doit se soumettre, parce qu'il seroit ridicule » d'y resister. Dans le mal que lui font les hommes, il n'est frappé que du défaut de leur ju-» gement: il les regarde comme des brutes, & ne veut pas croire que de tels hommes puissent D'effacer. Un destin inflexible, des hommes in-• senses, voilà tout ce qu'il voit; c'est sur cela qu'il doit régler sa conduite. Mais son état peut il \* être tranquille? Les maux en sont-ils moins cruels parce qu'ils sont sans remede? Les coups nen font-ils moins fensibles, parce qu'ils partent » d'une main qu'on méprise?... Le Chrétien en-» visage les choses bien disséremment. Le destin » est une chimere : un Être infiniment bon régle » tout, & a tout ordonné pour son plus grand bien. Quelque chose qui lui arrive, il ne se so soumet point parce qu'il seroit inutile de lui resister; il se soumet, parce qu'il applaudit aux » décrets de la Providence, parce qu'il en conmoît la justice & la bonté. Il ne méprise pas

» les hommes; pour s'empêcher de les hair, il

» les respecte comme l'ouvrage de Dieu, & les » aime comme ses freres; il les aime, quoiqu'ils » l'offensent; parce que tout le mal qu'ils peu-» vent lui faire, n'est rien au prix des raisons » qu'il a pour les aimer. Autant que les motifs » du Stoicien répandent de triftelle sur sa vie, » autant ceux du Chrétien remplissent la sienne » de douceurs : il aime, il adore, il bénit sans / » cesse....Quant aux biens que le Stoicisme & le » Christianisme promettent, comment pourroitnon les comparer? L'un borne tous les avanta-» ges à la vie présente; l'autre, outre ces mêmes » avantages qu'il procure bien plus sûrement, en » fait espérer d'autres, devant lesquels ceux-ci » ne sont rien. Le Stoicien & le Chrétien doi-» vent être toujours prêts à quitter la vie; mais » le premier la quitte pour retomber dans le » néant, ou pour se perdre dans l'abyme des » êtres; le second, pour commencer une nou-» velle vie, éternellement heureuse. Tous les » biens que promet la Philosophie Stoicienne, n le réduisent à un peu de repos pendant une vie » très-courte: mais un tel repos vaut-il ce qu'il » en coûte pour y parvenir? Oui, dans la supposition d'une destruction totale, ou d'un avenir » tel qu'est l'avenir des Stoiciens, celui qui d'un » seul coup s'affranchit de tous les maux de la » vie, est plus sage que celui qui se consume en ⇒ efforts pour parvenir à ne rien sentir. ⇒

D. Les dogmes du Christianisme ont-ils la même influence sur le bonheur de la société qu'ils ont sur le bonheur de chaque homme en

particulier?

R. Le Philosophe que j'ai cité, après avoir examiné les principes du Stoicien & ceux du Chrétien,

tien, en tant qu'ils se rapportent immédiatement au bonheur de celui qui les suit, les considere enfuite par rapport à la fociété en général. « Si . m dit-il, l'on n'avoit pas senti la différence qui pest entre ces deux morales; si on avoit pu les • confondre en les considérant dans chaque individu, c'est ici qu'elles laissent voir la distance immense qui est entr'elles. Quand le Stoicien • seroit parvenu à être heureux ou impassible. non peut dire qu'il n'auroit acquis son bonheur ou son repos qu'aux dépens des autres hommes, ou du moins en leur refusant tous ses secours. Peu importe, dit le grand Docteur de = cette Secte, que ton rival foit vicieux, pourvu p que tu conserves ta tranquillité. Quelle différence entre ces dispositions de cœur & le ≈ sentiment d'humanité & de tendresse que le Chré-= tien a pour tous les hommes! Occupé sans cesse • de leur être utile, il ne craint ni fatigues, ni périls; il traverse les mers, il s'expose aux plus ruels supplices pour rendre heureux des hommes qu'il n'a jamais vus. Qu'on se représente deux Isles, l'une remplie de parfaits Stoiciens, Plautre de parfaits Chretiens; dans l'une, chaque ⇒ Philosophe ignorant les douceurs de la confiance » & de l'amitié, ne pense qu'à se séquestrer des pautres hommes: il a calculé ce qu'il en pouvoit attendre, les avantages qu'ils pouvoient lui pro-• curer, & les torts qu'ils pouvoient lui faire, & na rompu tout commerce avec eux. Nouveau Diogene, il fait consister sa persection à occuper = sun tonneau plus étroit que celui de son voisin. Mais quelle harmonie vous trouverez dans l'autre > Isle! Les besoins, qu'une vaine philosophie ne sauroit dissimuler, toujours secourus par la

piustice & la charité, ont lié tous les homme ples uns aux autres; chacun heureux du bor-» heur d'autrui, se trouve heureux encore des » secours que dans ses malheurs il lui prête. » Dans le Chapitre VII. M. de Maupertuis fait différentes réflexions sur la Religion Chrétienne. & conclut qu'une des preuves de sa vérité est de conduire les hommes au bonheur. « Si je veux m'instruire sur la nature de Dieu, sur ma propre nature, sur l'origine du monde, sur sa fin, ma raison est confondue. Dans cette nuit proso fonde si je rencontre le système qui est le seul » qui puisse remplir le desir que j'ai d'être heu-» reux, ne dois-je pas à cela le reconnoître pour » le véritable? Ne dois je pas croire que-celui » qui me conduit au bonheur, est celui qui ne • fauroit me tromper? »

D. Les autres Philosophes ont ils parlé dans le même goût de la Religion Chrétienne, considérée

relativement au bonheur de l'homme?

R. Il faudroit un gros volume pour contenir leurs témoignages. En voici quelques - uns. « La Esp. desLoix, » Religion Chrétienne, dit Montesquieu, qui ne L. 24, ch. 3. » semble avoir d'objet que la sélicité de l'autre - » vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci (a)...»

J. J. Rousseau partant du même principe, concluoit que la doctrine des Philosophes anti-Chrétiens ne pouvoit être vraie: « Ceux qui sement

<sup>(</sup>a) Le P. Hayer a développé & vérifié ce mot du Magistrat Philosophe, dans un traité intitulé: Utilité temporelle de la Religion Chrétienne, 1774. — Voyez aussi l'avertissement du Clergé de France en 1771, sur les avantages de la Religion, & les effets pernicieux de l'incrédulité.

dans les cœurs ces désolantes doctrines disent Emile. T. 3 4 = que la vérité ne sauroit être nuisible aux hom- p. 197. mes; je le crois comme eux, & c'est à mon savis une grande preuve que ce qu'ils enseignent n'est pas la vérité. » Nous avons vu un autre passage du même Auteur sur le bonheur d'une maison où regnent les loix de l'Evangile (p. 375), & où se réalise le tableau admirable que trace l'Apôtre S. Paul d'une famille chrétienne (a).... a Il n'a jamais paru de Religion dans le monde, duvres post. m dit Bolingbrocke, qui ait tendu plus directe. T. 4, P. 221. ment au but de procurer la paix & le bonheur • de l'humanité que la Religion Chrétienne telle pau'elle est enseignée par Jésus-Christ & les Apôtres.... a L'Encyclopédie nous apprend la même chose: « Il ne faut point opposer à cette maxime la Morale & la Religion de Jésus-Bonhem. Christ notre Législateur, & en même temps notre Dieu, lequel n'est point venu pour manéantir la nature, mais pour la perfectionner; » il ne nous fait pas renoncer à l'amour du plaisir, : » & ne condamne pas la vertu à être malheureuse » ici-bas. Sa loi est pleine de charmes & d'ato traits, elle est toute comprise dans l'amour de Dieu & du prochain. La source des plaisirs légistimes ne coule pas moins pour le Chrétien que

pour l'homme profane. Mais, dans l'ordre de la

Ggij.

<sup>(</sup>a) Mulieres subditæ estote viris: sicut oportet in Domino. Viri diligite uxores vestras, & nolite amari esse ad illas. Filii obedite parentibus per omnia: hoc enim placitum est in Domino. Patres nolite ad indignationem provocare filios vestros, ut non pusillo animo fiant. Servi obedite per omnia dominis carnalibus, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed in simplicitate cordis, timentes Deum. Colos. 3.

éd. de 1772.

Premisso - parace, il est infiniment plus heureux par ce qu'il sem habens pespere que par ce qu'il posséde. Le bonheur punc est, & qu'il goûte ici bas devient pour lui le germe surura.

1. Tim. 4. d'un bonheur éternel. Ses plaisirs sont ceux de la modération, de la bienfaisance, de la tempérance, de la conscience: plaisirs purs, nobles, pirituels & fort supérieurs aux plaisirs des sens. Ensin l'Auteur même de l'Epstre d Uranie, après avoir épuisé ses sorces à déclamer contre le Christianisme, revient sur ses pas, & par une espece de rétractation subite & imprévue, déclare que se

Nouv. Mé- Ciel! ô ciel! quel objet vient de frapper ma vue!

Jang. philof.
hift. erit. 12e Je reconnois le Christ puissant & glorieux.

Pau: P. 312,

Auprès de lui dans une nue

rend les hommes heureux:

Sa Croix se présente à mes yeux.

Sous ses pieds triomphants la mort est abattue;
Des portes de l'enser il est victorieux:
Son regne est annoncé par la voix des Oracles;
Son Trône est cimenté par le sang des Martyrs;
Tous les pas de ses Saints sont autant de miracles;
Il leur promet des biens plus grands que leurs desirs;
Ses exemples sont saints, sa Morale est divine;
Il console en secret les cœurs qu'il illumine:
Dans les plus grands malheurs il leur offre un appui;
Et si sur l'imposture il sonde sa Doctrine (b),
C'est un bonheur encore d'être trompé par lui.

l'Evangile est une etreur, c'est une erreur qui

<sup>(</sup>a) Une dodrine fondée sur l'imposture peut-elle avoit les caracteres & les preuves que M. de Voltaire détaille ici? — Une erreur quelconque peut-elle produire un véritable bonheur?

#### §. X.

D. Quoique la Philosophie ancienne soit beaucoup au-dessous de l'Evangile, & ne puisse fonder ni le bonheur de la société, ni celui des particuliers; la doctrine des Philosophes modernes qui prêchent si constamment la vertu ne peut-elle

pas tenir lieu du Christianisme (a)?

R. 1.° Nous avons vu que ces Messieurs étoient sans autorité, & leurs préceptes sans sanction; L.;, eh. 2; qu'ils ne s'accordoient sur rien, qu'ils n'avoient s.; aucun principe fixe; qu'ils renversoient tous les L. 2, ch. 2, fondements de la vertu; qu'ils avouoient eux-mê- s. 2. L. 1, mes la nécessité d'une Religion, & nous avons L.; ch. 2, prouvé que le Christianisme étoit la véritable. — s. 1. L. 1, prouvé que le Christianisme étoit la véritable. — s. 1. L. 1, criture, ne donne ni force ni onction aux pompeuses maximes d'une vertu sadice; il dédaigne l'ouvrage de ses ennemis, & se tient aussi éloigné de leurs leçons de morale que de leurs inintelligibles systèmes (b).

2.º Nous connoissons par expérience les essets de la Remon Chrétienne; nous savons qu'elle a

<sup>(</sup>a) Rien n'exprime mieux la morgue dogmatizante de ces Moralistes, que ce passage de S. Augustin: Fuerunt ergò quidam Philosophi de virtutibus & vitiis subtilia multa tradantes, dividentes, definientes, ratiocinationes acutissimas concludentes, libros implentes, suam sapientiam buccis vapantibus ventilantes, qui etiam dicere auderent hominibus: nos sequimini, Sedam nostram tenete, si vultis beate vivere. Sed non intrabant per ostium: perdere volebant, madare & occidere. Tract. 45. in Joann.

<sup>(</sup>b) Spiritus enim Sanctus disciplinæ esfugiet sictum, & auferet se à cogitationibus qua sunt sine intellectu. Sap. 1.

470

fait tomber tous les faux Dieux l'un après l'autre; qu'elle a dissipé les craintes que l'on avoit par-tout de ces êtres imaginaires, aboli l'exécrable coutume de les appailer par des sacrifices humains, par des combats de gladiateurs, par le sang des enfants le plus tendrement aimés; qu'elle a' décrédité partout les oracles, les sortiléges & tous les genres de divination, au grand dépit & au grand étonnement de la Philosophie, qui les mettoit sous sa protection; qu'elle a supprimé ou adouci l'esclavage, humanisé les Nations, resserré les liens de la société, rendu les Gouvernements moins sanguinaires, retranché les dévotions licencieuses plus cheres aux Idolâtres que leurs Dieux, ces fêtes uniquement propres à ruiner impunément les obligations du mariage, & à dégrader l'humanité; qu'elle a éclairé également tous les hommes, mis la vérité à portée des Peuples les plus groffiers, & de l'âge le plus tendre, &c. Mais, depuis que nos Philosophes ont entrepris d'établir le regne de l'irréligion, quel heureux changement est-il arrivé dans le monde? A en juger par leurs promesses, il doit y avoir plus de probité dans le momerce, plus de sûreté dans l'amitié, plus de denniéressement dans les affaires; plus d'humanité chez les Grands, plus de fidélité dans le mariage, plus d'union & de cordialité dans les familles; plus de zèle pour le bien public dans tous les Citoyens: la génération présente doit être un modéle accompli pour les races futures. Les Philosophes entreprendront-ils sérieusement de nous persuader que ce prodige est opéré, & ne seront-ils pas contraints de gémir sur la triste révolution que leurs maximes ont opérée dans toutes les conditions & dans tous les âges? Tant de Livres obscenes qui

porteront le poison du libertinage dans le cœur deceux qui naîtront après nous, seront sans doute un monument bien authentique de la régularité de nos mœurs? L'innocence s'est altérée dans tous les états, le soussiles états, le soussiles états, le soussiles vertus. Le Peuple étoit pauvre, mais consolé; il est maintenant accablé de ses travaux & de ses doutes. Il anticipoit par espérance sur une vie meilleure; il est surchargé des peines de son état, & nos nouveaux Apôtres ne lui montrent pour termes de sa misere que la mort & l'anéantissement. Fasse le Ciel que l'excès du mal ouvre ensin les yeux à ceux qui en sont les auteurs!

D. D'où vient donc dans un certain nombre de Philosophes cet attachement extérieur à la vertu, ces égards pour l'honnêteté, ces attraits pour la bienfaisance, ce langage qui imite & remplace celui

de la Religion?

R. Tout cela vient de la Religion même qu'ils ont abjurée. Malgré leurs égarements, les premieres impressions du Christianisme subsistent encore, les effets survivent à la cause, quelques débris échappent au naufrage général; si, dès leurs. tendres années, on leur avoit enseigné les maximes de l'Athéisme, du Déisme, de l'Indissérentisme, on auroit formé des libertins déclarés, des ennemis forcenés de l'apparence, comme des fruits de la vertu. - Sans le Christianisme, eux, leurs. Peres & la longue suite de leurs ancêtres demeuroient aussi incultes & aussi barbares que les Gaulois, les Vandales, les Ostrogoths, les Huns, les Scythes, &c. dont ils descendent. Toutes ces Nations n'ont perdu leur férocité que dans le Christianisme; sans lui, que seroit devenue l'Europe G g iv

après la destruction de l'Empire Romain ? ce que sont aujourd'hui la Grèce, l'Asse mineure, la Syrie, l'Egypte, tous les Royaumes de l'Orient. — Nous avons observé que sans la Religion Chré-CI-dessus, tienne la Philosophie & toutes les Sciences eussent été ensevelies sous les ruines de l'Empire Romain, & immulées à la dévastation des Barbares. On a itios enueri- donc bien raison de considérer les Incrédules comi & exalta- me des enfants ingrats qui déchirent le sein de la

e. Mai. 1. 2. mable.

D. Cette bienfaisance dont on a entrepris de faire le caractere distinctif des Philosophes l'estelle effectivement?

mere dont ils ont reçu tout ce qu'ils ont d'esti-

R. Pourquoi la bienfaisance seroit-elle mieux établie chez eux que les autres vertus, dont nous r. ch. c. avons jugé ailleurs d'après des témoignages non suspects. Quel amour peuvent inspiter à l'homme pour son semblable des systèmes qui égalent sa nature à celle de la brute, qui détruisent le sentiment qu'il a de la noblesse de son origine & de la gran leur de sa destination, qui ébranlent les principes de la morale en ébranlant ceux de la Religion qui en est le fondement, & le garant le plus sur de leur observation. La charité chrétienne fait aimer les individus : la philosophie n'aime que le genre humain, l'espece humaine: elle aime les Tartares, comme dit J. J. Rousseau, mais elle n'aime pas ses voisins. Le motif de la charité chrétienne est le précepte de Dieu; la fraternité que la création, la rédemption, la destination à une même fin, à un même héritage ont établie entre tous les hommes: le motif de la philosophie, c'est que les hommes sont des semblables; la similitude ou la ressemblance, être vraiment métaphysique,

substituée aux grands motifs de la Religion, voilà ce qui, dans la morale de ces Messieurs, doit produire la bienfaisance, l'humanité, l'amour général de tous les hommes. Tes Loix morales sont fort belles, dit J. J. Rousseau à un Prédicateur de la vertu philosophique, mais montre- mile. T. 1. m'en de grace la fanction. Cesse un moment de l' 2024 battre la campagne, & dis moi réellement ce que tu mets à la place de l'enfer. - La bienfaisance des Philosophes est une vertu d'ostentation & de parade, qui ne paroît que dans des occasions bruyantes, ignore les malheureux obscurs, place sa récompense dans l'admiration & dans les vains éloges; étale ses graces sur un individu propre à lui donner de l'éclat, & regarde le genre-humain comme un tas de fourmis : la bienfaisance du Chrétien est modeste, mais puissante, active, universelle, & n'a d'autre prétention que l'immortalité. Dès le temps de S. Paul les Philosophes avoient tous les dehors de l'humanité & de la bonte; mais, sempletais, comme remarque cet Apôtre, ils n'en connoil-virtutem ausoient ni les vrais motifs ni les effets; il ajoutoit que tem ejus netoutes leurs passions se concentroient dans l'amour 2. Tim. 3. d'eux-mêmes, dans le desir des louanges & les appas d'un vain orgueil; qu'ils n'étoient ni peres tendres, ni enfants soumis, ni amis sidèles; que les trahisons, les calomnies, les traitements cruels ne leur coûtoient rien, parce que la compassion, la douceur, la miséricorde, la gratitude étoient. bannies de leur ame, & que la jouissance des plus infames voluptés étoit devenue leur Législateur & leur Dieu (a). Aujourd'hui, si nous en croyons

<sup>(</sup>a) Homines se ipsos amantes, cupidi, elati, superbi, blasphemi, parentibus non obedientes, ingrati, scelesti;

# 474 CATÉCHISME

J. J. Rousseau, les choses vont à peu-près de même. « La philosophie, selon lui, relâche tous Pensées de » les liens d'estime & de bienveillance qui atta-J. J. Rouf- » chent les hommes à la société; & c'est peut-être » le plus dangereux des maux qu'elle engendre... Du tel homme n'est ni parent, ni citoyen, ni » homme; il est Philosophe. » La plupart de ces froids Spéculateurs n'aiment les autres hommes qu'en qualité d'êtres (a). La douceur de leur langage couvre un plan de destruction & d'horreur (b). Suivant l'avis d'un Ancien, ils ne montrent pas aux Peuples toutes les conséquences de leurs systèmes (c); ils les cachent par les apparences les plus imposantes. Un pareil aveu seroit trop propre à les dépouiller de leurs disciples & à détromper les ames qui ont encore quelque sentiment de vertu.

fine affectione, sine pace; criminatores, incontinentes, immites, sine benignitate, proditores, protervi, tumidi & voluptatum magis amatores quam Dei. Tim. 3, y. 24. Le même tubleau se voit dans l'Epître aux Romains, ch. 14.

- (a) Ah, je vous zime, mais c'est en qualité d'être. Com. des n. Phil.
- (b) Molliti sunt sermones ejus super oleum, & ipsi sunt jacula. Psal. 54.
  - (e) Nec pueros coram populo Medea trucidet y Aut humana palàm coquat exta nefarius Atreus; Quodeumque oftendis mihi fic, incredulus odi. H. 2. Ve



#### CHAPITRE IV.

La Foi.

#### ARTICLE PREMIER.

Nature & effets de la Foi.

- D. Puisque LA Foi est un don de Dieu, n'est-il pas inutile d'accumuler les preuves qui en établissent la vérité?
- R. La conviction que la Foi forme dans une ame est toute dissérente de celle qui n'est que le fruit du raisonnement. Pleine de douceur & de lumiere, la Foi produit une entiere soumission de l'esprit, & substitue à toutes les disputes l'autorité de la Révélation. Mais le don de la Foi suppose pour l'ordinaire dans le Catécumene un esprit préparé par la connoissance des preuves de la Religion, & par des motifs de crédibilité sussissant pour lui en persuader la vérité.

D. Si la Religion étoit rigoureusement démontrée, n'acquiesceroit-on pas à ses dogmes comme aux vérités de la Géométrie?

R. 1.° C'est ce que nous ne voudrions pas trop assure. N'a-t-on pas vu Bayle s'élever contre les démonstrations géométriques? Les Sceptiques ne doutoient-ils pas de tout, même du témoignage de leurs yeux? Si telle vérité géométrique obligeoit l'homme à renoncer à ses vices, & à vivre en Chrétien, je ne sais si elle resteroit long-temps sans attaque. Pour le commun des hommes, la

plupart des vérités géométriques sont plus obscures, & quelques-unes paroissent plus incroyables que les vérités de la Foi. 2.º Une vérité de Foi & une vérité de géométrie sont des choses si disparates, qu'il faut renoncer à toute comparaison entre les deux. L'une suppose l'obscurité dans son obiet. & l'autre l'exclut. L'une est établie sur la parole de Dieu, & l'autre sur les lumieres de la raison. Pour croire l'une, il faut la grace de la Foi; & pour l'autre, il ne faut que du fens commun. 3.º Il y a de plus ici une différence bien remarquable prise dans la nature même de Dieu. Il importe peu, pour la liberté de l'homme, qu'il soit forcé de reconnoître que tous les rayons d'un cercle sont égaux; mais il importe qu'il ne soit pas également contraint sur les vérités qui appartiennent aux mœurs; il importe que Dieu, sur son existence, ses attributs & ses loix, reçoive de mon entendement & de ma volonté un hommage. libre, & que je puisse, si je le veux, me refuser à sa lumiere. C'est pour cela que les preuves, quoiqu'évidentes, que nous avons de l'existence de Dieu, d'une loi naturelle, & de l'immortalité de l'ame, sont combattues par des difficultés qui sont oublier aisément la démonstration qu'on en donne, qui détournent notre attention, &, si bon nous semble, la fixent entiérement sur les objections contraires, qui sur-tout en flattant nos penchants déréglés, en reçoivent à nos yeux une force que ces difficultés n'auroient point par elles-mêmes. C'est pour cela encore que sur ces mêmes objets les preuves qui sont le plus à la portée de tous les hommes sont des preuves morales, qui, par leur nature, s'accordent parfaitement avec la liberté.

D. Il est aisé de croire sur la parole de Dieu; mais le moyen de se convaincre pleinement que Dieu a parlé, & que tel dogme, ou telle maxime sont esse verment sa doctrine?

R. Nous avons prouvé que le Christianisme étoit une Religion divine; ce qu'elle enseigne est par conséquent l'enseignement de Dieu même.

D. Tous les Chrétiens sont-ils en état de peser les preuves de leur Religion? ne faut-il pas pour cela de longues recherches & une érudition sort étendue?

R. La Religion se proportionne à tous les esprits dans ses preuves comme dans ses dogmes. Ces preuves ont de quoi fatisfaire le Peuple comme les Philosophes. Le motif qui attache les simples à leur Foi, n'est pas toujours le plus invincible, mais il est suffisant pour les persuader, & s'il, leur venoit de plus grandes lumieres qui sissent naître quelques doutes, ces mêmes lumieres suffiroient pour leur faire mieux connoître les raisons qui doivent détruire ces doutes.

D. La certitude de la Foi égale, selon les Théologiens, la certitude métaphysique: cette certitude métaphysique peut-elle résulter des motifs de crédibilité qui sont les preuves du Christian

milme?

R. Quoique la conviction du Fidèle égale celle d'un Méraphysicien, la conviction opérée par la Foi, est comme nous l'avons déja dit, d'une nature toute différente. Elle prend sa force & sa consistance dans une grace particuliere, que nous appellons Don & lumiere de Dieu. Les motifs de crédibilité, plus ou moins étudiés, & développés selon la mesure des connoissances du Catéchumene, sont les moyens extérieurs dont Dieu se

sert pour opérer cette ferme persuasion; mais son grand appui c'est l'action de la grace, l'onction de l'Esprit-Saint, l'inclination de la volouté & de Inclina cor l'intelligence, comme dit David, vers la Loi du

meum in tef- 1 intellige simonia tua. Seigneur. PGL 118.

D. Les Théologiens ne sont-ils pas embarrassés à désigner l'objet formel de la Foi touchant l'existence de la Révélation? Quelques-uns ont recours aux motifs de crédibilité, d'autres à la Révélation même; dans le premier cas, il n'y a pas de certitude métaphysique, car les motifs de crédibilité ne peuvent la produire; dans le second,

il paroît qu'il y a un cercle vicieux.

R. 1.º Quand on veut tout réduire au style de l'Ecole, & soumettre les choses divines aux distinctions de la matiere & de la forme, faut-il s'étonner si on rencontre des embarras?.... Nous croyons que Dieu à révélé tel & tel article, parce que la Religion Chrétienne qui enseigne ces articles, est dépositaire de la Révélation : mais d'où sait-on qu'elle posséde ce dépôt? Nous l'avons déja dit: quand Dieu nous accorde le don de la Foi, il nous porte, il nous incline à croire, il nous affranchit des doutes que toutes les disputes & toutes les études humaines ne peuvent guérir; & Fides ani- cette persuasion surnaturelle & divine vaut bien

persuadens præ cundis rationabilibus methodis. S. Balil.

mum invi-tans, imd & une démonstration scholastique, morale, physique, géométrique ou métaphysique: elle n'est sans doute jamais sans motifs, mais elle prend la force dans la grace & le don de la Foi, dont les motifs de crédibilité ne sont que l'instrument & l'occasion.

> 2.º Pourquoi les motifs de crédibilité ne pourroient-ils point produire une certitude métaphyfique? Quel défaut y a-t-il dans ce

Ment? a Il y a un Dieu; il y a une Religion; un L. 3, di. 3

Dieu saint & vrai ne peut approuver qu'une

= seule Religion: or il est évident qu'il n'y a

point de Religion qui ait des caracteres de di-

vinité comme le Christianisme; il est donc évi-

me dent que le Christianisme est la seule Religion

» véritable. » – Qu'y a-t-il à redire à cet autre rai-

sonnement, qui est celui de Richard de S. Victor:

« Il est certain que Dieu ne peut me tromper, il est

ecertain encore que Dieu m'auroit trompé s'il

so avoit donné à une fausse Religion les caracteres - de la vraie; il est donc certain qu'une Religion

ne peut avoir les caracteres de la Religion véri-

» table sans l'être en effet : nous avons démontré

» que ces caracteres n'étoient que dans le Chris-

nilme: il n'est donc pas possible que le Chris-

⇒ tianisme ne sost véritable (a). »

D. Ce raisonnement, quelque juste qu'il soit, peut-il convaincre un homme incapable de pe-Ter les preuves du Christianisme, & d'examiner si cette Religion a seule les caracteres de la vérité?

R. 1.º Nous l'avons déja dit, si cet homme a assez de lumiere pour former des objections contre l'enseignement de ses Pasteurs; il en a assez aussi pour évaluer les réponses qui réfutent ces objections.

2.º Y a-t il un Chrétien qui ne puisse être convaincu des arricles suivants? Jésus-Christ a été annoncé par les Prophetes. Lui & ses Apôtres ont prêché l'Evangile. Ils ont fait des miracles. Ils ont donné ordre à d'autres de prêcher après

<sup>(</sup>a) Domine, si error est, à te decepti sumus; hæc enim tot prodigiis & fignis in nolis confirmata sunt, ut nonsufi per te fieri potuerint. Rich. Vict.

eux. Les Pasteurs de l'Eglise ont succèdé à ces Prédicateurs. Les Philosophes disputeront sans doute sur tout cela; mais l'homme bien instruit peut leur répondre; & le simple Fidèle ne connoît pas les Philosophes: il reste dans la bonne soi; & la voix de l'Eglise est pour lui beaucoup plus intelligible que toute la critique des Savants itréligieux.

D. Est-il nécessaire d'étudier toutes les Religions du monde, & d'en connoître la fausseté, pour s'at-

tacher exclusivement au Christianisme?

R. Cette étude faite avec un esprit droit & appliqué, ne peut que servir à faire connoître la vériré; mais elle est aussi peu nécessaire à un Chrétien docile & soumis aux lumieres de sa Foi, qu'il est inutile à un enfant de connoître toutes les meres du monde pour s'attacher à la sienne. Le Sauveur appelle Pierre & André, & ils le suivent sans délibérer. Il renverse Paul, & Paul est changé en un autre homme. L'Eunuque de la Reine Candace entend expliquer un passage d'Isaie, & demande le Baptême, &c. Ces gens n'avoient pas eu le temps d'examiner les erreurs de tous les Peuples (a).

D. Si les Infidèles sont attachés à leur croyance comme les Chrétiens, qu'est-ce que la Foi ajoute

à la perfussion?

R. 1.º Les Infidèles éclairés ne peuvent s'attacher à leur Foi en aucune façon, ils ne peuvent

<sup>(</sup>a) Ego sum qui humilem in pundo elevo mentem, ut plures æternæ veritatis capiat rationes, quam si quis decem annis studuisset in scholis. Ego doceo sine strepitu verborum, sine consusione opinionum, sine fastu honoris, sine pugnatione argumentorum, smit, Christ, Lib. 3, c. 43.

que la dédaigner; & s'ils ont le cœur droit, rechercher la véritable : c'est une suite nécessaire

des preuves du Christianisme.

2.° Les préjugés ne peuvent fonder la même persuasion que des preuves selides. L'esset naturel de la vérité est l'acquiescement de l'esprit & le repos de la conscience. Le doute & la néces-

sité d'examiner sont l'appanage de l'erreur.

3.º La Foi du Chretien est moins l'estet de ses raisonnements, quelque excellents qu'ils soient, que l'effet de la grace & de la lumiere divine qui constitue le précieux don de la Foi. Ce langage -est plus que Chinois pour l'homme animal; mais 41 est très-intelligible à l'homme spirituel (a). Tandis que le Philosophe incredule n'aura pas detruit les preuves du Christianisme, il ne pourra disconvenir que le don de la Foi ne soit une chose réelle, puisque la Religion dont on lui démontre la vérité, enfeigne que ce don existe, & qu'il est le fondement de la Législation. L'infidèle & l'Hérétique ont beau prétendre à là possession d'une Foi affermie & éclairée par l'esprit de Dieu: voutes les preuves du Christignisme déposent contre cette prétention; quojque la différence de cette Foi echappe auxi yeux des hommes, Dieu, comme dit l'Apôtre, diftingue son ouvrage, رأاة سولا J. 1 25 Br. 10 C

<sup>(</sup>a) Vosmetips stentate, si estis ex side ipsi vos probate:

an non comoscitis vosmetipsos, quia Christus Jesus in vosis

est, nisi sorte reprobi estis. 2. Cor. 13. - Unctio esus doces

vos de omnibus. 1. Joan. 2. - Qui credit in silium Dei,

habet testimonium Dei in se. Ibid. 1. - Quoniam Deus,

qui dixit de tenebris lumen splendescere, ipse illuxit in condibus nostris ad illuminationem scientice claritatis Dei in
facie Christi Jesu. 2. Cor. 4.

de ce qui ne l'est pas, & toutes les illusions de l'apparence ne peuvent ébranler les fondements d'une vérité réelle (a).

### ARTICLE IL

Nécessité de la Foi par rapport au salut.

#### S. I.

D. Le doc me de la nécessité de la Foi n'oblige-t-il pas les Chrétiens à damner impitoyablement les plus grands héros de l'antiquité; & à regarder comme proie de l'enfer, des hommes célèbres parmi nous, qui n'ont jamais eu la Foi, ou qui ont trouvé le moyen de s'en défaire?

R. Le Chrétien ne prononcera jamais sur le sort de quelque homme en particulier, tandis qu'il est en vie, parce qu'il ignore quelle sera sa fin; ni après sa mort, s'il ignore quelle a été sa fin. Bienloin de damner personne, il souhaite ardemment le salut de tout le monde.

D. N'est-il pas du moins vrai qu'en général le Chrétien regarde comme damné un grand nombre d'hommes retranchés du sein de sa Re-

ligion?

voit approuver qu'une seule Religion. Nos preuves sont sondées sur la nature de Dieu même & de la Religion en général. Ce n'est pas au Chré-

<sup>(</sup>a) Sed firmum fundamentum Dei stat, habens signacus. Ium hoc; cognovit Dominus qui sunt ejus, 2, Tim, 2.

tien, mais à tout homme qui sait raisonner, qu'on doit saire l'objection du grand nombre d'hommes

égarés dans la Foi.

divisibilité de la vérité qui est la cause de la réprobation du grand nombre des hommes; ce sont les crimes & la mauvaise vie des hommes qui diminuent le nombre des Elus. Tous les Thélogiens enseignent que ceux qui ignorent la Religion Chrétienne sans qu'il y ait de leur faute ne seront pas punis de Dieu pour ne l'avoir pas connue. S. Paul lui-même nous en assure (a). Les SS. Peres, sur-tout S. Augustin & S. Thomas, ont exprimé cette doctrine de la maniere la plus précise (b).

n'est il pas de la providence de Dieu de la donner

a tout le monde?

R. Il est de la Providence de Dieu de ne pas manquer à ceux qui le cherchent par un bon usage

(a) Quicumque enim fine lege peccaverunt, sine lege

peribunt. Rom. 2. 12.

<sup>(</sup>b) Eis quos ad finistram positurus est, dicet: ite in ignem atternum qui paratus est diabolo & Angelis ejus: nec increpat, quia in eum non crediderunt, sed quia bona opera non secerunt. Aug. L. de side & operib. cap. 15. Et eos in eam (damnationem:) ituros veritas dicit, quorum non sidem, sed bona opera desuisse declaravit. Idem. Ibid. — Si insidelitas accipiatur secundum negationem puram, sicut in iis qui nihil audierunt de side, non habet rationem peccati, sed magis pænæ, quia talis ignorantia divinorum ex peccato primi parentis consecuta est: qui autem sic sunt insideles, damnantur quidem propter alia peccata quæ sine side remitti non possunt, non autem propter insidelitatis peccatum.

3. Th. 2, 2, q. 16, 22t. 1.

## AS4 CATÉCHISME

de tous les secours naturels & surnaturels (a). Le Créateur de nos ames ne les réprouve qu'à regret, & jamais pour n'avoir pas fait l'impossible; il n'abandonne que celles qui s'abandonnent ellesmêmes (b). Si un Insidèle correspondoit exactement aux graces surnaturelles dont Dieu le prévient, Dieu éclaireroit cet homme vertueux par une révélation intérieure, ou susciteroit quelque Apôtre pour son instruction (c). Ce qué les Missionnaires nous apprennent de quelques étoinnantes vocations à la soi, peut être considéré comme une preuve de sait (d). L'Ecriture nous

(b) Diligis enim omnia quæ Junt, & nihil odiffieorum quæ fecifti; nec enim odiens aliquid constituisti; aut fecisti...

qui amas animas. Sap. xj.

<sup>(</sup>a) Il est certain que les Insidèles reçoivent des graces de Jésus-Christ... Pagani, Jadæi, hæretici, &c. nullum emninò accipiunt à Jesu Christo influxum. C'est la cinquieme Proposition condamnée par Alexandre VIII.

<sup>(</sup>c) Hoc pertinet ad divinam Providentiam ut cuilibet provideat de mediis ad salutem, dummodo ex parte ejus non impediatur. Unde si aliquis nutritus in silvis inter lupos, ductum rationis naturalis sequeretur in appetieu boni & sugt mali, certissimè est tenendum, quòd ei Deus vel per internam inspirationem revelaret ea quæ sunt ad credendum necessaria, vel aliquem fidei prædicatorem ad eum dirigeret, ficut misit Petrum ad Cornelium. Quast. 14 de Vegitate, a. 1. ad 1. Qui hic Semi-Pelagianismi incufant sanctum Doctorem Theologi inconsulti, non attendunt legis namralis observationi annexum esse sidei donum non ut merito, quod esfet Semi-Pelagianum, neque ut conditioni sine qua non squod est manifeste falsum; sed ut conditioni cum qua semper; neque id alia ex causa nisi quod velit Deus omnes homines salvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire. I. Tim. 2.

<sup>(</sup>d) Vide Tursel, in vita Xaverii, L. 5, c. 4. — Mass, de teb. Ind. p. 361. — Hist. Soc. J. part. 4. L. 6, n. 230, &c.

apprend en cent endroits, que ce sont nos crimes qui écartent de nous la lumiere de la Foi (a). Les SS. Peres s'expriment sur cette matiere avec toute la clarté possible (b).

D. Où lisons nous que jamais Dieu air éclairé au milieu de l'infidélité un homme, qui avoit bien employé les premiers secours de la raison & de

la grace?

R. Les ouvrages de Dieu, sur-tout ceux qu'il opere dans les ames, ne doivent pas se chercher dans l'histoire; pour un seul qui parvient à notre connoissance, il y en a une multitude qui ne sont connus qu'à lui. L'exemple de Melchisedec, de

<sup>(</sup>a) Spiritus enim Sanctus disciplinae esfugiet sicum, & auferet se à cogitationibus quæ sunt sine intellectu, & corripietur à superveniente iniquitate. Sap. 1. — Dilexerunt homines tenebras magis quàm lucem, erant enim illorum mala opera. Joan. 4. — Quomodo vos potestis credere; qui gloriam ab invicem accipitis, & gloriam quæ ex Deo est, non quæritis. Joan. 5. — Quod si etiam opertum est evangelium nostrum, in iis qui pereunt, est opertum: in quibus Deus hujus sæculi excæcavit mentes insidelium, ut non sulgeat illis illuminatio Evangelii gloriæ Christi. 2. Cor. 4. — Piè agentibus dedit sapientiam. Eccli. 43. — Initium sapientiæ timor Domini: intellectus bonus omnibus facientibus eum. Pl. 110. — Cum cognovissent Deum, non sicut Deum glorisicaverunt; propter quod tradidit illos Deus in desideria cordis eorum. Rom. 1.

<sup>(</sup>b) Illud maxime causa incredulitatis est. vita nempe corrupta & gloriæ amor. Chris. Hom. 72. in Matth.—Audiendo præcepta Dei illuminati non sunt, saciendo illuminati sunt... quisquis ergò vult audita intelligere, sestinet ea quæ jam audire potuit, opere complere. Ecce Dominus non est cognitus, dum loqueretur (in Emmaiis) & dignatus est cognosci, dum pascitur. Greg. M. Hom. 23. in Evang.—Quid est quod Christiani esse non possitis? Christus humiliter venit, & vos superbi estis. Augustin. 2d Porphir.

## A86 CATÉCHISME

Job, de Rahab (a), des trois Mages, du Centurion Cornelius (b), &c. suffit pour nous persuader que la même Providence en a éclairé beaucoup d'autres dont l'Histoire sainte ne nous apprend rien (c). Saint Augustin n'en doutoit pas (d), & l'autorité de l'Ecriture appuie son sentiment (c).

<sup>(</sup>a) Fide Rahab meretrix non periit cum infidelibu, Heb. x).

<sup>(</sup>b A&. x.

<sup>(</sup>c) Quelques Auteurs croient que Platon, les Sybiles, &c. ont été de ce nombre. M. Bossuet & Grotius paroisfent favorables à Platon. — Voyez aussi l'Hist. Ecclésial, du P. Noël Alex. Sæc. 1, dissert. 22; Sæc. 2, diss. 6, n. 1, Le Consucius de l'Imprimerie Royale, p. 78, &c. — L'obélisque de sainte Marie Majeure à Rome porte l'inscription suivante: Christum Dominum quem Augustus de Virgine nasciturum vivens adoravit, seque deinceps Dominum dicivetuit, adoro. Il est peut-être plus sage de ne pas se fatiguer par ces sortes de conjectures, & de respecter les secrets de Dieu, qui connoît la distribution de ses dons & l'usage qui en a été tait. La plupart de ces hommes, qu'on prétend avoir été éclairés par des lumieres spéciales, ont vécu dans des désordres ou dans des erreurs inexcusables, qui ont discombattre toutes les avances d'une Providence particuliere,

<sup>(</sup>d) Cur non credamus in cæteris hac atque illac gentibus alios atque alios fuisse qui Christum utcunque cognoverunt, uti priùs dixerat.) Aug. ep. 102. — L. retract. c. ; 1.
consirmat quæ dixerat ipse Semi-Pelagianus, sed meritum
excludit. — Non incongrue creditur, fuisse sin aliis gentibus homines, quibus hoc mysterium (Incarnationis) revelatum est. .. multi inter gentes pertinuerunt ad civitatem spiritalem Jerusalem. Aug. Lib. 18. de Civit, Dei, c. 47. —
Intelligas in omni gente aliquos aliquando ejus (Christi)
desiderio stagrasse. ... divinitus illuminati & naturali ratione
edocti, intelligebant quantis tenebris totum pæne genus humanum involutum erat. Rich, Vict. Lib. de Incarn. c. 8.

<sup>(</sup>e) Ut filios Dei qui erant dispersi, congregaret in unum, Joan, xj. Memor ero Rahab & Babylonis scientium me, Ecce alienigenæ, & Tyrus, & populas Æthiopum hi suerunt illic. Plal. 86. Et ipse erit expedatio gensium, Gen. 49.

Elie croyoit que de son temps Dieu n'avoit pas de vrais adorateurs en Israël; mais il sut détrompé, & apprit qu'il y avoit 7000 hommes que la séduction n'avoit pas gagnés (a). On pense communément que tous les hommes qui périrent par le déluge, surent réprouvés; mais saint Pierre nous apprend qu'aux approches de la mort plusieurs firent pénitence, & sauverent leurs ames au milieu des slots qui absorboient les corps (b). On se tromperoit également en croyant qu'il n'y a pas d'Elus parmi les Nations insidèles.

D. Pourquoi donc Dieu n'a t-il pas éclairé les Trajan, les Antonin, les Marc-Aurele, &c. dont les vertus font l'admiration de tous les siècles?

R. Voici comme il est permis de raisonner sur cette matiere: « Ces Princes ont connu un Dieu, » Maître de l'Univers, je n'en puis douter. S'ils » l'ont glorissé & adoré d'une maniere digne de » lui, s'ils ont gardé sa Loi dans toutes les occasions » où les lumieres naturelles la leur ont fait conmoître, Dieu ne les a pas abandonnés, & ne leur » a pas resusé, du moins dans les derniers moments de leur vie, la Foi nécessaire au salut. » S'ils ont vécu dans l'oubli de Dieu, si des crimmes publics ou secrets les ont rendu l'objet de

<sup>(</sup>a) An nescitis in Elia quid dicit Scriptura, quemadmodum interpellat Deum adversum Israël? Domine, Prophetas tuos occiderunt, altaria tua suffoderunt, & ego relictus sum solus, & quærunt animam meam: sed quid dicit illi divinum responsum? Reliqui mihi septem millia virorum, qui non curvaverunt genua ante Baal. Prov. xj.

<sup>(</sup>b) Et his qui in carcere erant, spiritibus veniens predicavit, qui increduli fuerant aliquando, quando expectabant Dei patientiam in diebus Noe, cum fabricaretur arca, L Pct. 3.

pensé de leur vertu & de leur probité; ils sont pensé de leur vertu & de leur probité; ils sont préprouvés: mais ce n'est point pour ne pas avoit eu la soi en Jésus Christ, sans laquelle n'ul homme ne peut être sauvé, qu'ils ont été condamnés à des supplices éternels, c'est pour avoir mal vécu, insulté les lumières de la raison, n'avoir fait qu'un foible usage des excellentes qualités dont Dieu les avoit doués.»

D. De quels crimes voudriez-vous qu'un Solon, qu'un Socrate, qu'un Caton, qu'un Trajan, qu'un Marc-Aurele, &c. se sussent reudu cou-

pables?

R. Que les Princes & les Philosophes que vous citez aient commis des crimes, ce n'est pas de quoi le Chrétien s'embarrasse. Le raisonnement que je viens de faire subsiste vis-à-vis d'eux dans toute son étendue. Mais il seroit aisé de faire voir que ces prétendus Sages ne l'étoient pas toujours, & que l'enthousialme avec lequel l'antiquité nous a transmis leur mémoire n'a pu couvrir toutes les taches de leur vie. Les éloges outrés que nos beaux-esprits en font ne peuvent être fondés que fur l'ignorance ou la mauvaise foi. Solon, Socrate, Trajan ont été accusés des plus monstrueuses infamies par des Auteurs très-instruits de leur vie privée. Trajan a uni l'injustice à la cruauté, en ordonnant la mort des Chrétiens dont il avoit reconnu l'innocence. Marc-Aurele en a fait de même; & la réalité de leur persécution a été cent sois démontrée contre les Philosophes leurs Apologistes. Le grave Caton faisoit commerce de la prostitution de ses esclaves; il sortoit du Théâtre pour ne pas empêcher par sa présence des scenes scandaleuses, & par-là il nous démontre la vanité &

l'illusion de sa vertu. Pour bien juger des éloges que les Historiens ont faits de ces Messieurs, il saut bien connoître les mœurs générales des Grecs & des Romains, & apprécier l'estime de ces Nations sur l'état où la vertu se trouvoir chez elles (a).

Či-defius; P. 217, 3374

D. Vu le desir de tous les hommes de connoître la vraie Foi, n'est il pas étonnant qu'il y en ait

tant qui ne la connoissent pas?

R. Le nombre des amateurs sinceres de la vérité est très-petit. Le préjugé, l'entêtement, les passions, dissérents intérêts, &c. vont en quelque sorte au-devant des lumieres, des bonnes pensées, des inquiétudes salutaires, pour les écarter du cœur & les empêcher d'y prendre place (b). Ceux qui ont vécu parmi les Hérétiques & les Insidèles connoissent par expérience combien ils sont peu inquiets sur la nature de la Religion qu'ils professent. Pleins de zèle & de désiance en ce qui regarde le plus vil de leurs intérêts temporels, ils dédaignent d'écouter tout ce qu'on leur dit sur la Religion. Nous en avons plusieurs exemples frappants dans les saintes Ecritures. Le Sauveur du monde dit à

<sup>(</sup>a) Voyez l'Apologie de la Religion, ch. xj, S. 3, 4. On ne fait pas tort à ces prétendus Héros en les désignament général par ces vers de Virgile:

Hic petit excidiis urbem miserosque Penates,
Ut gemma bibat, & serrano dormiat ostro.
Condit opes alius desossoque incubat auro....
Gaudent persus serven serven serven.

Vendidit his our patrice dominion account

Vendidit hic auro patriam, dominumque potentem Imposuit, leges fixit pretio atque resixit. Hic thalamum invasit natx, ventosque hymeneos. Aust omnes immane nesas, ausoque potiti. vs. Encid.

<sup>(</sup>b) Tota die expandi manus ad populum non credentem contradicentem, Rom. 10.

Pilate qu'il est venu annoncer la vérité aux hommes. Pilate demande qu'est-ce que la vérité? & craignant d'être instruit, il fort sans attendre de réponse (a). S. Paul presse le Roi Agrippa, & le convainc par les prophéties de la vérité du Christianisme: ce Prince rompt aussi-tôt l'assemblée. & cela parce qu'il se trouve touché & porté à la profession d'une Religion qu'il ne veut pas embrasfer (b). Le Proconsul Félix entend parler S. Paul de la justice, de la chasteté & du jugement de Dieu: sa vie licencieuse le fait trembler; il congédie aussi tôt l'Orateur, & finit la conférence (c). Le même Apôtre annonce la résurrection des monts aux Sages de l'Arcopage. Les uns s'en moquent, les autres remettent leur instruction sur cette importante affaire à une autre occasion, qui ne se présenta pas (d). Ce sont sur-tout les Savants du siècle, les grands du monde qui dédaignent d'entendre parler de Religion. Ils regardent les questions les plus importantes comme des disputes frivoles qui n'aboutissent à rien, & où il est indisserent de nier ou d'affirmer. Gallien disoit que le

<sup>(</sup>a) Ego in hoc natus sum, & ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati: omnis qui est ex vertate, audit vocem meam. Dicit ei Pilatus: Quid est veritas? & cùm hoc dixisset, iterùm exivit ad Judæos. Joan. 18.

<sup>(</sup>b) Credis, Rex Agrippa, Prophetis? Scio quia credis. Agrippa autem ad Paulum: In modico suades me Christianum sieri... & exurrexit Rex, & Præses, & Bernics. Act. 26.

<sup>(</sup>c) Disputante autem illo de justitid & castitate & judicio suturo, tremesastus Felix respondit: Quod nunc attinet, vade. A&. 24.

<sup>(</sup>d) Cum audissent resurrectionem mortuorum, quidam quidem irridebant, quidam verò dixerunt: Audiemus te de hoc iterum. Sio Paulus exivit. AQ. 17.

Christianisme étoit une assaire de mots (a); nos Philosophes ne disent-ils pas tous les jours la même chose? Festus décidoit que c'étoit une dispute sur un fair absolument indissérent (b). Les Stoiciens & les Epicuriens disoient que Paul n'enseignoit que du verbiage (c); & ne voyons-nous pas la même disposition d'esprit dans un très-grand nombre de Catholiques, qui assurément ne seroient jamais parvenus à la Foi, s'ils n'avoient pas eu le bonheur d'y naître pour avoir ensuite le malheur de la perdre, ou de se la rendre inutile en la tenant, comme dit l'Apôtre, captive dans l'injustice (d)?

D. Cette indifférence pour connoître la vraie Foi ne prouve-r-elle pas que le choix d'une Religion est effectivement une chose indifférence Dieu a-t-il pu nous inspirer de l'indifférence pour une chose essentiellement requise à notre félicité

éternelle?

R. Ce n'est pas Dieu qui inspire cette indissérence; il tâche au contraire de la dissiper par mille graces qu'une ame courbée sous le joug des passions, & avilie par de grands crimes rend souvent inutiles. — Les hommes ne sont-ils pas également indissérents à l'égard de Dieu, de la Loi naturelle, de la vie à vanir? Ne vivent-ils pas dans l'oubli de la mort, des dangers qui environnent la vie, de la vicissitude des choses humaines, &c? En doit-on insérer que tout cela n'existe

(a) Si verò sunt quæftiones de verbo & nominibus, & lege vestra, vos ipsi viderițis. Act. 18.

<sup>(</sup>b) Quæstiones verò quassam de sua superstitione habebant adversus eum, & de quodam Jesu desundo, quem affirmabat Paulus vivere. Ac. 25.

<sup>(</sup>e) Quid vult semini-verbius hic dicere? A&. 17. (d) Qui veritatem Dei in injustitid detinent. Rom. I.

pas plus que la nécessité de professer la vraie Religion? Ne sait-on pas que les idées les plus naturelles, les impressions les plus fortes, le plus profondément gravées dans le cœur de l'homme s'alterent & s'essacent par une saim excessive des biens périssables, & l'usage des plaisirs sensuels (a)?

D. Ce que nous regardons dans les Infidèles comme indifférence & insensibilité, n'est-il pas souvent pour eux un devoir de Religion? Toute Religion n'ordonne-t-elle pas à ses Sectateurs de ne point douter de la vérité de ses dogmes, & de ne pas prêter l'oreille à ce qui pourroit ébranler

la croyance qu'ils lui doivent?

R. L'expérience & une longue demeure parmi différentes Sectes suffisent pour convaincre un elprit attentif que cet attachement religieux aux erreurs où l'on est né est assez rare; & que l'intérêt, l'habitude, l'ambition, la crainte de faire un éclat, de se brouiller avec ses amis, ses protecteurs, ses parents, &c. sont presque les seuls liens qui entretiennent les préjugés de l'enfance. Voyez avec quelle avidité les Hérétiques de tous les temps ont recueilli les Livres qui inspirent la tolérance & l'indifférence des cultes; & concluez qu'ils cherchent plutôt à se défaire de toute Religion qu'à connoître la véritable. — L'obligation de croite fermement n'est qu'un préjugé dans ceux qui sont dans l'erreur; ils ont au contraire une forte obligation de douter, & ce doute salutaire ne manque roit pas de naître s'ils ne négligeoient aucun moyen de découvrir la vérité. Enfin la défense de

<sup>(</sup>d) Terrena inhabitatio deprimit sensum. Sap. 9. Es à sollicitudinibus & divitiis suffocantur. Luc. 8. – Non potestis Deo servire & Mammonæ. Matth. 6.

douter, quelle qu'on la suppose, n'empêche pas qu'on n'étudie la nature & les motifs de sa créance, & qu'en cas qu'on en trouve les dogmes révoltants & les preuves insuffisantes, on ne cherche des lumieres ultérieures.

- D. Ne voyons-nous pas des Nations entieres absolument exclues du salut? Les Ammonites, & les Moabites ne devoient jamais entrer dans l'Eglise de Dieu (a). Les Américains sont restés quatre mille ans sans connoître la vraie Foi. Les Juis ne sont-ils pas devenus une espece de prodige par une opiniatreté inconcevable qui rend leur conversion moralement impossible? N'y a-t-il pas des Sauvages tellement abrutis, que bien loin de pouvoir s'élever à la connoissance d'une Religion révélée, ils ne connoissent ni Dieu, ni Loi naturelle?
- R. Les Moabites & les Ammonites n'ont été exclus que de la Synagogue & de la Société de Religion avec les Juifs, laquelle n'étoit pas nécefaire au falut. Plusieurs Savants pensent que l'Amérique n'est habitée que depuis 1000 ou 2000 ans. Ses grands déserts & le petit nombre de ses habitans autorisent cette opinion, dont l'Auteur des Recherches philosophiques ne parost pas avoir assez pesé les motifs. M. de Busson, qui croit que la nature en Amérique est encore dans son ensance (b), accédera volontiers à ce système. Il est plus

(a) Ammonites & Moabites etiam post decimam generationem, non intrabunt Ecclesiam Dei in æternum. Deuteron. 23, 3.

<sup>(</sup>b) M. Paw, (Rech. philof. fur les Améric.) nous dit au contraire, que dans l'Amérique la nature est épuisée & défaillante. Le même degré d'échaussement dans les imaginations philosophiques produit souvent des assertions contra-

#### CATÉCHISME

fage de croire qu'on ne peut déterminer le temps de la population de l'Amérique. D'ailleurs on a de fortes conjecturés que l'Evangile y a été prêché avant Colomb (a). On fait que l'idolâtrie n'a pénétré que tard dans un grand nombre de régions où le culte du vrai Dieu s'est long-temps maintenu. Ces 4000 ans sont donc un compte arbitraire; &, quand le calcul seroit juste, les Américains ne seroient pas une dissiculté à part, & je viens d'y répondre. — Les Juss répandus par toute la Chrétienté ont par-tout occasion de s'instruire, & d'abandonner leurs erreurs: malgré un endurcissement presque général, plusieurs se rendent dociles à la grace; & la race d'Abraham

dictoires. La nature en Amérique n'est ni en ensance, ni en décrépitude; elle est aussi vaillante & aussi robuste que par-tout ailléurs, s'il saut s'en rapporter à la relation unanime des hommes qui ont vu de leurs yeux cette partie de la terre, si séconde en riches & magnisiques spectacles; où les sleuves sont des mers; où les arbres se perdent dans les nues; où les montagnes présentent au Voyageur, à mesure qu'il monte ou qu'il descend, toutes les températures de l'air depuis les ardeurs de la zone torride, jusqu'aux frimats de la zone glaciale; où le foleil échaussant la terre avec une influence distinguée, donne aux oiseaux de plus riches couleurs, aux fruits plus de parsum, aux poissons meme plus d'activité; où la terre prodigue à-la-fois ses plus admirables & ses plus funestes productions; ses plus imposantes beautés & ses plus estrayantes horreurs.

(a) Le P. Kircher, (Mund. subt. part. 2, p. 44, alid edit. 47,) fait mention d'une image de la Vierge pétrissée au Pérou; quelque système de pétrissication qu'on embrase, la régularité de cette image persuade que le Christianisme y a été connu plusieurs siècles avant sa découverte par les Espagnols. D'autres sigures annoncent la même chose. On a trouvé des restes bien sensibles de la Religion Chrétienne

au Paraguai. Lett. édif. T. 25, p. 132.

h'a point été exclue de l'héritage promis à ce Patriarche (a). — Nous avons montré ailleurs que L. 1, ch. 32 les Sauvages n'étoient pas aussi stupides qu'on les S. 1. sait, & que quelque stupides qu'ils puissent être, cela ne concluoit ni contre la croyance d'un Dieu L. 3, ch. 1, ni contre la nécessité d'une Religion. Dieu en ce cas agiroit avec eux comme avec les ensants & les imbécilles, & n'exigeroit point le fruit des lugmieres qu'il ne leur a pas données.

#### **S.** I I.

D. Cette grande multitude de Peuples infidèles qui habitent la terre ne doit-elle pas faire conclure que le Royaume du démon est plus étendu que celui de Jésus-Christ? Et cette conséquence injurieuse au Fils de Dieu, peut-elle être déduite d'un principe véritable?

R. 1.° Cette fameuse objection de Bayle, que nos Incrédules répétent avec tant de complaisance, ne regarde pas plus les défenseurs du Christianisme, que les défenseurs de la Loi naturelle,

si généralement violée.

2.° Ce n'est là qu'un misérable sophisme d'un homme qui a mis sa gloire à tout embrouiller par des équivoques & des hors-propos. Qu'entend Bayle par l'empire du démon? Cet empire peut-il entrer en concurrence avec l'empire de Jésus-

<sup>(</sup>a) Dico ergò; numquid Deus repulit populum suum? Absit. Nam & ego Israelita sum ex semine Abraham, de Tribu Benjamin. Non repulit Deus plebem suam quam præscivit. Rom. xì. — At dices: Nil dederat populo Judæorum, unde poterat melior sieri: ut quid ab eo, qui nihil accepit, exigitur? Non mediocris ista est mna quam mulier Evangelica quià non invenit, sucernam accendit, sumine quærit admoto, gratulatur inveniam. Amb. L. 8. in Luc.

Christ, à qui le démon & les damnés sont sounis aussi - bien que les Anges & les Justes ? Les Elbs & les réprouvés, les vivants & les morts, les Rois & les Bergers sont cités à son Tribunal; quel moyen Bayle leur donne-t-il pour s'arracher à sa puissance? Les scélérats que la justice du Prince abandonne au bourreau font-ils un empire à part (a)? Quelques expressions peu digérées de nos Prédicateurs ont pu donner occasion à cette faillie de Bayle. Il est visible qu'ils n'ont prétendu autre chose, sinon de gémir sur la dépravation du cœut humain, qui préfere l'erreur à la vérité, les vengeances du Sauveur à ses récompenses, sa colère à son amitie, comme les Juiss lui préserent Barabbas: mais son empire est très-indépendant de cente préférence; &, quand tous les hommes préféreroient la créature au Créateur, comme parle saint Paul, son empire n'en seroit pas moins glotieux dans tous les siècles (b). Est'-il plus avantageux à Dieu de rendre ses amis heureux que d'envoyer le malheur à ses ennemis; de récompenser la

<sup>(</sup>a) Qui voluntatem Dei negligunt, non ideo tamen eam vincunt, sed ipsi fibi damnationem accerfunt. August. - Ot lit un passage rapide & sublime dans une Ode sur le Juger ment dernier, qui a concouru an Priz de l'Académie Fran coife en 1773.

Je suis vainqueur, dit l'Ange-des ténèbres; Et les méchants jugés poussent des cris suncbres. Dieu vain! qui de nous deux sonmit plus de mortels?

Je suis vainqueur. Sur son trône bravé Dieu l'entend, se détourne & ne l'a plus trouvé.

<sup>(</sup>b) Servierunt creaturæ potius quam Creatori, qui el benedicus in facula. Rom. 1.

Vertu que de punir le vice (a)? A-t-il besoin de nos hommages & de nos adbrations (b)? « Dieu, andit le plus fameux éleve de Bayle, n'a nul besoin ode nos facrifices ni de nos prieres; mais nous art. Catéch.

» avons besoin de lui en faire: son culte n'est pas Enu. 4.

so établi pour lui, mais pour nous. so

D. La proposition de Bayle n'eût-elle pas été plus vraie, s'il eût dit que la grace de Jésus-Christ étoit moins répandue que la séduction du démon?

R. Cette proposition, peut-être moins blamable que l'autre, est néanmoins d'une fausseté palpable. La grace de Jésus-Christ est offerte à tous les hommes (c), le démon ne soumet personne qui n'ait la grace nécessaire pour le vaincre lui-même; il ne triomphe pas de la grace, mais bien de ceux qui refusent de se servir de la grace. La grace est hors d'atteinte dans les réprouvés comme dans les Elus (d). — Le péché originel ayant formé la masse de perdition, & les passions nous entraînant à notre perte, notre damnation n'est pas glo-Prieuse au démon, mais le triomphe de la grace égale les difficultés qu'elle rencontre (c). — La

(a) Ego in interitu vestro ridebo. Prov. 1, 26.

(c) Illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. Joan. 1.

(e) Non sicut delidum, ita & donum, Rom. 5.

<sup>(</sup>b) Dixi Domino Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges. Pfal. 15. - Non vos me elegistis, sed ego elegi vos. Joan. 15. - Cum feceritis omnia quæ præcepta sunt vobis, dicite: servi inutiles sumus. Luc. 17. -Nec manibus humanis colitur indigens aliquo: cum ipse det omnibus vitam & inspirationem & omnia. Act. 17. -Talis glorificatio ipsum non auxit, sed nobis profuit. Aug. Tract. 49. in Joan.

<sup>(</sup>d) Christi bonus odor sumus in iis qui salvi siunt, & in iis qui pereunt. 2, Cor. 2.

art. 3, 5. 3.

volonté de Jésus-Christ touchant notre salut n'est qu'une volonté conditionnelle : celle du démon touchant notre perte est absolue, & néanmoins souvent sans effet. Cela démontre que la séduction & la grace ne sont pas susceptibles de parallele.

D. Ne peut-on pas mesurer l'empire de la grace sur l'étendue de la vraie Religion, qui est trèspetite? De 1600 millions d'hommes qu'il y a sur la terre, selon quelques Savants, y en a-t-il beaucoup plus de 60 millions dans l'Eglise Catholique?

R. 1.º Je viens de montrer que Bayle mesuroit mal, & qu'il se servoit de fausses mesures pour déterminer des étendues qui n'ont point de terme La grace de Jésus-Christ ne manque à personne; si les Infidèles en étoient exclus, le monde seroit encore Paien.

2.º Il est très-faux que la Religion Chrétienne foit peu répandue : nous avons fait voir que le Mahométilme ne pouvoit être comparé dans son L. 3, ch. 3, étendue à celle de la seule Eglise Catholique. Nous ajouterons que dans les Pays hérétiques, tous les ent fants baptilés, dont l'esprit n'est point encore assez développé pour juger de la Scote où ils sont nés; que tous les Chrétiens invinciblement égarés par de faux Docteurs, & croyant de bonne foi professer la vérité, sont essectivement, par la disposition de leur cœur, enfants de la vraie Eglise (a). Si

<sup>(</sup>a) On ne comprend fans doute pas dans ce nombre les Hérétiques éclairés, ni même ceux qui, sans avoir de grandes lumieres, ne sont pas sans raisons de douter, ni sans moyens de s'instruire; beaucoup moins les Ministres, qui ne sauroient être attachés de bonne soi à des Sectes dont ils connoissent l'inconséquence. Ces Messieurs sont, pour l'ordinaire, Tolérants ou Déistes. Plusieurs reconnoissent dans leur cœur la vérité de la Religion Catholique;

<sup>2</sup> quelques Théologiens diminuent le nombre des L'Hérétiques matériels, c'est qu'ils supposent les moyens de s'instruire plus répandus, & l'attachement à l'erreur plus généralement volontaire; par-" là la Providence est également justifiée. — Quels font ces Savants qui donnent à la terre 1600 millions d'habitants? Riccioli croit qu'il y en a 1000 millions. Vossius 500 millions; & quoique ce dernier se trompe visiblement dans le dénombrement de l'Europe, il compense cette erreur par la grande population qu'il accorde aux autres parties du monde. Les Journalistes de Trévoux Esp. des croient que le nombre de 720 millions est le plus Journalistes rapproché du vrai. — La France, l'Espagne, p. 469. PItalie, l'Allemagne & les Pays-Bas contiennent différents plus de 60 millions de Catholiques (a). Restent Traités de ceux de Hongrie, de Pologne, d'Angleterre, de la Population Hollande, de Syrie, de la Palestine, de la Grece, de tout l'Empire Ottoman, de la Perse, des Indes, de la Chine (b), de toute l'Amérique, de tant d'autres Plages de la terre, où ils sont établis

mais asservis au respect humain & à des prétentions temporelles, ils n'ont pas le courage de la professer: ils sont dans le cas de ce Berger mercénaire qui ne pouvoit ni aimer ni quitter le service où il étoit engagé: il voyoit les Dieux d'un côté & l'intérêt de l'autre :

Quid facerem? neque servitio me exire licebat, Nec tam præsentes alibi cognoscere Divos. V. Eclog. 1.

(b) Depuis l'an 1766 les Eglises sont ouvertes à Pékin, & le service divin s'y fait aussi librement qu'à Paris.

<sup>(</sup>a) Nous parlons ici felon les calculs les plus approuvés. Si la population de ces Provinces ne va pas jusques là, celle des autres n'atteint pas non plus le nombre d'habitants qu'on leur suppose; & la proportion subsiste malgré les erreurs générales des Tables.

sans y être en fort grand nombre, mais où ils subsistent comme autant de preuves de l'universalité de leur Foi?

D. N'étoit-il pas conforme à la sagesse & à la justice de Dieu de répandre la seule vraie Religion dans toute la terre, & d'ôter par ce moyen toute occasion de séduction & d'erreur?

R. L'idée que l'Ecriture nous donne de la Foi & de Dieu même, est celle d'un trésor ensoui qu'on découvre à force de le chercher (a). — Les Sectes ennemies de la vraie Foi sont nécessaires à l'épreuve des Croyants & au triomphe dela vérité (b); elles embrassent les extrémités, & par-là sont mieux connoître le vrai, qui occupe toujours un juste milieu (c). — L'unité de Religion est incompatible avec l'orgueil, la légéreté, l'indocilité de l'homme & avec les passions de son cœur. — La Religion Chrétienne est assez répandue dans le monde, pour être connue dans tous les Pays: & c'est sans doute dans le dessein de la faire connoître, que Dieu a sait de Rome, capitale du monde, la Jérusalem du

(c) Voyez un Sermon du P. Bourdaloue, II. Dimanche du Carême, fur la fagesse & la douceur de la Loi Chrétienne, au commencement du premier Point.

<sup>(</sup>a) Fecitque...quærere Deum si forte attractent eum vel inveniant. Act. 17. — Simile est regnum cælorum thesauro abscondito in agro: quem qui invenit homo, abscondit, & præ gaudio illius vadit & vendit universa quæ habet & emit agrum illum. Matth. 13.

<sup>(</sup>b) Oportet & hærefes esse, ut & qui probati sunt, manisesti stant in vobis. 1. Cor. 11. — M. Nicole disoit que Dieu avoit répandu à dessein certaines ténèbres sur la Religion Chrétienne, asin d'aveugler les esprits superbes. Tetullien pensoit à-peu-près de même: Nec periclitor dicere: Ipsas quoque Scripturas sic esse es voluntate Dei dispositas, ut hæreticis materiam subministrarent. Præscrip. c. 39.

### PHILOSOPHIQUE. gor

Christianisme & le centre de l'Eglise universelle (a).

Cette ville qui, par sa célébrité & par l'étendue
de sa puissance, avoit propagé ses superstitions
dans toute la terre (b), étoit par-là meme plus
propre à répandre les lumieres de la Foi dans
toutes les Provinces qui respectoient son grand
nom. Le Christianisme a été prêché dès son commencement à tous les Peuples du monde.

#### S. III.

D. Ne vaut-il pas mieux répondre à toutes ces difficultés, en disant que Dieu a prédestiné le grand nombre des hommes à l'aveuglement & à la damenation?

R. C'est un blasphême de Calvin, qui va à détruire toute idée de Dieu. Boulanger en fait l'ame de la Religion Chrétienne & la base de l'ancien & du nouveau Testament: c'est ainsi qu'il dévoile le Christianisme en attribuant à cette Religion sainte ce qu'elle a toujours détesté. Bayle dit qu'il n'y a du mystere que dans la prédestination de Calvin, & que c'est par-là qu'elle triomphe des Catholiques: malheureux ceux qui professent de pareils mysteres!

🗫 Iiij

<sup>(</sup>a) Petrus Princeps Apostolici ordinis ad arcem Romani destinatur Imperii, ut lux veritatis essicacius se ab ipso capite per totum mundi corpus essunderet. Leo. M. Serm. 1. de Petro & Paulo.

<sup>(</sup>b) Tibi Evangelium Christi, Roma, resplenduit, & quæ eras magistra erroris, sada es discipula veritatis.... ut caput orbis esseda latius præsideres Religione divina quam dominatione terrena. Id. ibid.

## SOL CATÉCHISME

D. Les Catholiques ne disputent-ils pas euxmêmes sur la prédestination à la grace de la Foi,

& sur la prédestination à la gloire?

R. Il est vrai qu'on dispute beaucoup sur cette matiere, & qu'il y a différents systèmes toleres dans l'Eglise; mais tous les Catholiques s'accordent à dire, suivant la doctrine de l'Apôtre, que Dieu veut que tous les hommes soient • sauvés & parviennent à la connoissance de la » vérité, » d'où il suit que Dieu ne fesuse pas la grace de la Foi, aux Infidèles qui se rendent dociles à l'impression des lumieres & des graces furnaturelles qu'il fait naître dans leurs ames; & qu'il ne refuse pas la gloire destinée aux œuvres de la Foi, aux Fidèles qui vivent dans l'innocence & dans la pratique de ses commandemens (a). Tels sont les points sur lesquels les Théologiens orthodoxes sont d'accord; & cela doit suffire pour nous convaincre que le dogme de l'Eglise, Sur la prédestination à la Foi & au salut, n'est ni cruel, ni monstrueux. Les ouvrages de Dieu sont essentiellement au-dessus des lumieres de la raifon (b); mais nous favons qu'il est bon & ne punit qu'à regret; qu'il est juste, & qu'il ne fera tort à

(a) Gratiam & gloriam dabit Dominus, non privabit bonis eos qui ambulant in innocentiâ. Domine Deus virtutum, beatus homo qui sperat in te. Plal. 33.

<sup>(</sup>b) Fides non habet meritum, cui humana ratio prabet experimentum. Divina operatio si ratione comprehendium, non est admirabilis. Greg. M. Hom. 26. in Evang. — In mari via tua & semita tuae in aquis multis, vestigia tua non cognoscentur. Psal. 76.

personne (a). Concilier sa bonté & sa justice avec tout ce qui arrive sur la terre, c'est ce, que je n'ai pas la témérité d'entreprendre, puisque j'i-gnore les motifs qui président à ses decrets éternels; & quand, malgré ma foiblesse & mon ignorance, je vois néanmoins quelques raisons qui ont pu y instuer, je me persuade qu'il y en a bien d'autres plus graves & plus respectables dans les trésors de la science & de la sagesse de Dieu, dont la prosondeur étoit pour S. Paul la solution de toutes les difficultés que l'assaire du salut des hommes, de leur réprobation, de leur vocation à la vraie Foi, présentoit à son grand génie (b).

### CHAPITRE V.

Les Mysteres.

#### ARTICLE PREMIER.

Les Mysteres en général.

**S**. I.

D. LA RELIGION CHRÉTIENNE est fondée sur des raisonnements invincibles; mais l'obscurité de

<sup>(</sup>a) Voyez de fages & touchanies réflexions sur cette matiere dans l'Imitat. de Jésus-Christ. L. 3, chap. 58.... Un grand Théologien répondoit à toutes les difficultés que la matiere présente sait naître: Justus es, Domine; & rectum judicium tuum, ou bien: judicia Domini vera, justificata in semetipsa. Il disoit que ces deux Passages de l'Ecriture valoient mieux que de longues dissertations, & qu'ils avoient enseveli tous ses doutes.

<sup>(</sup>b) Conclusit enim Deus omnia in incredulitate, ut om-

### CATÉCHISME

ses mysteres n'est-elle pas égale à l'évidence de ses

preuves?

R. La profondeur des mysteres de la Foi a sans doute plus d'étendue que toutes les lumieres de notre raison; mais il n'arrive à l'égard de la Religion que ce que nous appercevons tous les jours dans les opérations de la nature. On veut comprendre l'infini, & l'on se perd dans un grain de sable. Nous savons qu'il y a des corps, des esprits, de l'air, du feu, de l'eau, une matiere électrique; mais quand il s'agit d'expliquer la nature intime & les propriétés de tout cela, quand il en faut accorder les effets avec les idées reçues, & lier cette multiplicité de phénomenes les uns avec les autres, les plus grands Physiciens ne peuvent dissimuler seur embarras. La nature au premier coup-d'œil n'est qu'agréable : si on la considere de près, elle attire l'admiration par les précautions observées dans toutes ses parties, & par la sagesse qui brille de toute part dans ses fonctions; mais elle étonne quand on veut l'approfondir. Le grand nous accable; le petit nous échappe.....Comment avons-nous reçu la vie? Quel ressort la soutient? Comment nos membres obéfssent-ils incontinent à notre volonté? Comment nos aliments se changent-ils en chyle, en fang, en nourriture (a)? Les plus favants sont ici

nium misereatur. O altitudo divitiarum, sapientiæ & scientiæ Dei: quam incomprehensibilia sunt judicia ejus, & investigabiles viæ ejus! quis enim cognovit sensum Domini, aut quis consiliarius ejus suit? aut quis prior dedit illi, & retribuetur ei? Quoniam ex ipso, & per ipsum, & in ipso sunt omnia. Ipsi gloria in sæcula. Amen. Rom. XI.

<sup>(</sup>a) Cibos comedo, quo pado autem dividantur in pituitam, sanguinem, humorem, ignoro. Hac qua quotidià

de niveau avec les plus ignorants. C'est même à mesure qu'on avance dans ses recherches que les ténèbres augmentent; plus on pénètre avant dans le sanctuaire de la nature, plus elle semble devenir secrete & vouloir repousser ceux qui l'approchent de trop près (a).

D. Les mysteres doivent être obscurs, c'est leur essence; mais doivent-ils être contradic-

toires?

R. Les Philosophes anciens & modernes se sont vainement appliqués à trouver de la contradiction dans quelque mystere que ce soit. On trouve dans la nature & dans les démonstrations même métaphysiques & géométriques des apparences trèssopécieuses de contradiction; nous osons dire que

comedentes videmus, ignoramus tamen; & Dei substantiam curiose scrutamur. Chrysost. de incomp. Dei nat.

Demandez à Silva, par quel secret mystere, Ce pain, cet aliment dans mon corps digéré, Se transforme en un lait doucement préparé? Comment toujours siltré dans ses routes certaines, En longs ruisseaux de pourpre il court ensler mes veines.

Volt. Difei fur la modéra

(a) Hinc exoritur illa animorum in indagandis rebus natura perplexitas, mentifque supor, quo perculsa quantò in intima rerum indagine plus se prosecisse ratio videt, tantò à veritatis limine remotiorem adhuc se esse deprehendit. Kirch, M. S.—L'homme peut dire aujourd'hui comme du temps de Salomon: Intellexi quod omnium operum Dei nullam possit homo invenire rationem, se quantò plus laboraverit ad quærendum, tanto minus inveniat. Eccle. 8.—Plurima enim super sensum hominis ostensa sunt tibi. Multos quoque supplantavit suspicio illorum, se in vanitate detinuit sensus corum. Eccli. 3.—Mundum tradidit disputationi eorum, ut non inveniat homo opus quod operatus ess Deus ab initio usque ad sinem. Eccle. 3.

la Religion n'en présente point de plus imposante. Par exemple, ou bien la matiere est divisible à l'infini, ou elle ne l'est pas? Qui oseroit révoquer en doute la vérité de cette proposition? Cependant il se présente contre l'une & contre l'autre alternative des difficultés qui ont toute l'apparence d'une contradiction formelle, & qui vont à faire conclure que la matiere est divisible à l'infini & qu'elle ne l'est pas. Le point indivisible, physique ou zénonique est rejetté aujourd'hui de tout le monde comme une absurdité manifeste. Mettez, par exemple, un grain de matiere indivisible pour la base d'un triangle, & des deux côtés de ce grain, placé au haut du ciel, tirez deux lignes qui se réunissent sur la terre: à chaque point de convergence les lignes divisent la base, qui parlà sera divisée en une infinité de parties, toute indivisible qu'on la suppose. Si, au contraire, la matiere est divisible à l'infini, elle contient une infinité de parties divisibles, & dès-lors voilà l'infinitum actu, c'est-à-dire, un nombre auquel on ne peut rien ajouter, & dont on ne peut rien retrancher: autre absurdité égale à la premiere. — « Que Pensées de » de choses incompréhensibles n'est-on pas obligé

?ag. 4.

M. de Volt, » d'admettre en géométrie? Conçoit-on deux » lignes séparées seulement d'un pouce, qui s'ap-» prochent toujours & ne se rencontrent jamais? » C'est une réflexion que M. Hume exprime encore avec plus de force & d'étendue. - Jamais, Issai philos. » dit il, Prêtre, dans l'intention d'apprivoiser &

ur l'entende- » de subjuguer notre raison rébelle, n'inventa des

r. 2, p. 136. » dogmes qui choquent davantage le sens commun, que le fait la Doctrine d'une étendue » divisible à l'infini avec toutes ses consequences,

stelles que tous les Géometres & les Métaphy-

niciens les étalent si pompeusement & avec une ⇒ espece de triomphe. ⇒ — Le rapport de la circonférence de la roue avec le moyeu est d'une égale incompréhensibilité; la circonférence ne peut être mûe d'un point sans que le moyeu le soit aussi; d'où il paroît s'ensuivre évidemment que l'un est composé d'autant de points que l'autre, & delà que leur circonférence est égale. Il s'en faut de beaucoup que tout ce que le P. Boscovich & ses Partisans ont avance là-dessus ait pu satisfaire un esprit garanti de la maladie des systèmes. — On démontre que la diagonale est incommensurable avec les deux côtés du quarré, & il est néanmoins impossible d'expliquer ses raisons de cette incommensurabilité. - « Notre raison, dit un Géometre, est réduite à d'étranges extrémités. La praison nous démontre la divisibilité de la ma-Géom par Mo stiere à l'infini, & nous trouvons en même p. 150. ntemps qu'elle est composée d'indivisibles. Humilions - nous encore une fois, reconnoissons s qu'il n'appartient pas à une créature, quelque » excellente qu'elle puisse être, de vouloir concilier des vérités, dont le Créateur a voulu lui cacher la compatibilité. Ces dispositions nous rendront plus soumis aux mysteres, & nous ace coutumeront à respecter des vérités qui sont par » leur nature impénétrables à notre esprit, que nous venons de trouver assez borné pour ne » pouvoir pas meme concilier des démonstrations » mathématiques. » Parmi les choses, qu'après de longues réflexions on trouve enfin moyen d'expliquer à un certain point, combien n'y en a-t-il pas qui à la premiere vue paroissent des absurdités révoltantes? Qui diroit que le quarré de l'hypoténuse soit égal aux deux aurres pris ensemble,

quoique les bases de ceux-ci soient plus spacieuse que celles de l'hypoténuse? qui ne croiroit pas que le quarté de 4 1 est 18, puisque le quarté de 4 c'est 16?... Combien de vérités physiques paroissent contradictoires aux aveugles, quoiqu'ils jouissent comme nous des lumieres de la raison, dans les termes. Un des grands adversaires de la Religion fait là-dessus une réflexion bien natt-Did Lettr. relle & bien juste. « Les aveugles-nes, dit-il, n'at-

gles; p. 12 &

Une superficie plate & unie qui représente des enfoncements, est pour eux une contradiction fur les aveu- ne tachent aucune idée à la plupart des termes qu'ils memploient..... Un miroir est une chose incompréhensible pour eux.... Si un homme qui n'a vu que pendant un jour ou deux, se trouvoit confondu chez un Peuple d'aveugles, il m faudroit qu'il prît le parti de se taire, ou de passer pour un fou; il seur annonceroit tous les piours quelque nouveau mystere, qui n'en seroit vun que pour eux, & que les esprits forts se ne sauroient bon gré de ne pas croire. Les défen-• seurs de la Religion ne pourroient-ils pas tirer nun grand parti d'une incrédulité si opiniatre, » si juste meme à certains égards, & cependant si » peu fondée?...» Voilà donc la Physique, la Géométrie, la Métaphysique d'accord pour justifier les mysteres de la Foi, & pour essuyer les mêmes objections que les Incrédules font contre les dogmes de la Religion. Or si ma raison ne succombe pas à ces difficultés, si malgré son impuissance d'expliquer tout cela, elle ne s'avise néanmoins pas de nier l'existence de la matiere, de l'étendue, du cercle, &c. pourquoi ma confiance en la parole de Dieu, & mon acquiescement aux preuves de la révélation ne me feroit-il pas tenir la même

conduite en matiere de Religion? Pourquoi ne me croirois-je pas à l'égard de Dieu dans le même cas où est un aveugle-né à mon égard, où l'aveule-ne est à l'égard de l'aveugle qui a vu un jour ou deux? Y auroit-il plus de différence entre un homme & l'autre, en matiere de connoissance & de raison, qu'entre Dieu & l'homme?

D. Faut-il dire que les mysteres sont au-dessus

de la raison, ou qu'ils sont contre la raison?

R. Sans parler des Incrédules qui trouvent les mysteres contradictoires à la raison, des personnes bien intentionnées ont fait des dissertations à perte de vue sur ces deux expressions: mais en vérité cela n'en valoit pas la peine. Quand on veut bien s'entendre, on s'épargne de longues discussions & de pénibles disputes sur des mots qui dérogent souvent à la dignité des choses. Les mysteres sont au-dessus de la raison ou contre la raison, comme les difficultés géométriques & métaphysiques, dont nous venons de parler. Au-defsus de la raison, parce qu'elle ne peut pas y atteindre; contre la raison, parce que leur obscurité & leur incompréhensibilité mortifie & chagrine la curiolité & la suffisance de cette raison. Ce qu'il y a d'incontestable, & ce que seul nous avons intérêt de décider, c'est que la foi des mysteres est absolument selon la raison, parce que la / raison m'apprend qu'il est juste & sage de croire tout ce que Dieu m'enseigne; & que lorsque j'ai des preuves démonstratives que Dieu m'a enseigné telle ou telle chose, je ne dois plus écouter ma raison en tout ce qu'elle oppose à l'enseignement de Dieu. Voilà ce que la raison dépose contre elle-même. D'où je conclus que la Foi des mysteres est selon la raison.

D. Comment cette conclusion, qui paroît si juste, a-t-elle pu être rejettée par des hommes éclairés?

R. Ceux qui l'ont rejettée avec le plus de dédain, l'ont reconnue dans des moments de calme & de raison: elle a paru très sage à l'ennemi le plus acharné de la croyance des Mysteres, au Chef du parti philosophique; que ses admirateurs l'écoutent & suivent l'importante leçon qu'il leur donne:

La raison te conduit : avance à sa lumiere, Marche encor quelques pas; mais borne ta carriere; Au bord de l'infini ton cours doit s'arrêter; Là commence un abîme, il le faut respecter.

Pourquoi donc m'affliger, si ma débile vue Ne peut percer la nuit sur mes yeux répandue? Je n'imiterai point ce malheureux. Savant, Qui, des seux de l'Etna scrutateur imprudent, Fut dévoré du seu qu'il cherchoit à comprendre.

Il n'est pas possible d'avoir une idée vraie de la Nature, de la Raison, de la Religion & de Dieu, sans acquiescer à la sagesse d'un avis si sa-lutaire. Un homme qui a écrit excellemment sur les droits & le ressort de l'esprit humain (a), a bien montré combien il étoit raisonnable de respecter les bornes qui lui sont prescrites. « Les chaînes, » dit-il, qu'on lui donne ici sont aisées à porter, & » ne doivent paroître trop pesantes qu'aux esprits vains & légers. Je dirai donc au Philosophe: » Ne vous agitez point contre ces Mysteres que

<sup>(</sup>a) Le P. Guenard, Discours sur l'Esprit philosophique, couronné à l'Académie Françoise en 1755.

na la raison ne sauroit percer; attachez - vous à » l'examen de ces vérités qui se laissent appro-» cher, qui se laissent en quel e sorte toucher & manier, & qui répondent de toutes les autres; ces vérités sont des faits éclatants & sensibles → dont la Religion s'est comme enveloppée toute pentiere, afin de frapper également les esprits pgroffiers & subtils. On livre ces faits à votre » curiosité: voilà les fondements de la Religion; » creusez donc autour, essayez de les ébranler; » descendez avec le flambeau de la philosophie jus-» qu'à cette pierre antique tant de fois rejettée par » les Incrédules, & qui les a tous écrasés. Mais, » lorsqu'arrivé à une certaine profondeur, vous » aurez trouvé la main du Tout-Puissant qui sou-⇒ tient depuis l'origine du monde ce grand & mapiestueux édifice, toujours affermi par les orages » mêmes & le torrent des années, arrêtez-vous, & ne creusez pas jusqu'aux enfers. La Philosophie ne fauroit vous mener plus loin sans vous égarer: vous entrez dans les abîmes de l'infini; elle doit nici se voiler les yeux comme le Peuple, & remettre l'homme avec confiance entre les mains ⇒ de la Foi. ⇒

## §. I I.

D. Quel avantage le Chrétien retire-t-il de la foi aux mysteres de la Religion?

R. La grandeur de Dieu, l'incompréhensibilité de sa nature, la profondeur de sa sagesse; toutes les idées & tous les sentiments que nous avons de la Divinité sont confirmés par l'obscurité des mysteres. Un Dieu dont la nature & les ouvrages n'autoient rien que de subordonné aux lumieres de notre soible raison, seroit un être bien borné,

## CATÉCHISME

bien imparfait. Nous ne connoissons Dieu, dit la S. Augustin, que par l'impuissance où nous sommes de le comprendre (a). Dans l'examen des choses divines, ajoute S. Léon, nous n'approchons de la vérité qu'autant que nous découvrons l'impossibilite de les entendre parfaitement (b). Les Philosphes ont parlé sur cette matiere comme les Saints.

Esp. de J. J. Roulleau.

Pens. Max. & Plus je m'efforce de contempler son essence infinie, moins je la conçois; mais elle est, cela me • suffit : moins je la conçois, plus je l'adore. Je m'humilie, & lui dis: Être des êtres, je suis parce » que tu es; c'est m'élever à ma source que de te néditer sans cesse. Le plus digne usage de ma raison est de m'anéantir devant toi; c'est mon ravissement d'esprit, c'est le charme de ma foi-» blesse de me sentir accable de ta grandeur. »

> D. Comment la doctrine même des Incrédules nous ramene-t-elle à la croyance des mysteres?

R. Le Chrétien compare les mysteres de l'in-L1, ch. 2, crédulité avec ceux de la Religion, il envisage le nature des uns & des autres, il pese les motifs de croire les uns & les autres. Ici il ne voit que des difficultés telles qu'il en voit dans les choses mêmes naturelles, là il ne découvre que des contradictions, des absurdités monstrueuses; ici il trouve les motifs les plus pressants de croire, les plus sûrs garants de la vérité; là il ne voit d'autre guide que les caprices d'une imagination égarée,

> (a) Tum verò aliquid de Deo cognoscimus, cùm ipsum comprehendere non possumus. Augustin.

<sup>(</sup>b) Nemo enim ad cognitionem veritatis magis propinquat, quam qui intelligit in rebus divinis, etiam si multum proficiat, semper sibi esse quod quarrat. Leo. M. Serm. 9. de Nativ. Dom.

& les affertions gratuites d'un système éphémere. Dès-lors il ne peut, sans s'aveugler & se précipiter lui-même, balancer un moment sur le parti à prendre; il s'attache plus que jamais à la Foi qu'il prosesse, & bénit le Dieu de toute lumiere d'avoir élevé cette barriere entre l'entendement humain & l'abyme de tous les doutes & de toutes les erreurs.

D. Quels sont les dogmes qui ont le plus révolté les Incrédules de tous les temps?

R. En cela, comme dans le reste de leur Logique, il y a souvent plus d'humeur que de raisonmement. On a ses goûts & ses systèmes pour attaquer les vérités comme pour désendre les erreurs. Dans la guerre contre la Foi, celui-ci s'est attaché à tel article, celui-là à un autre; selon que l'imagination s'est échaussée sur un sujet plutôt que sur un autre. En général, leurs essorts se sont réunis par présérence contre la Trinité, l'Incarnation, l'Eurcharistie, le péché originel, la résurrection des morts, l'éternité des peines de l'enter.

#### ARTICLE IL

#### La Trinité.

#### §. I.

D. Sur quoi est fondé le reproche de contradiction que les Philosophes font à ce mystere?

R. Sur ce que nous reconnoissons une nature en trois Personnes. Pour que ce reproche sût fondé, il faudroit prouver que nature & personne sont synonymes. Bayle le dit, mais la preuve se fait encore attendre. C'est lui qui a pousse ce raisonne.

ment jusqu'à la contradiction; il nous dit que ces notions sont abstraites & obscures, & au même temps il décide qu'elles signifient évidemment la même chose. C'est là un bien autre mystere que celui de la Trinité. Pour se convaincre que ces mots ne sont rien moins que synonymes, il n'avoit qu'à jetter les yeux sur un arbre, & dire: Voilà une nature qui n'est pas personne. On trouvers les vraies notions de ces dénominations dans la Théologie du P. Petau. L. 4, de Trinit. c. 1. & feq.

D. Trois êtres & un seul être, n'est-ce pas là une

R. Il y a en Dieu trois êtres par la personnalite, & un seul par la nature. Si par être l'on entend

contradiction formelle?

une substance absolue, isolée, distinguée par sa nature de toute autre substance, il n'y a qu'un être en Dieu. Si par être l'on entend précisement æ qui est, il y a trois êtres en Dieu; trois êtres sous un certain rapport, par une certaine maniere d'exilter d'une même substance. Pourquoi disputer sur L. s. de Trin. les mots, dit ici sagement le P. Petau, puisque nous expliquons la chose. Quelle différence entre Etre & Personne, demande l'Auteur du Dictionnaire philosophique? Entre être, dans le premier sens, & une Personne divine, il y a la différence que nous avons dite; entre être, dans le second sens, & une Personne divine, il n'y en a aucune... Quant aux êtres créés, il y a aussi une grande dif-Terence entre Etre & Personne. Toute personne est un être, mais tout être n'est pas une personne. Une pierre est un être, & n'est point une personne. Un être n'est pas toujours une substance; le son d'un instrument, la blancheur d'une muraille sont des êtres, puisqu'ils existent. Il-faudra séciter le Dictionnaire, & expliquer la nomencla

**此. 9. n.** 17.

ture universelle, pour régler les idées des raisonneurs. Cest un travail fort ragoûtant que la phi-

losophie nous prescrit (a).

D. S'il y a en Dieu trois Personnes, il y a composition; composition dans un être essentiellement simple, n'est-ce pas une contradiction pal-

'pable?

R. Malgré la multiplicité des Personnes, la nature & la substance de Dieu est simple & indivisible. Pour qu'il y eût contradiction dans cette doctrine, il faudroit que la nature fût simple & composée. Les enfants des Chrétiens savent répondre parfaitement à tous ces fameux arguments des Philosophes.

D. Cet axiome: Quæ sunt eadem uni tertio, funt eadem inter se, qui est la grande régle des Syllogismes, n'est-il pas contredit par la croyance

de la Trinité?

R. Le P. Petau a répondu à cette objection long-temps avant que Bayle ne songeat à la suire. Comme la nature des êtres créés est absolument incommunicable & bornée à une seule personnalité, un axiome inventé pour raisonner sur les créatures, ne peut convenir à la nature de Dieu. Si Bayle n'avoit d'autres régles pour raisonner que les adages de la vieille Philosophie, celui qui nous

<sup>(</sup>a) Un Écrivain dévoué à un parti ennemi de l'Eglise de Dieu, 2 joint ses efforts à ceux des Philosophes pour du Dogme embrouiller toutes les idées que nous avons du mystere de théol. &c. la Trinité, & pour rendre inintelligibles toutes les expressions qu'on emploie depuis tant de siécles pour régler sur cet article l'intelligence des Fidèles. Les vrais Savants ont aisément découvert le pédantisme de cet Enthousiaste: & les Chrétiens ont appris, par une nouvelle preuve de fait, que de l'héréfie à l'impiété, il n'y avoit qu'un pas à faire.

## 416 CATÉCHISME

enseigne que rien ne se fait de rien, ex nihilo nihil sit, devoit le saire argumenter contre la création.... Il est évidenment contre l'essence de la créature d'être en tout lieu, d'avoir toujours existé, de tirer quelque chose du néant, &c. Il est donc ridicule, conclut le P. Petau, d'employer les notions que nous avons des choses créées contre une chose que nous soutenons être d'une nature toute disserence, & de combattre la disserence que nous établissons, par cette disserence même (a).

2.º Les Théologiens ne sont pas embarrassés à expliquer cet axiome dans un sens très-naturel & très-intelligible. Puisque le Critique emploie le style de l'École pour combattre la vérité, il peut soussir qu'on s'en serve pour lui répondre, & pour lui donner la distinction suivante: quæ sunt eadem uni tertio, sunt eadem inter se in ea ratione in qua identificantur, concedo; in alia, nego. In ratione naturæ eadem sant inter se Pater, Filius & Spiritus, in ratione personæ non sunt eadem inter se, quia nec sunt eadem uni tertio (b).

<sup>(</sup>a) Itaque ridicule disputat (Crellius) dum ex creatis substantiis exempla repetit quibus hoc ipsium Labefactet quod aliter in Deo quam in ipsis esse, in nostro dogmate ponimus. De Trin. L. 3, c. 9, n. 18.

de difficultés & de réponses touchant le mystere de la Trinité, peuvent s'instruire dans l'excellent traité de M. Leibnitz: Sacro-Sanda Trinitas per nova argumenta logica desensa; sans prétendre expliquer le mystere, ni le prouver par des raisons philosophiques, il s'attache seulement à montrer dans cet écrit que la saine logique, non-seulement n'est pas contraire, mais est encore très-savorable à cet égard à la soi des Orthodoxes.

#### C. I I.

D. N'est-on pas fondé à dire que la croyance de ce mystere n'est qu'un assemblage de mots, sans

fignification & fans liaison?

R. Pour cela il faut auparavant être fondé à dire qu'il n'y a pas de signification attachée aux mots nombre, unité, nature, personne, puissance, amour, intelligence, Pere, Fils, Esprit, &c. 11 faut dire que tous les termes qui définissent la nature intime des êtres sont des mots sans idée, puisque cette nature est impénétrable à nos esprits: il faut ignorer que toute l'étendue de ce dogme est fixée avec une précision si exacte, qu'on ne peut rien dire de plus ou de moins, sans qu'on n'apperçoive l'écart; ce qu'on remarque sur - tout dans la doctrine lumineuse que la Théologie appelle communication d'idiomes. Si l'Hérétique veut se déguiser, s'il cherche à s'envelopper, je le poursuis dans tous ses faux-fuyants: je le serre de près, & je ne quitte pas prise qu'il ne se soit expliqué nettement pour ou contre la vérité révélée. La doctrine de la Trinité n'est donc pas un composé de mots, mais un assemblage de vérités bien exprimées, dont il résulte des idées précises, malgré la profondeur du mystere qu'elles repréfentent. - " Il ne faut pas demander toujours, » dit M. Léibnitz, ce que j'appelle des Notions » adéquates, & qui n'enveloppent rien qui ne soit la confe explique, puisque même les qualités sensibles, la raison » comme la chaleur, la lumiere, la douceur ne nous sauroient donner de telles notions. Ainsi. convenons que les mysteres recoivent une expplication; mais cette explication est imparfaite. ■Il suffit que nous ayons quelque intelligence K k iii

manalogique d'un mystere, tel que la Trinité & l'Incarnation, asin qu'en les recevant nous ne prononcions pas des paroles entiérement destinations de seus des paroles entiérement destinations de seus l'explication aille aussi loin qu'on pourroit le pourrait le pour le pourrait le pour le pourrait le pour le pourrait le pour le p

#### S. III.

D. Le dogme de la Trinité est-il clairement énoncé dans les Ecritores?

R. Quoiqu'il soit marqué dans plusieurs passages de l'ancienne Loi, il ne paroît pas avoir été généralement connu des Juiss. Il se trouve dans les Livres du nouveau Testament exprimé de la manière la plus précise (a),

D. Est-il vrai qu'avant le Concile de Nicee ce

dogme n'a pas été généralement recu?

R. Pour le convaincre du contraire, il suffit de savoir que toutes les sois qu'on a formé quelque doute sur ce mystere, il s'est élevé un cri général

<sup>(</sup>a) Baptizantes eos in nomine Patris, & Filii, & Spiritus fancti, Matth. 18. — Tres funt qui testimonium dant in Cælo; Pater, Verbum, & Spiritus fanctus; & hi tres unum sunt. 1, Joan. v. 7. Il est certain que ce passage n'a été omis dans quelques exemplaires, que par la faute des copistes trompés par la répétition des mots, tres sunt qui testimonium dant, qui commencent aussi le verset suivant, & qui ont sait passer le premier. — Secundum præscientiam Dei Patris, in sanctificationem Spiritus, in obedientiam & aspersionem sanguinis Jesu Christi. 1, Pet, 1, 2. — Et statim ascendens de aqua vidit Cælos apertos, & Spiritum tanquam columbam descendentem & manentem in ipsi : & vax satta est de Cælis; Tu es Filius meus dilectus. Marc, 1, 10, 114

PHILOSOPHIQUE. 519 dans l'Eglise pour en maintenir la profession. La condamnation des Cerinthe, des Sabellius, des Paul de Samosates en sont des monuments incontestables. S. Clément de Rome, S. Ignace au premier siècle, S. Irenée, S. Justin, Athénagore, &c. au second; S. Clément d'Alexandrie, S. Grégoire Thaumaturge, S. Cyprien, &c. ont parlé de la Trinité comme les Peres de Nicée (a).

D. D'où vient que quelques anciens Peres n'ont pas paru s'expliquer fur cette matiere avec l'exactitude qui regne dans les Ouvrages des Théolo-

giens postérieurs?

R. Dans des choses aussi sublimes & aussi inaccessibles aux essorts de la raison, il est dissicile d'asfortir toutes les expressions à la nature du sujet.
La foi de l'Eglise étoit constante, mais le langage
n'étoit pas encore formé. Les notions attachées
au mot de substance, de personne, de nature
n'étoient point généralement les mêmes; or tandis
qu'on ne convient pas de la signification des mots,
on paroît penser disséremment dans des choses où
l'on est parfaitement d'accord (b).

D. Pourquoi le Concile de Nicée, en prononçant sur la divinité du Fils, n'a-t-il rien décidé sur

celle du Saint-Esprit?

R. La divinité du Saint-Esprit n'étant ouvertement attaquée par personne, il étoit inutile de rien statuer la-dessus. Les Ariens ne croyoient peut-

(a) Voyez tous ces témoignages rassemblés dans la Préface du second Tome du P. Petau, de Theolog. dogm.

<sup>(</sup>b) Bullus, Défense de la Foi de Nicée. — Petau, de Theolog. dogm. præf. in Tom. 2. — Bossuet, Sixieme Averaissement aux Protestants. — Baltus, Défense des Peres acquiés du Platonisme.

être pas plus la divinité du Saint-Esprit que celle du Fils, mais ils n'en parloient pas; & dans un temps où l'on étoit d'une délicatesse extrême sur le choix des mots, il eut fallu que ce dogme fut traité avec des discussions que les Peres ne jugeoient pas à propos de multiplier dans les circonstances, & qui eussent pu faire naître de nouvelles querelles. La divinité du Fils, selon la remarque de S. Augustin, établissois évidemment celle du Saint-Esprit. « Vous êtes persuades, disoit ce Pere aux » Ariens, que le Fils n'est pas plus Dieu que le Saint-⇒ Esprit; il suffit donc de vous convaincre de la ω divinité du Fils pour vous obliger à reconnoître = celle du Saint-Esprit (a). = Long-temps avant le Concile de Nicée on avoit opposé le dogme des trois Personnes à l'hérésie de Sabellius : ce dogme suppose assurément la divinité du Saint-Esprit.

#### S. I V.

D. Un mystere si prosond & si incompréhensible ne semble-t il pas obscurcir l'idée simple &

naturelle d'un Dieu unique?

R. Dieu étant tout infini & tout incompréhensible, il ne l'est pas plus en trois Personnes qu'en une scule, puisque l'infinité & l'incompréhensibilité ne sauroient être ni plus ni moins grandes de quelque soçon qu'on les considere. Le Désste comprend-il mieux la puissance de créer (b), la

<sup>(</sup>a) Quem non saltem minorem Filio Deum vultis, quià Deum amninò esse non vultis, sufficit ut vos de Patre convincamus & Filio. August.

<sup>(</sup>b) Presque tous les Désistes reconnoissent la création de la matiere. Nouvelle preuve que l'idée d'une matiere éternelle ue s'accorde pas avec l'idée de Dieu (ci-dessus p. 27.)

puissance d'anéantir, la conduite de la Providence dans le gouvernement du monde, comment Dieu est tout entier par-tout & dans tout, comment, tout spirituel qu'il est, & dégagé de toute substance terrestre, il gouverne un monde matériel, & donne le mouvement à tous les corps? Tout cela ne doit pas mieux l'accommoder que la Trinité des Per-sonnes.

D. Dieu ne pouvoit il pas dispenser les Chrétiens de la croyance de la Trinité, comme il en

avoit dispensé les Juifs?

R. Pour cela il eut fallu aussi que Dieu se dispensat d'établir la Religion Chrétienne, puisque le mystere de la Trinité est la cles des autres mysteres. Sans lui l'Incarnation ne pouvoit être révélée aux hommes, & le Christianisme seroit une chimere. Quand on raisonne sur ce que Dieu auroit pu faire & ne faire pas, & qu'en matiere de Religion on substitue à la certitude des saits des suppositions philosophiques, saut-il s'étonner si on déraisonne, & si on ne dit que des miseres?

D. Le dogme de la Trinité n'a-t il pas produk

un grand nombre de disputes & d'hérésies?

R. 1.º L'existence de Dieu, l'immortalité de l'ame, la nécessité d'une Religion, la distinction du vice & de la vertu sont aujourd'hui des matieres de disputes, sur lesquelles les Incrédules s'échaussent autant & plus que sur le mystere de la Frinité. S'il faut retrancher toutes les vérités qui trouvent des adversaires, il n'en restera pas dans le monde. — Nous avons déja remarqué que l'on ne disputoit pas sur les mysteres, parce qu'on les croyoit, mais parce qu'on ne les croyoit pas. Si Sabellius, Arius, Nestorius, &c. n'avoient point eu l'esprit de dispute & le goût des subtilités dialec-

tiques, la Foi des Fidèles seroit restée en paix.

2.º Si en Dieu il n'y avoit qu'une Personne, peut-être qu'on disputeroit davantage, & que les esprits contentieux s'accommoderoient moins de ce dogme que de celui de la Trinité. Les Juis, qui ne reconnoissent pas la Trinité, ne peuvent expliquer un grand nombre de passages de l'ancien Testament, sur lesquels ils se tourmentent beaucoup. Philon dit que Dieu seul peut comprendre le sens de cette espece de consultation qu'on lit dans la Genèle: Faciamus hominem ad imaginem & fimilitudinem nostram (a). Quelques Auteuss ont observé que l'ignorance de ce mystere a produit plusieurs contestations, & un grand nombre d'erreurs parmi les Philosophes de l'antiquité. Ces raisonneurs ne pouvoient se figurer que Dieu, de toute éternité, ait pu être heureux sans rien produire, & sans chercher une diversion à sa solitude & à son prétendu ennui. Cette idée étoit ridicule sans doute, mais la connoissance de la Trinité les en auroit guéris; Aristote n'auroit point placé la complaisance de Dieu dans l'éternité du monde (b), ni Démocrite dans les courses continuelles après les atomes, ni Héraclide dans les différents plans de la création, ni Pythagore dans une multitude infinie d'amours transformés en une unité simple, ni Hermogene dans l'éternité d'une matiere préexistente, ni les Thalmudistes dans la production & l'anéan

(a) Hujus rei verissimam rationem Deum solum scire necesse est. Lib. de mundi opis.

<sup>(</sup>b) Aristote, dit M. de S. Evremont, croyoit le monde éternel, parce qu'il lui sembloit impossible qu'un agent éternel sût demeuré si long-temps sans action. Il croyoit que cette ennuyante oissveté étoit incompatible avec la persection de l'Intelligence qui a fait le monde.

tissement successifs de plusieurs mondes. Toutes ces imaginations s'évanouissent par les leçons de la Foi, qui nous apprend que le Fils fait de toute éternité l'objet des complaisances du Pere, que le Saint-Esprit est le lien qui les unit, & en même temps une Personne subsistante; que, malgré l'unité de nature la multiplicité des Personnes forme en Dieu une espece de société essentielle, indivisible, inessable, aussi intime que lui-même (a). Dela l'attachement que Platon a marqué pour ce dogme sublime, dont il paroît néanmoins n'avoir pas eu des idées fort précises (b).

#### ARTICLE III.

#### L'Incarnation.

D. BAYLE NE PROPOSE-T-IL PAS contre ce mystere un dilemme qu'il croit invincible?

R. Ce dilemme est d'un genre tout-à-sait particulier, & peut servir de modèle à ceux qui ont du goût pour le ridicule; cependant l'homme du

(a) Dominus possedit me in initio viarum suarum, antequam quidquam faceret à principio. Delectabar per singulos dies, ludens coram eo omni tempore. Prov. 8. — In principio erat Verbum, & Verbum erat apud Deum, & Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Joan, 1.

<sup>(</sup>b) Le P. Bourdaloue, Serm. sur la Trinité, ne croie pas que Platon puisse avoir pris cette connoissance ailleurs que dans les Livres saints. Des Auteurs ont cru qu'avant l'arrivée du Messie, Dieu avoit laisté échapper un rayon de la lumière évangélique en faveur de quelques hommes privilégiés. Quelque chose qu'on puisse dire sur ce sujet, l'on ne dira rien de plus vain ni de plus faux que ce que quelques Philosophes ont imaginé sur la Trinité de Platon.

## 24 CATECHISME

gros Dictionnaire en fait tant de cas, qu'il y applique ce vers de Virgile:

Dextrum Scilla latus, læyum implacata Charybdu obtinet.

Voyons s'il est inévitable de se jetter dans la gueule d'un de ces deux monstres. Qu il est essentiel à un corps humain & à une ame raisonnable de constituer une personne, ou non. S'il est essentiel, l'Incarnation est impossible: s'il n'est pas essentiel, Dieu peut donc faire que je ne sois pas une personne humaine? peut-être suis-je un Ange? Raisonnons d'abord dans le même goût. Ou il est essentiel à l'animal d'être raisonnable ou non. 54 est essentiel, le cheval est raisonnable: sinon, peut-être ne suis-je pas raisonnable? peut-être suis-je un cheval?.... Ou il est essentiel à trois unités de constituer le nombre trois, ou non: s'il est essentiel, on aura beau leur joindre une nouvelle unité, elles ne formeront jamais le nombre quatre: s'il n'est pas essentiel, trois unités pourront faire le nombre six singt ou cent. A cette belle Logique, opposons une Théologie toute simple. Quand une ame raisonnable & un corps humain ne sont point unis à une Personne divine, il leur est essentiel de constituer une perfonne; & quand ils font unis à une Perfonne di vine, il ne leur est pas essentiel de constituer une personne.... Nous ne prétendons pas expliquer le mystere de l'Incarnation, mais seulement le mystere du redoutable dilemme. - Le doute de Bayle sur ce qu'il est peut-être Ange, est d'une sagesse admirable; un être intelligent peut il ignorer ce qu'il est substantiellement?.... Peut-être n'y a-t-il qu'une Personne divine qui puisse com-

pléter une nature étrangere; comme il n'y a, selon toutes les apparences, qu'une nature raisonnable qui puisse être ainsi complétée. Nous savons que, dans les temps d'ignorance, les Théologiens ont trop raisonné là-dessus, & discuté des suppositions absurdes; mais nous savons aussi qu'ils deviennent tous les jours plus retenus & plus sages.

D. Par le péché de l'homme, le Fils étoit offensé comme le Pere; pourquoi donc le Fils ul

se charge-t-il de la satisfaction?

R. Prémontval promet de devenir Chrétien si on répond à cette objection, mais il assure qu'on ne dira jamais rien qui le satisfasse: il est donc inutile de le tenter; mais les simples Fidèles sont contents quand on leur dit que la satisfaction faite au Pere, est faite en même temps au Fils & au Saint-Esprit, puisqu'elle est faite au Principe d'out ils émanent; que, lorsque le Pere est glorissé, le Fils & le Saint-Esprit le sont aussi, puisqu'ils font une seule nature avec le Pere; que sorsqu'un Roi de la terre est outragé par son Peuple, cet outrage peut se réparer par son Fils, au nom de toute la Nation, quoique l'insulte faite au Pere ait rejailli sur le Fils, qui par-là se fait aussi réparation à lui même; que Jésus-Christ n'a pas satisfait selon sa Personne divine, mais selon sa nature humaine unie à sa divinité, & élevée parlà à un degré d'excellence qui égale la réparation à l'injure; qu'enfin toute la Divinité, comme dit S. Paul, a concouru à la réconciliation des hommes & à la destruction du péché (a).

<sup>(</sup>a) Dous erat in Christo, mundum reconcilians sibi.

Mais pourquoi le Fils s'est-il plutôt chargé de réparer le péché des hommes que le Pere ou le Saint-Esprit? C'est là une autre question, à laquelle il seroit téméraire de vouloir donner une réponse décisive. Les saints Peres en ont apporté plusieurs raisons de convenance. Le Fils est le Verbe & la parole de Dieu, tout a été fait par lui, & c'est par lui que Dieu a voulu instruire & sauver les hommes..... La réparation faire à la premiere Personne s'étendoit delà comme plus naturellement aux autres..... Le Fils, image invisible & inestable du Pere, dit S. Cyrille, a voulu réparer l'homme, image de la Divinité, dégradé par le péché (a), &c. En attendant qu'il en sache davantage, le Fidèle prudent & docile adore dans la lumiere de sa soi le plus consolant de tous les mysteres, qui lui montre dans Dieu, son Créateur & son Libérateur, & qui par là provient tout partage dans sa gratitude & dans son  $\mathbf{a}$ mour (b).

#### ARTICLE IV.

L'Eucharistie.

#### §. I.

D. NIER LA POSSIBILITÉ de la présence réelle de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, n'est-ce pas nier la puissance de Dieu, & par-là Dieu même?

(b) Ne amorem divideret, idem factus est Greator & Redemptor. Rich. Vict.

<sup>(</sup>a) Ad nullum magis pertinere videbatur, Dei imaginem restituere, quam ad eum qui est imago Dei invisibilis.

Cyr. L. 1. in Joan.

R. C'est la nier absolument, puisque c'est refufer à Dieu le pouvoir de détruire un morceau de pain, & de cacher un corps humain sous ses apparences.

D. Comment la Philosophie de Bayle combatelle ce mystere si intéressant pour le Chrétien &

si digne de sa foi?

R. Il prétend, 1.° que Jésus-Christ ne peut être présent dans l'Eucharistie, sans que les parties de son corps ne soient pénétrées les unes par les autres. 2.° Que cette pénétration est impossible. 3.° Qu'il répugne qu'un corps soit au même temps en deux lieux dissérents.

D. Comment prouve-t il ces différentes affertions?

R. Par sa méthode ordinaire: Il est certain, il est évident, il répugne, &c. Mais l'avantage qu'il y a de combattre ces sortes d'adversaires, c'est qu'il est aussi aisé de rejetter leurs décisions qu'il leur en coûte peu de les faire. 1.º Il devoit montrer que Dieu dans toute l'étendue de sa puissance n'avoit d'autre moyen d'opérer ce mystere que la pénétration des corps; & cette preuve quelle qu'elle pût être n'auroit point été approuvée des Naturalistes, qui savent que de très-grands arbres sont dessinés & arrangés dans des germes à peine sensibles aux yeux; & qu'un point sensible en contient une infinité d'insensibles. Nous savons encore que les objets les plus étendus & les plus multipliés s'arrangent fort proprement sur la coroide, qui n'a qu'un demi-pouce de largeur. Les rayons de lumiere renvoyés de toutes les parties d'une grande image se réunissent dans le point du foyer, sans se confondre, sans se mêler. Il a beau nous parler de point indivisible, qu'il nous prouve

qu'il y a des points indivisibles; & qu'il prouve sur-tout que les Catholiques, par particule sensible, entendent un point indivisible.

2.º Nous ne voyons pas que la pénétration des corps renferme aucune absurdité. Qu'on ne nous dise point qu'un corps pénétré dans toutes ses parties ne différeroit pas d'un esprit. Tout ce qui a des parties, de quelque maniere que ce soit, est bien

loin d'être esprit.

3.º Pourquoi un corps ne pourroit - il pas êtte à-la-fois en deux endroits differents? Cela passe \*Essaithéol. sans doute le pouvoir de l'homme, mais où est la T. : Dife raison qui rende ce prodige impossible à Dieu? Le mité de la savant Léibnitz \* ne voyoit pas là de contradiction. Foi avec la Le fameux Voet, Professeur & Ministre à Utrecht, n'en voyoit pas plus que lui. Ce n'est pas sans doute par zèle pour la Transubstantiation que ces Messieurs ont jugé de la sorte. Un aveugle-né ne conçoit pas mieux qu'une même chose paroisse dans plusieurs miroirs, que nous ne concevons l'existence d'un corps en plusieurs endroits.... Est-il plus contradictoire qu'un esprit soit en plusieurs lieux qu'un corps? Dieu est tout entier en tout lieu. Il y a sans doute de la dissérence entre la nature de Dieu & la nature du corps humain; mais cette différence ne fait rien du tout à l'affaire présente. L'infinité & l'immensité de Dieu ne peuvent autoriser une contradiction; & s'il y en avoit dans l'existence d'une chose en plusieurs lieux, elle se feroit sentir à l'égard de la nature de Dieu, comme à l'égard des êtres créés, soit spirituels, soit corporels.... Il faut avouer que les Scholastiques, en traitant cette matiere, ont quelquefois avancé des propositions ridicules. Ils ont dit, par exemple, que le même homme placé en deux endroits, pou-YOL

PHILOSOPHIQUE. voit être sauvé & être damné à-la-fois, comme si la différence des lieux otoit l'unité de conscience. de volonté, de consentement. Mais faut-il rendre une vérité simple, responsable des imaginations dont les hommes l'ont déparée? . . . . Fut-il vrai qu'une seule & même matiere individuelle ne peut être en deux lieux à-la-fois, le corps d'un homme, sans cesser d'être le même, pourroit encore être multiplié. L'Abbé de Lignac a fait làdessus des réflexions fondées sur les notions générales du corps humain (a); M. Pluquet en a fait d'autres qui, pour ne pas être absolument satisfaisantes, ne laissent pas de montrer combien la doctrine de la Transubstantiation est éloignée des absurdités qu'on lui impute (b). Il ne s'agit pas d'expliquer comment la chose se fait, mais de montrer qu'elle n'est pas impossible.

#### §. I I.

D. L'idée des accidents absolus ne répugnet-elle pas à la faine Physique? Le moyen de concevoir des accidents sans substance?

R. La Foi, qui' nous apprend la présence réelle de Jésus Christ dans l'Eucharistie, ne nous parle ni d'accidents absolus, ni d'illusions Carthésiennes, ni d'aucun autre système d'explication. La Foi est simple, mais les inventions des hommes sont très-composées. Au reste, ces dissérentes explications peuvent servir à tranquilliser des esprits

(b) Mémoire pour servir à l'Histoire des égarements de l'esprit humain. T. 1. att. Berenger, seconde difficulté.

<sup>(</sup>a) Présence corporelle de l'homme en plusieurs lieux, prouvée possible par les principes de la bonne Philosophie.

A Paris, chez Roset, 1764.

inquiers qui ne peuvent croire sans beaucoup ralsonner sur ce qu'ils croient. Ceux qui ne s'accommodent pas des accidents absolus, goûteront peut-être mieux l'explication Carthésienne. Les plus sages diront simplement, que Dieu n'ayant pas voulu établir ce Sacrement de maniere à nourrir plutôt une frivole admiration que la piété & la foi, il a fallu que toutes les apparences du pain subsistassent après comme avant la consécration; & qu'en conséquence de cette volonté générale, il entretient ou reproduit tout ce qui est nécessaire à cet esset. Il y a dans la nature quelques phénomenes qu'on peut regarder comme des symboles de cette apparence. Le soleil paroît dans un miroir où il n'est pas; la rose optique paroit dans le foyer de fes rayons où elle n'est pas; dans les transmutations métalliques le fer succède au cuivre, l'étendue & la figure du fer subsistent après le changement (a); les pétrifications portent tout le dessein du bois que la pierre a remplacé Sans doute que ces rapports ne sont pas exacts, mais ils peuvent servir à régler l'imagination dans une matiere qui n'est point du tout de son resfort.

D. Comment pourra-t-on s'assurer du témoignage des sens, s'il faut croire le contraire de ce qu'on voit?

R. Quand on est averti par l'autorité de Dien, que c'est ici une simple apparence, il y a lieu de n'être pas trompé par les sens; & quand cette autorité ne nous dit rien, on juge selon les sens

<sup>(</sup>a) Nous sommes très-éloignés d'adopter les idées hetmétiques des Alchymistes: nous nous arrêtons aux faiss tout le monde connoît les essets du ciment-wasser dans les montagnes de la haute Hongrie.

Ce que Bayle disserte là-dessus, est une vraie puérilité, qui ne mérite pas une réponse plus étendue.

#### S. III.

D. Ne dit-on pas que le grave Philosophe de Genève a proposé contre la présence réelle, un

argument neuf & invincible?

R. Il suffit d'entendre cet argument pour se convaincre qu'il n'est ni neuf, ni invincible. « Si • Jésus-Christ dans la dernière cene, a tenu son corps dans sa main, le tout est moindre que n sa partie: or cela ne se peut, &c. n 1.º L'argument est si peu neuf, que l'idée dont il résulte à la premiere vue, est formellement exprimée dans un Cantique que l'Eglise chante depuis 500 ans, où il est dit que Jésus se portant dans ses propres Cibum turba mains, se donna pour nourriture à ses Apôtres, due dena se Il ne falloit donc pas annoncer cette difficulté nibus. comme l'effort le plus heureux de la raison humaine contre ce mystere; puisque, depuis tant de siécles qu'elle est connue de tout le monde, la foi de l'Eucharistie n'en a soussert aucun assoiblisfement.

2.° Le tout ne peut être sans doute moins grand que la partie, quand ils existent tous les deux de la même maniere, quand ils sont tous les deux dans leur état & leur étendue naturelle, dans le rapport & la proportion organique. Or ce n'est pas ici le cas, puisque Jésus-Christ dans l'Eucharistie, & hors de l'Eucharistie, existe d'une saçon toute dissérente.... Il n'y a qu'à considérer de sang-froid le vrai sens de cet axiome, pour se convaincre que ce n'est point ici le lieu de l'appliquer. Si le corps de Jésus-Christ reproduit & contenu dans sa main, étoit plus étendu dans L1 ii

une partie que dans le tout, il y auroit contradiction, & ce seroit le cas de dire que la partie est plus grande que le tout; mais ce cas n'est point du tout le résultat de la doctrine Catholique sur la Transubstantiation. - Il est plus évident encore qu'une chose n'est pas plus grande qu'ellemême; cependant une éponge dilatée est plus étendue qu'elle-même resserrée : que cela arrive au même temps ou non, peu importe, la double existence ou bilocation d'une chose est une difficulté à part, nous avons vu ce qu'il en falloit penser. La même figure est au même moment Rift. natur. petite & grande en différents miroirs. M. de Buf-F. 6. in-12. fon remarque qu'il paroît aussi impossible à un aveugle de peindre le visage d'un homme dans la boîte d'une montre, que de faire tenir un boifseau dans une pinte.

#### **S.** I V.

D. N'est-ce pas une chose révoltante d'entendre

dire que le pain se change en Dieu?

R. Sans doute; mais ce langage que les Philosophes nous prétent, est le leur; à qui s'en prendre s'ils disent des choses ridicules? Les Catholiques croient que le pain est changé dans le Corps de Jésus-Christ, qui est après, ce qu'il étoit avant la consécration. Dieu ne se change en rien, & rien ne se change en Dieu, au sens que nos Philosophes nous objectent dans le dessein d'égarer les simples. L'immutabilité de Dieu est le premier article de notre Foi.... Encore un coup, le Déiste qui professe sa toute-puissance, peut-il nier que Dieu puisse dérruire une chose, & en cacher une autre sous la figure de celle qui n'est plus?

D. Le Corps de Jésus-Christ, caché sous les especes du pain & du vin, n'est il pas exposé à des profanations indignes de sa souveraine

grandeur?

R. Pas plus que sa Divinité, qui embrasse tour l'univers, qui est par-tout & dans tout. Pas plus que le soleil ne se salit en éclairant des objets souillés, ou des lieux infects. Les hommes sacriléges se rendent sans doute coupables de prosanation, mais leur crime n'a aucune influence sur le Corps de Jésus-Christ. On n'a qu'à lire les admirables expressions dont l'Eglise se sert pour exprimer l'état du Sauveur dans cet auguste Sacrement; on trouvera plus de sens dans un seul verset du Lauda Sion, que dans toute la Logique des Philosophes Sacramentaires (a).

#### **s**. **v**.

D. A quoi sont réduits les Hérétiques qui re-

fusent de reconnoître ce mystere?

R. A douter de tous les dogmes de la Foi, & a ne pouvoir plus défendre contre les Sociniens la divinité de Jésus-Christ. Car si, malgré les décisions de l'Eglise universelle, la doctrine unanime des SS. Peres, la Tradition la plus claire & la plus sidélement suivie, le consentement de l'Eglise orientale & occidentale, ils entreprennent de détourner à un autre sens les passages de l'Evan-

<sup>(</sup>a) A sumente non concisus, non confractus, non divisus, integer accipitur... Nulla rei sit scissura, signi tantum sit fractura, qua nec status nec statura signati minuitur.... Sumit unus, sumunt mille, quantum isti tantum iste, nec sumptus consumitur. Sumunt boni, sumunt mali, sorte tamen, inaquali, vita vel interitus.

L liil

gile, qui déposent en faveur de l'Eucharistie; que diront-ils aux Sociniens, qui font la même chose touchant les preuves de la divinité de Jésus-Christ tirées de l'Ecriture (a) ? C'est là une de ces observations qui emporte le consentement de tout homme que l'esprit de parti n'a point aveuglé. Aussi n'y a-t-on jamais répondu. M. Saurin a cru pouvoir substituer à toute réponse une déclama-Sermon sur tion, où il pétend que l'Eucharistie éteint tounes amountes tes les lumieres de la raison. Le pain, dit-il, est anéanti, & les especes qui sont le pain même modisté, subsissent. Avant la consecration les especes sont le pain modifié, mais point après; elles ne font alors qu'une simple apparence, ou tout ce que vous voudrez les nommer, mais elles ne sont point du tout le pain modifié, puisqu'il n'y a plus de pain. Il est aisé de raisonner quand on se fait

> maître des principes, & qu'on prête à les adversaires ce qu'ils n'ont jamais dit, ni songé à dire. Lorsque dans la cuprification dont nous avons parlé, le cuivre a remplacé le fer, la figure du fer subliste; la figure du fer c'est le fer modifié: voilà donc le fer modifié sans fer, suivant le beau raisonnement de M. Saurin... Le Corps de Jésus-Christ, continue le Ministre Calviniste, ne peut Etre tout entier dans le Ciel & sur la terre sans contradiction. Nous avons vu que Leibnitz & Voët se moquoient de cette prétendue contradiction. Dieu n'est-il pas tout entier dans le Ciel, & tout entier fur Interre? Nous avons observe

<sup>(</sup>a) Voyez La Perpétuité de la Foi, T. 1, p. 47, 48, 50, &c. Il y a un petit Traité sur cette matiere, intitulé: Vel Christus est in Eucharistia, vel non est Deus, public par le Jésuite Caprinai, contre les Calvinistes de Hongrie,

que la distance du corps à l'esprit, quoiqu'immense, étoit ici pour rien. Les Calvinistes disent qu'ils mangent sur la terre le vrai Corps de Jésus-Christ qui est dans le Ciel : c'est là une contradiction, d'une toute autre espece; aussi Bayle croit-il que cette doctrine auroit déplu à Averroës autant que celle des Catholiques (a)... Enfin. ajoute notre Prédicateur, Jésus-Christ, selon les Catholiques, est un en nombre, & il est dans des particules sans nombre. He-bien, Dieu est un en nombre, & il est dans tous les grains de sable qui sont sans nombre. La nature divine est une en nombre, & les Personnes, qui sont réellement cette même nature, sont trois en nombre. Nous attendons sur cela les éclaircissements des Ministres: Bayle, dans le très-impie article Pyrrhon, en avoit dit assez pour ôter à Saurin l'envie de faire comparaison entre les difficultés d'un mystere qu'il professe, & celles d'un mystere qu'il rejette. Il est à croire que si on avoit demandé bien sérieusement à ce Ministre, Si Jésus-Christ étoit Dieu, il n'au**zoit** ofé répondre (b).

<sup>(</sup>a) Il est certain que c'est là le vrai système des premiers Calvinistes. Leurs successeurs ont eu tort de se plaindre de cet aveu de Bayle. Le moyen de le nier, après que Beze, qu'on appelloit le Pape des Huguenots, & qui parsioit au Colloque de Poissy en qualité d'Orateur. & de Théologien de sa Secte, avoit dit expressement qu'on recevoir le corps de Jésus-Christ qui est au Ciel, aussi véritablement que nous voyons le Sacrement à l'œil, le touchons à la main, & le mettons à notre bouche?

<sup>(</sup>b) C'est ce que J. J. Rousseu nous apprend de tousles Ministres de la Réforme, sinsi que nous l'avons dit cisdessus, Liv. 3, ch. 4, 5, 2.

#### §. V I.

D. Quel jugement porte de l'Eucharistie le simple Fidèle, qui ne connoît rien à toutes ces contestations?

R. Il n'en comprend & n'en sent que mieux toutes les ressources que renferme pour lui cet auguste Sacrement. Il voit la parfaite analogie de l'ancienne Loi avec la nouvelle : dans l'une & dans l'autre le sacrifice fait à Dieu, devient la noutriture du Peuple fidèle; il voit reproduire la manne du desert, & dans la nécessité de voyager sur une terre d'exil, il trouve dans cet aliment céleste un Viatique solide & durable, qui le soutient jusqu'à ce qu'il arrive dans la région des vivants ; il voit l'accomplissement le plus littéral de la promesse faite par Jésus-Christ, de rester avec les hommes jusqu'à la fin des siècles (a); enfin, dit S. Jean Chrysostome, non-seulement il jouit de la satisfaction de voir son Sauveur, & de toucher, comme la femme infirme dont parle l'Evangile, le bord de sa robe; mais il le touche lui-même, le porte dans ses mains, & le place dans son cœur (b).

# ARTICLE V.

Le Péché originel.

**S.** I.

D. L'HOMME PEUT-IL pécher avant qu'il n'existe? L'enfant qui naît six mille ans après

(a). Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. Matth. 28.

<sup>(</sup>b) Et tu quidem vestimenta cupis videre: ipse vèrò tibi concedit non tantum videre, verum & manducare, & tangere, & intra te sumere. Chrysost, Hom, 60, ad Pop. Antioc.

Adam, a-t-il pu consentir ou ne consentir pas à sa prévarication? Comment un Dieu juste peutil imputer un péché à ceux qui n'y ont eu aucune

part?

R. Quand on réfléchit sut toutes ces objections, on voit clairement qu'elles sont sondées sur l'équivoque du mot péché. Pour ne pas distinguer le péché originel d'avec le péché actuel, on se satisfaire à raisonner à perte de vue sur un fantôme. Le péché originel est une disgrace dans laquelle nous naissons, 1.º parce que nous sommes ensants d'un Pere criminel, & dépouillés des avantages accordés à sa Personne & à ses descendants. 2.º Parce que nos facultés ont été altérées & dépravées par cette privation & par la grande révolution opérée dans Adam (a); par-là l'Image de Dieu a été désigurée, ce Maître de toute sainteté ne peut plus l'aimer ni y

<sup>(</sup>a) On lit là-dessus des réflexions fort raisonnables dans M. Nicole. Instruct. sur le Symbole, seconde Inst. sect. 4, c. 2. Il y a des Nations entieres marquées par des qualités bonnes ou mauvaises qui s'y conservent & se propagent durant une longue suite de générations, L'amour de la vertu, ainsi que le libertinage, semblent être héréditaires dans certaines familles, & passent aux enfants, non-seulement par l'éducation & par l'exemple, mais encore par des dispositions naturelles qui naissent de la constitution physique. Sans doute que les idées & les sentiments des peres ne se communiquent pas aux enfants par transfusion; mais, comme dans les premiers, l'habitude de penser, de réstéchir, de comparer, de sentir les effets du vice ou de la vertu, agit sur les organes, cette disposition agit sur ceux de l'enfant. M. Nicole observe que l'influence du premier Pere sur ses. enfants fut d'une toute autre conséquence. Les germes renfermés dans une plante s'alterent & se corrompent des que la pourriture s'empare de la plante qui les produit.

# CATÉCHISME

faire sa demeure. Dieu agit en quelque sorte comme un Peintre habile & jaloux de la gloire de son art qui, voyant un beau tableau gâté par la saute d'un valet insidèle, ne se contente pas de chasser le valet, mais ne soutenant plus la vue du tableau dégradé, l'éloigne de ses yeux & le place à l'écart. Nous avons tous les jours sous les yeux l'image de quelque péché originel dans les ensants des hommes coupables de crime d'état. Le sort constamment malheureux de certains Peuples, paroît être l'esset de quelque péché originel de ses Ancêtres (a). Nous voyons des bénédictions originelles comme des péchés originels (b); telle est la bénédiction donnée à Abraham, à Jacob, à David, &c.

D. Comment le péché originel peut-il adhérer à l'ame, qui est l'ouvrage de Dieu; ou bien au corps, qui n'est qu'un assemblage de matiere inerte

& passive?

R. Le péché originel n'adhere ni à l'ame séparément, ni au corps; il adhere à l'ame unie au corps; parce que l'ame & le corps réunis, conftituent la nature de l'homme qui est dans la difgrace de Dieu pour les raisons que nous venons de dire.

### S. I I.

D. Quelque explication qu'on puisse donner du péché originel, ne s'y trouve-t-il pas encore

(a) Maledidus Chanaan, fervus fervorum erit fratribus suis. Genes. 9.

<sup>(</sup>b) Benedictio illius quasi fluvius inundabit. Quomodo cataelismus aridam inebriavit, sic ira ipsius gentes qua non exquisierunt eum, hæreditabit. Eccli. 39.

PHILOSOPHIQUE. 535

des ténèbres qui fondent la nécessité de recourir

la Foi?

R. Ces ténèbres, quelque épaisses qu'elles soient, ne peuvent cacher que la maniere dont le péché originel nous est transmis, la nature de ce péché, & les vues de Dieu en le permettant; mais l'existence du péché est une chose incontestable, non-seulement aux yeux du Chrétien, mais encore aux yeux du Philosophe.

D. Comment le Chrétien se doit-il convaincre

du péché originel?

R. Toutes les preuves de sa Foi le ramenent à cette créance; tout ce qu'il voit dans les saintes Ecritures, tout ce qu'il apprend des vérités du Christianisme, supposent le péché originel. Douter de ce seul article, c'est ébranler le fondement de tous les autres.

D. La raison dépose-t-elle également en faveur

du péché originel ?

R. Il n'est guere possible de se dissimuler les preuves qu'elle en sournit. Car comment concilier dans l'homme tant de grandeur avec tant de basses, son amour pour la vérité, l'estime qu'il fait de la vertu avec tant d'attachement aux faux biens, tant d'ignorance & de vices? Comment comprendre que l'homme soit toujours ainsi en contradiction avec lui-même, s'il n'étoit pas survenu dans sa nature quelque dérangement considérable qui le porte sans cesse à ne pas saire, comme dit l'A- Rom. vij, pôtre, le bien qu'il veut, & à faire le mal qu'il ne veut pas. Si l'on ajoute à ces maux l'excès des infirmités & des miseres auxquelles les hommes sont assujettis, qui pourroit expliquer, dit S. Aug. L. S. Augustin, le joug intolérable dont les ensants sian. e, 8;

\$40

d'Adam sont opprimés? Comment croire qu'un Dieu bon & juste pût nous faire souffrir tant de maux, si le péché originel ne nous les avoit attiteme Disc. rés? Un Philosophe sensuel a beau nous dire, qu'il ne voit pas grand mal dans le monde lorsqu'il se divertit à Londres ou à Paris. Ce n'est point dans un bal ni dans un opéra qu'on doit juger des malheurs de l'humanité.

D. Ne voir-on pas dans quelques climats heureux des Peuples qui semblent vivre dans l'état de pure nature? Tels sont, dit-on, les habitans de l'isle d'Otahiti, qui ne connoissent presque point la pudeur, & que des Philosophes regardent comme les hommes les plus heureux du monde?

R. Ce prétendu état de nature pure est l'état d'une vraie corruption & d'un débordement abominable des mœurs; si les Otahitiens & d'autres Peuples sauvages ne connoissent presque point la pudeur, c'est qu'ils ont appris à ne la respecter pas, & que les sentiments les plus naturels & les plus forts s'affoiblissent & se détruisent peu-àpeu par des impressions & des habitudes contraires. L'homme colérique ne connoît pas les charmes de la douceur, l'ivrogne le mérite de la tempérance, l'avare le bonheur de la médiocrité, l'orgueilleux les douceurs d'une vie sans prétentions; il faudra conclure que ces vices forment l'état de pure nature, & que ce que ces hommes vicieux ignorent, est une invention humaine, un fruit de l'éducation. Il est bien humiliant de raisonner avec des gens qui vont chercher le bonheur chez des Peuples sauvages, esséminés, abrutis par l'ignorance, la débauche & le crime.

D. Dieu n'auroit-il pas pu, indépendamment d'aucun péché, assujettir l'homme aux passions.

aux douleurs & à la mort?

R. Il est certain que Dieu pouvoit créer l'homme sans la grace sanctifiante, qui est un don tout Turnaturel, & sans aucun droit à la béatitude surnaturelle, qui consiste dans la vue & la possession de Dieu, parce que rien de tout cela n'est dû à l'homme considéré selon sa nature. Il est encore Vrai qu'indépendamment d'aucun péché, Dieu pouvoit le créer sujet à la concupiscence, à l'ignorance, aux maladies & à la mort, parce que tous ces maux sont des suites naturelles de l'humanité; & c'eût été là ce que les Théologiens appellent l'état de pure nature, où l'homme, laissé dans sa condition naturelle, eût été abandonné à toute la foiblesse, & à toutes les infirmités de sa nature, & dans lequel il eût pourtant reçu de Dieu les secours naturels nécessaires pour remplir ses devoirs, & mériter une récompense proportionnée à son état & à ses mérites.

D. Puisque Dieu pouvoit, indépendamment d'aucun péché, assujettir l'homme à toutes les miferes humaines dans un état de pure nature, comment la raison est-elle forcée, par la considération de ces miseres, de reconnoître l'existence d'un

péché originel?

R. C'est que les miseres auxquelles tout le genre-humain est réellement assujetti, sont beaucoup plus grandes sans comparaison qu'elles n'eussent pu l'être dans un état de pure nature, où l'homme ne seroit pas né pécheur: car, dans cet état,
la justice & la bonté du Créateur eussent exigé de
lui qu'il n'eût pas exposé l'innocence & la vertu
de l'homme à des mouvements de concupissence,
aussi violents que ceux auxquels le péché nous a
afsujettis, & qu'il ne l'eût pas abandonné à des
douleurs, à des maux de toute espece, & à des

### CATÉCHISME

malheurs aussi grands que ceux que nous éprou vons en conséquence du péché originel. C'est la pensée de S. Augustin, que nous venons de rap-

porter.

D. Quand même l'homme se seroit maintenu dans l'obéissance dûe au Créateur, n'auroit-il pas été réduit à souffrir beaucoup dans une terre où les peines sont inévitables? dira-t-on que l'homme innocent auroit été un

Roi fainéant?

Bixieme Disc. phil.

Se contemplant à l'aise, admirant son néant?

R. Il ne faut pas juger par l'état actuel de la terre, de ce qu'elle étoit dans les premiers jours de son existence. Il est certain, par l'Ecriture & par la Tradition générale de toutes les Nations, que la malédiction prononcée contre l'homme a enveloppé tout ce qui lui appartenoit, & le globe même qui fait sa demeure. Cette malédiction est allée en croissant jusqu'au déluge (a), & ce terrible évépement en fixa enfin les effets en les portant au point de dévastation & d'altération où nous les voyons. La terre frappée de tant de coups, a souffert dans elle-même & dans plusieurs de ses productions des changements assortis à l'état & aux besoins de l'homme condamné à une vie péni-

Li-dessus, ble (b). Nous avons déja observé que S. Pierre re-- 273.

<sup>(</sup>a) Après la premiere malédiction donnée à la terre, il est dit encore à Cain: Cum operatus fueris, non dabit tibi fructus. Gen. 4. Il paroît, par différents autres passages, que le premier état de la terre a souffert des alérations successiwes. Delà l'idée de l'âge d'or, d'argent, de fer, chez tous les Peuples.

<sup>(</sup>b) On peut consulter l'Histoire naturelle de la terre par Woodward, 2. part. p. 66 & suiv. Malgré quelques

zardoit la terre après le déluge comme une nouvelle terre. S. Paul nous représente toute la nature comme déplacée & affligée d'avoir perdu sa premiere situation, qu'elle espéroit de reprendre lorsque l'homme, reproduit de ses cendres, recou**vre**ra le don de l'immortalité (a). — Un travail modéré & adouci par la fidelle correspondance d'un sol fertile, auroit occupé les forces & l'activité de l'homme innocent. C'est M. de V. qui en fait un Roi fainéant, l'Ecriture ne nous apprend rien de semblable. C'est une témérité, & de plus une grande foiblesse d'esprit de prononcer définitivement sur ce que nous aurions été à tous égards dans l'état d'innocence, de détailler tout ce que nous aurions fait, & tout ce que nous n'aurions pas fait. Si quelques Théologiens ont perdu beaucoup de temps dans la discussion de ces hypothes fes, pour ne nous donner que les fruits d'une imagination inquiete; il faut les plaindre, & ne les point imiter.

D. Pourquoi des preuves si simples & si convaincantes du péché originel ont-elles échappé

aux Sages du siècle?

R. Quand ils ont voulu voir clair, ils les ont vues comme les autres. Cicéron, dans son Hortensius, rapporte le sentiment des Anciens qui croyoient que nous naissions si foibles & si cor-

erreurs découvertes dans la Physique de cer Auteur, & la critique amere que M. de Busson en a saite, on ne peut qu'applaudir à ses observations sur cette matiere

<sup>(</sup>a) Expedatio creaturæ revelationem filiorum Dei expedat. Vanitati enim creatura subjeda est non volens.... ipsa creatura liberabitur à servitute corruptionis.... scin mus enim quod omnis creatura ingemissit & parturit usque adhuc. Rom. 3.

\$44

rompus, pour expier des crimes commis par nos ames, avant qu'elles n'eussent été unies aux corps (a). Pline le Naturaliste considérant l'état de l'homme, se demandoit si c'étoit donc un péché que de naître (b). Un Poëte Paien trouvoit un mystere inexplicable dans les contradictions & les essors opposés de sa volonté (c); un autre admiroit son éloignement de ce qui est juste, & son attachement aux choses défendues (d), & attribuoit ce désordre à un défaut de santé de l'ame, à une efpece de violence opposée aux droits de la raison & aux régles de la félicité (e); Platon est celui de tous les Païens qui a parlé le plus amplement & le plus distinctement du péché originel. Ses Livres sont remplis de témoignages rendus à cette grande vérité: « Autrefois, dit-il, ce qui participe en nous à la nature divine avoit pendant un temps conservé toute sa vigueur & sa dignité, mais • l'inclination vicieuse de l'homme mortel a pris enfin le dessus au grand préjudice du genrehumain; delà font venus tous les maux qui

(b) Animal cæteris imperæurum à suppliciis vitam auspicatur, unam tantum ob culpam, quia natum est. Hist. nat. L. 7.

(c) Odi & amo, quare id facio, fortasse requiris? Nescio, sed sieri sentio & excrucior. Catul.

(d) Quod licet, ingratum est: quod non licet, acrius

<sup>(</sup>a) Ob aliqua scelera suscepta in vita superiore panarum luendarum causa nos esse natos. Cic. in Hottensio. citat. 2b Aug. contra Julian. L. 4, c. 15.

<sup>(</sup>e) Excute virgineo conceptas pedore flammas, Si potes, infelix. Si possem, sanior essem: Sed trahit Acautam nova vis. L. 8. Metam.

PHILOSOPHIQUE. 545 " > l'ont affligé (a). Ailleurs il dit que la nature & , » les facultés de l'homme ont été changées & » corrompues dans son chef dès sa naissance (b). Enfin il semble avoir entrevu le remede que Dieu destinoit aux malheurs de l'homme, comme L. 3, ch. 2. nous l'avons déja observé. Il ajoute dans un autre 5. 1, P. 2354 endroit qu'après cette catastrophe le monde eût été la proie de la confusion, si Dieu ne l'avoit conservé (c). Timée de Locres, célèbre Pythagoricien, s'exprime dans les termes suivants : « Nous papportons le vice de notre nature, de nos An-- » cêtres, ce qui fait que nous ne pouvons jamais nous défaire de ces mauvailes inclinations qui nous font tomber dans le défaut primitif de nos ... premiers parents (d). » Les trois âges d'or, d'argent & de fer, reconnus de toute l'antiquité, marquent visiblement l'état d'innocence, l'état de l'homme jusqu'au déluge, & les temps qui suivirent. La croyance des trois états, d'innocence, de péché, de rédemption, a été reçue chez toutes les anciennes Nations; les Grecs, les Egyptiens, les Perses, les Indiens, les Chinois (e). Les Turcs professent très-distinctement la doctrine du péché originel (f), quoiqu'ils y aient mêlé un grand nom-

bre de fables.... Bayle, toujours en guerre avec

<sup>(</sup>a) Plato, in Critia. Argum. p. 106 & 121 ad finem. Dial. edit. Laufan. 1578.

<sup>(</sup>b) Plato, in Timeo. Oper. T. 3, p. 90.

<sup>(</sup>c) Politic, p. 251, in Argum, & 273 Dial.
(d) De nat. mundi. Plat. oper. T. 3, p. 103.

<sup>(</sup>e) Voyez le Discours de Ramsay sur la Mythologie;

<sup>... (</sup>f) Voyez la Bibliotheque Orientale d'Herbelot au mot Meriam, p. 583. – Maracci Prodrom, ad refut. Alcor. part. 4

546

le Christianisme, rend quelquesois les armes à son ennemi, & prosesse les vérités qui prêtent le plus aux raisonnements de l'incrédulité: « L'histoire, » dit-il, est le récit des malheurs & des crimes des hommes. Il n'y a point de Ville sans Hôpistaux ni potence, parce que l'homme est malheu-

reux & méchant; mais pourquoi les Païens n'a voient-ils rien de bon à dire sur cela? ce n'est que par la révélation qu'on peut s'en débarra-

pler? po Voltaire nous apprend la même chok: s'il s'égare comme Bayle, qu'il admire, souvent il

Pensées de revient, comme lui, sur ses pas. « Nous avouons, M. de Volt. » avec toute la terre, qu'il y a du mal sur la tent pains que du bien; avouons qu'aucun Philosophe

nainsi que du bien; avouons qu'aucun Philosophe n'a pu jamais expliquer l'origine du mal monl & du mal physique. Disons que la révélation p seule peut dénouer ce grand nœud que tous » les Philosophes ont embrouillé.... C'est le seul afyle auguel l'homme puisse recourir dans les te-» nèbres de sa raison & dans les calamités de sa mature foible & mortelle. maken ne prouve mieux ces ténébres que les variations de ce Pocte philosophe sur l'état de l'humanité. Tantôt il trouve que tout est mal (a), & tantôt que tout est bien (b). La raison, aidée de la révélation, m'apprend que tout n'est pas bien, & que tout n'est pas mal; qu'il y a du bien & du mal: mais plus de mal qu'il n'y en auroit si l'homme n'étoit point disgracie & dechu de sa félicité primitive. En approfondissant les

raisonnements des Manicheens, des Partisans de la Métempsycose, des Fatalistes, des Epicuriens en

<sup>(</sup>a) Poëme fur la ruine de Lisbonne, &c. - Candide ou l'Optimisme, &c.

<sup>(</sup>b) 6me Discours philos.

tant qu'ils rejettent une providence, &c. on verra que ces erreurs ont pris leur source dans l'ignorance ou le désaveu du péché originel. Un mystere qui en explique beaucoup d'autres, qui sans lui resteroient dans une nuit prosonde, est d'une croyance bien raisonnable & bien avantageuse à la paix de l'esprit. Si ce mystere n'existoit pas, les Philosophes prétendroient qu'il doit être (a).

D. Ces réflexions ne devroient elles pas mettre le dogme du péché originel à l'abri de toute con-

.testation ?

R. Prenez, dit S. Augustin, avec les Incrédules, L. de agone tel biais qu'il vous plaira, accordez-leur ceci, dé-christiano.

portez-vous de cela, supposez le contraire de ce qui est, & mettez les choses dans l'état où ils prétendent qu'elles devroient être; ils ne seront pas plus contents qu'auparavant, ils trouveront de nouvelles objections, & les difficultés deviendront plus fortes. De quelque maniere que Dieu eut arrangé les choses, les Philosophes ne pouvoient rester en arrière. Si aliter secisset, similiter vestime sullitue displiceret. Cette observation de S. Augustin est le résultat de l'expérience. Elle est applicable à toures les difficultés de la Religion; ce Pere l'avoit trouvé dans l'Evangile (b).

(a) V. de solides réslexions sur ce sujet dans l'Ami des Hommes. 3mc part. Traité de la popul. ch. 6.

<sup>(</sup>b) Cui smiles dicam homines generationis hujus? & cui similes sunt? Similes sunt pueris sedentibus in soro & loquentibus ad invicem & dicentibus: cantavimus vobis tibiis & non saltastis: lamentavimus & non plorastis, &c.... & justificata est sapientia à silies suis. Luc. 7. — Ut justificeris in sermonibus tuis, & vincas cum judicaris. Plal. 50.

#### S. III.

D. La doctrine du péché originel étoit-elle établie chez les Juiss?

R. Quoique les Juifs d'aujourd'hui, devenus Ignorants au prodige, semblent ne reconnoître d'autre effet du péché originel que les malheurs de l'homme; il est certain que leurs ancêtres ont été instruits de ce dogme comme les Chrétiens. On en trouve dans l'Ecriture des preuves sans replique (a). Le Thalmud en parle très-clairement; & quoique ce Livre soit rempli de fables, il renferme plusieurs anciennes traditions: ses Auteurs ont sans doute connu la croyance générale de la Nation. Le quatrieme Livre d'Esdras renferme quelques passages remarquables qu'on peut regarder comme une petite Théologie du péché originel (b). Il est vrai que ce Livre n'est pas canonique, mais il est dépositaire des sentiments des anciens Juifs. On peut consulter sur ce sujet l'Ouvrage de Pierre Galatin, de Arcanis catholica veritatis. L. 6, c. 1, a. 10.

<sup>(</sup>a) Quis potest facere mundum de immundo conceptum femine? Nonne tu qui solus es? Job. 14. — Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum: & in peccatis concepti me mater mea. Plal. 50. Voyez une excellente Dissert. de M. Bossues sur ce Pasage. Dissert. 7º sur les Pseaumes.

<sup>(</sup>b) Cor enim malignum bajulans primus Adam, tranfgressus & vidus est, sed & omnes qui de eo nati sunt. Et fada est permanens infirmitas & lex cum corde populi, cum malignitate radicis; & discessit quod bonum est, & manst malignum. 4. Esd. 3. Quoniam gramen seminis mali seminatum est in vorde Adam ab initio: & quantum impietatis generavit usque nunc, &c. 1b. c. 4. O tu quid secisti Adam? Si enim tu peccasti, non est sadus solius tui casus, sed & noster qui ex te advenimus, &c. 1b. c. 7.

D. Par quel moyen les Juiss & les Gentils se purificient-ils de la tache du péché originel, avant l'arrivée de Jésus-Christ?

R. Quoique les Théologiens ne soient pas d'accord dans la détermination de ce moyen, les uns assignant la circoncision, & les autres la rejettant pour des raisons qui nous paroissent solides, il est indubitable que Dieu avoit agréé quelque rit qui fût le prélude du baptême, & qui en prévint les effers; mais il peut le faire que ce rit ne fut pas exclusivement déterminé; peut-être une priere faite sur les enfants, une offrande, un sacrifice fait en leur nom, une présentation au Temple, la marque de la lettre Thau (a), la circoncision, &c. pouvoient-ils indifféremment avoir cet effet par l'intention de ceux qui les employoient. Quoi qu'il en soit, il paroît que les Juiss ont su que le baptême remplaceroit le rit qui expioit chez eux le péché originel; on peut même croire, sur un passage d'Ezéchiel, qu'ils avoient une espece de baptême figuratif qui anticipoit en quelque sorte sur le Baptême de Jésus-Christ (b); l'idée qu'ils avoient du Messie renfermoit un baptême solemnel & souverainement efficace, qui devoit purifier les hommes, comme on voit par le Chapitre treizieme du Prophete Zacharie. Delà vient qu'ils demandoient à S. Jean-Baptiste: Pourquoi baptisez vous, si vous n'êtes ni le Christ, ni Elie son Précurseur, ni

(b) Quandò nata es, in die ortustui... aqua non es Lota in salutem, nec sale condita. Ezech. 16.

Mm ii

<sup>(</sup>a) Voyez le chap. ix. d'Ezéchiel. Cette lettre imitoit la figure de la Croix. Il y a sur cette matiere des observations savantes & curieuses dans les Mœurs des Américains, comparées avec les mœurs des premiers temps, par le P. Lasiteau, T. 1, P. 443.

ce Prophete que nous attendons depuis tant d'années pour nous baptiser (a)?

### §. I V.

D. Le baptême n'est-il pas un rit religieux imité des Parens?

R. Avant que d'avancer un propos de cette nature, nos Philosophés doivent renverser toutes les preuves du Christianisme: tandis qu'elles subfisteront, les gens instruits ne verront dans cette idée qu'une imagination aussi frivole qu'impie. S'il y a eu, & s'il y a encore des ablutions chez différents Peuples de la terre, c'est que ces Peuples ont été persuadés que l'homme étoit coupable, & que l'ablution du corps étoit une expression naturelle de la purification de l'ame, & de la nécessité de mener une vie exempte de souillure. Mais aucun Peuple n'a attribué à ces ablutions les vertus du baptême. On se lavoit chez les Juifs, on purifioit tantôt le corps, tantôt les habits; mais le Sacrement de régénération n'étoit certainement pas établichez eux. Lorsque S. Jean prêcha la pénitence, il institua une sorte de baptême beaucoup moins parfait que celui de Jésus-Christ, la cérémonie de Jean promettoit ce que le Sacrement de Jésus-Christ exécutoit. Jésus-Christ ne pouvoit rien prescrire dont l'exécution fût plus aisée & la matiere plus universellement répandue; quelques paroles & un peu d'eau. Tout autre rit eût été moins expressif, & moins mesure sur l'étendue du besoin. Tout signe est indissérent par lui-même;

<sup>- (</sup>a) Joann. τ. 2 ς. Quid ergò haptizas si tu non es Christus, neque Elias, (Joannes-Baptista, in spiritu & virtute Elia) neque Propheta (ille Propheta? δ Προφητης, de quo Deuteron 18. in Lege & Prophetis promissus?) Vide Emm. Sa. Mariana, &c. in cap. 2, Joann.

c'est l'objet ou le motif qui le rendent saint ou impie; & dès que Dieu a attaché sa grace à un signe, il est alors une source de salut. On se prosterne dans tous les Temples du monde, il ne s'agit que de savoir devant quel Être on doit se prosterner. Les paroles qui accompagnent le baptême & qui le constituent, le distinguent essentiellement de tous les usages des Nations, en sont exclusivement le Sacrement des Chrétiens & de la régénération des hommes à la grace.

#### §. V.

D. Quelque aisée que soit l'administration du baptême, n'est-il point absolument hors du pouvoir des enfants qui meurent sans l'avoir reçu, & n'est-il pas contraire aux attributs de Dieu de réprouver des hommes pour n'avoir pas été purissés par un moyen qu'il leur étoit impossible d'employer?

R. 1.º Pour se convaincre que le sort des enfants morts sans baptême n'est pas celui des adultes qui ont abusé de leur liberté & de la grace, il n'y a qu'à lire les motifs du jugement de Dieu contre les réprouvés; on verra que les enfants n'y sont pas compris (a); quel que soit leur état, & quelque peine qu'ils puissent en avoir, ils ne sont pas assez malheureux, dir S. Augustin, pour ne regarder pas l'existence comme un biensait (b). S. Thomas,

(b) Non dico parvulos fine Christi baptismo morientas

<sup>(</sup>a) Discedite à me maledidi in ignem æternum.... esurivi enim & non dedistis mihi manducare, &c. Matth. 24. Quantum glorisicavit se & in delicits suit, tantum date illi tormentum à ludum. Apoc. 18.... Omnes nos manisestari oportet ante tribunal Christi, ut reserat unusquisque propriacorporis, prout gessit in suo corpore, sive bonum, sive malum. 2. Cot. 5.

# CATECHISME

S. Grégoire de Nazianze, S. Grégoire de Nisse, &c. ont établi la même doctrine (a). S'il y a des Théologiens qui pensent autrement, c'est un sentiment particulier, qui n'est rien moins qu'une décision de l'Eglise: ils s'engagent sans doute à le concilier avec les notions que nous avons de la Divinité.

2.º Ces enfants ne sont pas aggrégés au nombre des Elus, ils sont exclus du Royaume des Cieux; mais Dieu est-il injuste pour ne pas leur donner

ce qui ne leur est dû à aucun titre?

را رصد خصوا

352

3.º Promettre aux descendants d'un Ministre disgracié la restitution de ses biens, sous une condition que la négligence ou l'insidélité des parents ne remplit pas, & qui est quelquesois empêchée par des agents naturels, liés à la marche générale du monde, toujours présérable au bien du particulier; c'est l'esse d'une grande clémence, bien loin d'être une injustice. On peut voir d'excellentes résseus sur cette matiere dans le second Livre de la Vocation des Gentils attribué par quelques-uns à saint Léon, & par d'autres à saint Prosper, qu'on plaçoit autresois entre les Ouvrages de saint Ambroise (b).

tantá pænd pledendos esse, ut eis non nasci profuisset. L. 5 in Julian. c. 8.

<sup>(</sup>a) S. Thomas in 2, d. 33, q. 2. 2. 2. — Greg, N2z. Serm, in fac. lavacrum. — Greg, Niss, orat de infant.

<sup>(</sup>b) Providentid quidem pari & bonitate generali, sed multimodo opere, diversaque mensura... nemo autem putaretur non innocens nasci, nisi ctiam talibus esset noxium non renasci.... cujus sententiæ rigor dum etiam eirca tales non resolvitur, quam magnum illud peccatum suerit, demonstratur... de immaturitate verò mortis non est ratio conquerendi, cum semel in naturam nostram per peccatum ingressa mortalitas obnoxium sibi omnem vitæ nostræ secent

#### ARTICLE VI.

La Résurrection des Morts.

#### S. I.

D. Quel rapport la résurrection des morts a-t-elle avec les autres articles de la Foi Chrétienne?

R. Ce dogme est tellement lié avec celui de l'immortalité de l'ame, que les adversaires de l'une ont toujours combattu l'autre, & qu'il a toujours paru suffisant d'en établir un pour les établir tous les deux. C'est sans doute pour cela que les Incrédules de tout temps se sont si fortement élevé contre la foi de la Résurrection: car, selon la remarque de S. Augustin, il n'y a point d'article de la croyance Catholique qui ait été combattu avec

diem. Esset enim quoniam secundum aliquem modum immortalis dici homo posset, si esset tempus intra quod mori omninò non posset .... non autem latet, quantum cordibus fidelium desidiæ gigneretur, si in baptisandis parvulis nihil de cujusquam negligentia, nihil de ipsorum esset mortalitate metuendum . . . hdc verd tam inamissibili felicitate infantium vehementissime opinio illius roboraretur erroris, qui gratiam Dei secundum merita hominum dari, audet contra fidem Catholicam prædicare. Videretur quippe inculpabili innocentiæ hoc tota æquitate deberi, ut neminem eorum adoptio præteriret quos nullus reatus perstringeret ..... nunc autem occultà quidem Dei dispositione sed justa sie oftenditur, & quid conferat gratia, & quid prævaricatrix mereatur natura, ut nec contra donum elevetur superbia, nec contra periculum cesset industria, &c. L. 2. de vocatione Gentium.

tant d'acharnement (a). Spinosa assuroit que s'il pouvoit se persuader la résurrection d'un mort, il déchireroit son système (b). Les Apôtres au contraire, par la même raison & dans la vue d'une conséquence toute opposée, faisoient de la résurrection des morts le sommaire de leur prédication, & le but des espérances du Chrétien. Presque toutes les sois qu'ils parlent de Jésus-Christ, ils l'annoncent comme le Juge des vivants & des morts; & le Sauveur lui-même renvoie sans cesse les hommes à ce redoutable jour de la résurrection, qui est celui du jugement universel.

### S. II.

D. Quelles difficultés les Incrédules opposentils à la résurrection des morts?

R. Quelques-uns disent que les corps ne peuvent ressusciter, parce qu'ils sont composés d'une matiere passagere qui passe dans plusieurs corps, & ne se fixe à aucun. D'autres sont des suppositions où ils imaginent que des Antropophages, nourris de corps humains, ne peuvent ressuscite sans que les mêmes corps ne ressuscitent deux sois. Plusieurs prétendent que ni la vallée de Josaphat, ni même la terre entiere ne peuvent contenir la multitude des hommes qui ont existé jusqu'à nos

(a) In nulla re tam vehementer contradicitur fidei Chrife

tiona quam de resurrectione mortuorum. August.

<sup>(</sup>b) J. J. Rousseau juge au contraire que la résurrection n'a rien de surprenant, puisque, dit-il, on a le sècret de ressigniter les noyés, & qu'on cherche celui de ressuré les pendus. Nouvelle pteuve de l'accord philosophique & de l'impossibilité de trouver des idées assorties au génie de ces Messieurs.

jours. On ne finiroit point si on rassembloit tous les comment & les pourquoi qu'ils ont opposés à cet article de notre Foi: on les trouvera en grande partie dans un Ouvrage de S. Augustin, avec les réponses que ce Pere y a faites.

Enchieid,

D. Que faut-il penser de toutes ces observations, & d'abord de la premiere qui regarde la succession continuelle d'une matiere à l'autre?

R. Cette succession peut être considérée de deux manieres; 1.° dans le renouvellement du corps humain qui se fait insensiblement par la nutrition, l'égestion & l'évaporation (a); 2.° dans la circulation continuelle de la matiere, qui d'un être passe dans un autre, & qui, après avoir constitué un corps, semble devoir en constituer un autre.

Sur la premiere de ces transmutations, nous observons, 1.º qu'il est naturel de croire que le corps
destiné à la résurrection sera celui que la mort aura
détruit, à quelque âge qu'elle s'en soit emparée.
2.º Qu'il est très-incertain si le corps se renouvelle entiérement par la succession d'une nouvelle
substance; qu'il y a grande apparence que les
parties osseuses, &, selon beaucoup de Naturalistes, les premiers linéaments, les premiers esprits plassiques ne se retirent & ne se remplacent
jamais. 3.º Qu'il est apparent que les corps refsuscités, & sur-tout les corps des élus, doués d'une
légéreté & d'une agilité prodigieuse, seront composés d'une bien moindre quantité de matiere,

<sup>(</sup>a) Les Calvinistes de Groeningue accuserent le célèbre Bernoulli de nier la résurrection des morts, parce que ce Savant enseignoit cette Thèse physique dans leur Université. Cette frivole accusation ne se soutint pas contre la sage désense du Professeur.

qu'ils ne le sont en cette vie. 4.º Que ce n'est point l'identité de toute la matiere devenue corps, qui fait que ce corps soit le même, puisque tout homme est justement persuadé qu'il a le même corps qu'il avoit autrefois à l'âge de 7, de 14, de 21, de 28 ans; & que l'homme est la même personne dans tous les âges, non-seulement par le sentiment de l'identité persévérante dans son ame, mais encore par l'identité de son corps....Il seroit bien dissicile de dire d'une maniere saisfaisante, ce qui constitue proprement le corps d'un être vivant. Il y a ici des ténèbres physiques comme il y en a dans tout être dont on examine la nature intime; l'esprit superficiel & fuffisant ne les apperçoit pas, mais l'homme attentif les découvre; les phénomenes de la palingénésie en sont une preuve de fait. 2.º Les mêmes réflexions subsistent à l'égard

du passage de la matiere d'un corps à un autre. Nous ajouterons, que tous les corps des hommes qui ont existé jusqu'ici, sont une très-petite pattie V. inf. S. 3. de la matiere qui compose l'assemblage des êtres; que dans un si vaste champ, la même matiere ne se trouve que bien rarement au même point & employée aux mêmes usages; que jamais peutêtre la même matiere, malgré la circulation perpétuelle, n'a constitué la centieme partie de deux corps humains. — Celui qui a créé le monde, qui par la vertu de sa parole a tiré du néant toutes ces parties de la matiere qui forment notre corps, ne peut jamais les perdre de vue; qu'elles soient separées & dispersées en mille endroits du monde, qu'elles soient cachées dans les absmes de la met ou dans les entrailles de la terre, qu'elles aient lervi de nourriture aux plantes, aux animaux, ou

aux hommes, qu'elles se soient introduites dans une infinité d'autres substances, elles ont toujours été sous sa main & sous ses yeux, elles ont tou-Jours été présentes à son intelligence infinie : il Taura bien en empêcher l'alienation, & les con-· Terver à leurs premiers possesseurs malgré les transformations qu'elles ont éprouvées dans la révolution de plusieurs siècles; il saura les recueillir, les rassembler, & les réunir pour en former ce même corps que la mort avoit détruit. Il nous ressuscitera, disoit S. Paul, en vertu de ce domaine absolu qu'il exerce sur toute la nature: Secundum operationem qua possit subjicere Philip. 3,2% sibi omnia. Nier la possibilité de notre résurreczion future, ce seroit donc méconnoître l'étendue infinie de la toute-puissance & de la connoissance de Dieu, ce seroit nier son existence.

D. Que dire des Antropophages dont vous

avez parlé d'abord?

R. En vérité Niewentyt, Lignac, Bonnet, &c. Le sont trop fatigués sur ce sujet, & l'objection ne valoit pas les peines qu'ils se sont données. 1.º Il n'y a jamais eu ni Cafre, ni Huron, ni Cannibale, qui fit de ses semblables sa nourriture exclusive ou meme ordinaire. 2.º Il n'y a jamais qu'une partie du corps qui soit mangée, les ossements au moins demeurent. 3.º Les parties constituantes d'un corps ne sont pas transubstantiées par la nourriture en un autre corps; c'est l'opinion de presque tous les Naturalistes, & cette opinion est garantie par des expériences curieuses, telles que la palingénésie. 4.º Il faut au moins sept ans pour que le corps humain se renouvelle par la succession des alimens; par consequent chaque corps qui auroit servi de pâture à un Antropophage, n'occuperoit qu'une

très-petite place dans celui dont il fait partie. 5.º Nous avons déja remarqué que les corps ressuscités seront moins chargés de matière: ainsi, après le beau compte qu'on nous oblige de faire, il reste zéro. 6.º Fallût-il ensin reconnoître l'existence d'une seule & même matière dans plusieurs corps, cette supposition ne seroit point aussi déraisonnable que le mépris d'une vérité appuyée pat toutes les lumières de la révélation, & liée étroitement au dogme consolant de l'immortalité. Mais encore une sois cette réproduction, quoique trèspossible, est ici absolument inutile.

### S. III.

D. Où placerez-vous cette multitude infinie d'hommes qui ont existé jusqu'à nos jours? seroitil possible que la vallée de Josaphat pût les contenir tous?

R. 1.º On n'a jamais pensé que la vallée de Josaphat dût contenir tous les hommes ajournés au jugement universel, mais bien que cette vallée formeroit le centre de cette nombreuse assemblée (a). 2.º Le passage du Prophete Joël, qu'on a employé pour autoriser cette opinion, ne parle point du jugement dernier, & ce sentiment n'a d'autre appui qu'une interprétation allégorique. Josaphat signifie jugement de Dieu. S. Thomas ctoit pouvoir déterminer la vallée de Josaphat, parce que Jésus-Christ étant monté au Ciel, sur le mont des Oliviers, aux pieds duquel se trouve la vallée de Josaphat, les Angés dirent aux Apôtres, qu'il viendroit juger comme ils l'avoient vu partir; mais ces paroles désignent la manière plutôt que le

<sup>(</sup>a) Ut judicem omnes gentes in circuitu. Jocl. 3.

lieu de l'arrivée de Jésus-Christ; & il paroît que les Anges entendoient précisément que les Disciples devoient se tenir aussi sûrs de son retour qu'ils l'é-

toient de son départ.

D. Un Ingénieur & Géographe du Roi n'a-t-il pas prouvé que la résurrection étoit impossible sur notre globe hydrogée, & qu'il falloit la création d'un monde bien plus ample pour contenir à-lafois les hommes de tous les siècles passés (a)?

R. S'il faut être Ingénieur & Géographe du Roi pour démontrer le contraire, je ne puis aspirer à l'honneur de cette démonstration; mais si on veut écouter la raison sans titre, je démontrerai qu'un quarré de 100 milles d'Italie, c'est-à-dire àpeu-près de 50 lieues de France, de 25 d'Allemagne, suffit pour placer tous les hommes qui auront existé depuis Adam Jusqu'à l'an 6000 du monde.

1. Je suppose que la terre a toujours été aussi habitée qu'elle l'est actuellement. Supposition infiniment avantageuse aux prétentions de M. Joulain: car tout ce qu'on dit de la grande population des anciens Peuples, si l'excepte ce que l'Ecriture nous apprend des Ifraélites, qu'une bénédiction particuliere multiplioit, est absolument faux, ou du moins très-incertain, rejeté par MM. de Buston, Reynal, Beausobre, & tous les Ecrivains qui ont approfondi cette matiere (b). Mais, quoi qu'il en soit,

(a) Cette curieuse differtation a paru dans le Journal Encyclopédique, Sept. 1770, page 267.

<sup>(</sup>b) Après de longues recherches & des observations combinées, je suis absolument convaincu que le monde n'a jamais eu le degré de population qu'il a aujourd'hui; 11 est possible que les dogmes philosophiques l'aient dimi-"nuée depuis quelques années, mais elle est toujours bien supérieure à ce qu'elle a été dans les siécles passés.

si quelques Pays ont été plus peuplés, d'autres l'ont été moins; plusieurs Auteurs pensent que l'Amérique n'est habitée que depuis deux ou trois mille ans. Il est certain que long-temps après Adam & après le déluge, le monde n'a pas été peuplé (a). Que dire des pestes, des guerres destructives qui tarissent pour une suite de siécles les sources de la population, &c? Nonobstant tout cela, je veux bien supposer que la terre a toujours eu le même nombre d'habitants qu'elle a aujourd'hui. On voit combien cette supposition passe tout ce que M. Joulain peut prétendre, & tous les avantages qu'il cherche dans l'algebre, dans l'ancienneté de la polygamie (b), & dans la nouveauté du célibat religieux (c).

2.º Je suppose que le monde existe depuis 6000 ans, quoique, selon les meilleurs Chronologistes,

il soit encore éloigné de cet âge.

3.º Je suppose avec Vossius 500 millions d'hommes sur la terre, ou avec les Journalistes de Trévoux 720 millions, ou ensin avec Riccioli 1000

<sup>(</sup>a) Il est vrai que le P. Petau (Dod. temp. L. 9, c. 14) donne à la terre en moins de trois siécles après le déluge, cent cinquante fois plus d'habitants qu'on n'en suppose aujourd'hui; mais, quand l'imagination se mêle de réglet ces sortes de calculs, il ne faut pas être surpris des exagération qu'elle y met.

<sup>(</sup>b) Montesquieu, quoique peut-être un peu trop favorable à la polygamie, montre combien en général elle est nuisible à la population, Esprit des Loix, L. 26, c. 5.—Pluche, Spedacle de la Nature, T. 6, a prouvé ce point avec la derniere évidence & tout le détail possible.

<sup>(</sup>c) L'Ami des Hommes nous apprend qu'il n'y 2 que les enfants & les sots qui cherchent dans le célibat la cause de la dépopulation: M. Joulain ne voit pas avec qui il & range.

eu de l'arrivée de Jésus-Christ; & il paroît que les nges entendoient précisément que les Disciples evoient se tenir aussi sûrs de son retour qu'ils l'épient de son départ.

D. Un Ingénieur & Géographe du Roi n'a-t-il as prouvé que la résurrection étoit impossible sur orre globe hydrogée, & qu'il falloit la création 'un monde bien plus ample pour contenir à-la-

sis les hommes de tous les siècles passés (a)?

R. S'il faut être Ingénieur & Géographe du loi pour démontrer le contraire, je ne puis aspier à l'honneur de cette démonstration; mais si on eut écouter la raison sans titre, je démontrerai qu'un quarré de 100 milles d'Italie, c'est-à-dire à-peu-près de 50 lieues de France, de 25 d'Allemanne, sussité depuis Adam jusqu'à l'an 6000 du monde.

r.º Je suppose que la terre a toujours été aussi nabitée qu'elle l'est actuellement. Supposition insiniment avantageuse aux prétentions de M. Joulain: car tout ce qu'on dit de la grande population des anciens Peuples, si j'excepte ce que l'Ecriture nous apprend des Israélites, qu'une bénédiction particuliere multiplioit, est absolument faux, ou du moins très-incertain, rejeté par MM. de Busson, Reynal, Beausobre, & tous les Ecrivains qui ont approfondi cette matiere (b). Mais, quoi qu'il en soit.



lent tous les trente ans, quoique, selon M. Jou-

lain, il faille trente trois ans.

Après ces suppositions, je divise 6000, nombre des années du monde, par 30, nombre d'années exigé pour une génération, & j'ai 200, nombre des générations depuis Adam jusqu'à l'an 6000. Je multiplie 1,000,000,000, nombre qui conflime une génération par 200, nombre des générations & j'ai 200,000,000,000, nombre des hommes depuis Adam jusqu'à l'année 6000 du monde.

Voyons maintenant la place que ces 200,000, coc,000, d'hommes occuperont, en donnant à chacun un pied quarre. Je dis que tous seront renfermés dans l'espace de 100 lieues d'Italie, 50 de

France, 25 d'Allemagne en quarré.

La lieue d'Italie est de 1,000 pas géométriques. Ainfi, 100 lieues donneront 100,000 pas géométriques. Le pas géométrique contient, 5 pieds Voilà donc 500,000 pieds. Le quarré de 500,000 fait 250,000,000,000; c'est-à-dire, beaucoup plus qu'il n'en faut pour loger tous les hommes, & il reste encore de la place pour 50,000,000,000 à naître après l'an 6000. Il en resteroit beaucoup plus sans les fausses suppositions que nous avons passées en faveur de M. Joulain; d'où je conclus, 7.º que tout l'appareil algébrique avec leque M. Joulain, Ingénieur & Géographe du Roi, a mesuré la surface du globe hydrogée, & calcul des générations chimériques, est une peine per due, une pédanterie ridicule propre à éblouir le ignorants, & les admirateurs de la nouvelle philosophie. 2.º Que le nouveau globe dont M. Joulan annonce la création pour y placer les corps ressis cités, est absolument inutile, & dès-lors plus diffe çile à croire que la résurrection même. 3.º Que s

l'on ne connoissoit pas le style des Ecrivains modernes, & la valeur de leurs démonstrations géométriques, on séroit plus que surpris d'entendre • M. Joulain finir de la forte : • Que conclure de tout ceci? Que la résurrection universelle des hommes avec leurs corps physiques est impossible Accipe nune o sur notre globe. Qui, nous venons de le dé-Danaum in-🕶 montrer. 🛥

mine ab uno difce omnes. Æn. 2.

### 6. I V.

D. Ne reste-il pas encore bien des questions à faire sur cette matiere? Comment tant d'hommes peuvent-ils être jugés à-la-fois? Comment chacun le rappellera-t-il tous ses délits? Comment les corps ressuscités seront-ils incorruptibles, puisqu'il est naturel à une matiere composée de s'altérer?

R. Dieu juge-t-il comme les hommes, d'après une succession de demandes & de réponses? Un seul de ses regards forme l'interrogatoire, les preuves & l'arrêt (a). - Une conscience éclairée par

<sup>(</sup>a) Rien de plus digne de Dieu & de la Religion, rien de plus grand que l'idée du jugement dernier, telle que la Foi nous la donne. Dieu se manisestant à l'univers dans tout l'éclat de sa grandeur; nous montrant toute la dépendance & tout le néant des objets créés; nous dévoilant tout le système de la création, les voies inestables de sa providence, les trésors de sa bonté, les decrets de sa justice, la chaîne immense de tous les êtres, l'ordre & la fin de tous les événements; plaçant chaque homme vis-à-vis du monde entier; éclairant tous les esprits des plus purs rayons de sa lumiere; dissipant toutes les illusions, confondant tous les prétextes, mettant à découvert tous les cœurs, rendant à chacun de nous la gloire ou l'opprobre que nous autons mérités; prononçant un jugement définitif, une sentence Jans appel, discessant de la maniere la plus solemnelle;

toutes les lumieres du Juge éternel pourra-t-elle se cacher quelque délit? — Le Créateur des corps ne saura-t-il pas en écarter la corruption, lui qui dès maintenant les conserve en intégrité & en santé? Ceux qui forment ces questions ne paroissent point reconnoître sérieusement la puissance de Dieu, & la multiplicité de ses ressources dans l'exécution de ses desseins. Si, avant la création du monde, on avoit pu se demander comment il se fera, par quelle voie il se conservera, quelle variété de merveilles il renfermera, quelle sera la nature & l'activité de l'ame humaine, &c. ces questions eussent été autant de problèmes insolubles. Or le même Dieu qui a fait le monde nous dit que tout sera réformé, & que l'état des choses après la réfurrection présentera un monde absolument nouveau (a).

D. La nature ne fournit-elle pas quelques phénomenes propres à expliquer la résurrection de nos corps?

R. S. Paul, dans la premiere Epître aux Corinthiens, l'explique par le bled, qui, après avoir souffert la dissolution & la pourriture, se reproduit, pour ainsi dire, dans son tombeau (b). Tertullien

(a) Et dixit qui sedebat in throno: Ecce nova facie

omnia. Apoc. 21.

le juste & l'injuste, le vice & la vertu. Quelles sublimes idées pour qui sait les méditer! il ne faut pas s'étonner qu'un Roi Bulgare se soit fait Chrétien, pour avoir vu & s'être fait expliquer un tableau du jugement dernier.

<sup>(</sup>b) Tu quod seminas, non vivificatur, nisi prius moria tur. Et quod seminas, non corpus quod futurum eft, seminas; sed nudum granum, ut puta tritici, aut alicujus cate-

regarde tous les êtres comme une image de la résurrection; ils ne finissent que pour renaître après leur destruction (a). Avant lui le Philosophe Séneque avoit fait la même observation (b). La Physique moderne nous fournit un symbole admirable de la résurrection dans la palingénésie, où la plante renaît en quelque sorte de ses cendres, & reprend une vie que toute l'activité du feu n'avoit pu lui ôter sans retour. On peut consulter l'Ouvrage de Louis Mægling, imprimé à Tubingue en 1683: Palingenesis seu resurrectio plantarum, ejusque ad resurrectionem corporum nostrorum applicatio. On trouvera des choses très-curieuses sur le même sujet dans le Mundus subterraneus du P. Kircher, deuxieme partie, pag. 414& suivantes, avec une solide réflexion de l'Auteur (a).

rorum. Deus autem dat illi corpus ficut vult: & unicuique seminum proprium corpus, 1. Cor, 15.

(a) Omnia in statum redeunt, cum desserint: ideò siniuntur, ut siant; nihil deperit nisi in salutem. Totus igitur hic ordo volubilis rerum, testatio est resurrectionis mortuorum. Præmisit tibi naturam magistram: submissurus & prophetiam, quo saciliùs credas prophetiæ discipulus naturæ. Lib.

de resurr. carnis, c. xij.

(b) Æquo animo debet rediturus exire. Observa orbem rerum in se remeantium. Videbis in hoc mundo nihil extingui, sed vicibus descendere ac exurgere. Æstas abit, &c. Seneca, Epist. 36. C'est envain qu'on a prétendu saire de ce Philosophe tantôt un Epicurien grossier, tantôt un Platonicien sublime, tantôt un Stoicien serme dans ses principes. La simple lecture de ses Ouvrages découvre un homme qui ne tenoit à rien, mais qui de temps en temps goûtoit de grandes vérités, & les exprimoit fortement.

(c) Quis jam dubitare audeat, in sale plantarum & animalium, occultum quoddam semen latere.... siquidem sapientia Dei vel in hoc omnem admirationem mortalium excedit, dum vel in insensibili re conservare naturam possit.

D. La foi de la résurrection qui présente à l'esprit de l'Incrédule tant de matiere à disputer, n'a t-elle pas un esset plus heureux sur le cœur du Chrétien?

R. Elle est pour lui le principe de la plus douce consolation; car, indépendamment du rapport qu'elle a avec l'immortalité de l'ame, comme nous l'avons observé, l'amour que nous avons naturellement pour notre corps doit nous rendre bien cher le dogme de la résurrection future. Quoi de plus triste, quoi de plus affligeant que de savoir que ce corps sera bientôt la proie de la mort, & qu'au moment qu'elle aura frappé ce coup fatal, dont rien ne peut nous garantir, il sera jetté dans le sein de la terre, comme un objet d'horreur, qu'il y sera bientôt rongé des vers, dissous par la pourriture, & qu'il finira par être réduit à une poignée de cendre! Quoi de plus effrayant & de. plus douloureux que de favoir que le moment de cette affreuse destruction n'est pas éloigné; qu'il ne faut qu'une altération dans nos humeurs, une obstruction cachée qui se forme insensiblement dans quelques-uns de nos organes nécessaires à la vie, pour nous précipiter en un instant dans la région des morts! Et qui seroit capable de goûter un seul moment de joie & de plaisit si l'on y pensoit! Qui ne seroit dégoûté pour tou-Jours de tous les soins qu'il donne à la conserva-

in qua totius mundi sapientes nihil prorsus restare jurarent; luculentissimum sane argumentum, quo corporum nostrorum suturam ressuscitationem humani imbecillitas intelledús ali quomodò per hujusmodi umbratilem similitudinem concipial.

P. 416.

zion de cette chair mortelle, s'il venoit à songer qu'il ne fait que préparer des aliments aux vers. qui naîtront d'elle-même pour la dévorer! Non, il n'y a rien pi dans l'éclat de la naissance, ni dans les faveurs de la fortune, ni dans les raisonnements de la philosophie qui puisse nous consoler d'un si grand malheur. La seule Religion vient ici réparer les désastres de la nature. Si le Chrétien est sur de mourir, il est également sûr de ressusciter. Ne vous affligez donc pas, disoir S. Paul aux Chrétiens de Thessalonique, de la destruction prochaine de votre corps, comme ceux qui n'ont aucune espérance: Ut non contristemini sicut & cæ- 1. Thess. 4. teri qui spem non habent. Les ravages de la mort vous paroissent irréparables, mais Dieu saura les réparer Persuadé des vérités de la Foi, lorsque le Chrétien jette les yeux sur ces amas de têtes décharnées & d'offements épars que l'on apperçoit dans les lieux destinés à la sépulture des morts; tout cela, dit-il, revivra un jour pour ne plus mourir; tous ces tristes débris de notre mortalité reprendront leur premiere forme; il n'y a que les insensés qui s'imaginent que les hommes sont anéantis par la mort: Visi sunt oculis insipientium Sap. 3. mori. C'est l'épitaphe que l'on pourroit graver sur la sépulture de tous les humains.

### ARTICLE VEL

L'Enfer.

§. I.

D. COMMENT LES MÉCRÉANTS ont-ils raisonné au sujet de l'enser?

Nn ix

R. Les uns ont nié sans détour qu'il y est un enfer; les autres se sont bornés à rire de la nature des peines qui y sont destinées aux réprouvés; la plupart se sont réunis contre l'éternité du supplice destiné aux méchants.

D. Par quelles armes doit - on combattre ces différents Incrédules, & d'abord ceux qui ne re-

connoissent absolument point d'enfer?

R. Dès que l'homme adhère à la croyance d'un Dieu, & que la nature n'a point cessé de lui enseigner son Auteur, il ne peut, sans l'inconséquence la plus marquée, concevoir le moindre doute sur la certitude de l'enfer. Nier l'enfer, c'est nier Dieu lui-même; croire un enfer, c'est croire une chose aussi démontrée que Dieu lui-même; car si le Maître du monde n'est pas Saint, s'il N'est pas juste, s'il n'est pas l'ami de la vertu, & l'ennemi du crime, il n'est pas; la Foi de son existence n'est qu'une illusion, & les mortels timides se prosternent devant un fantôme: or où est la justice de Dieu, que devient la suprême sainteté de Dieu, s'il place le bien & le mal dans la même classe. & si le scélérat dort à côté de l'homme de bien dans la nuit paissble du même tombeau? Heureux dans son iniquité, il a fini en paix ses jours abominables; il a tranché la vie de son pere, bu le sang de ses freres, ravagé la terre par le feu, épuisé tous les crimes: l'innocence a tremblé à ses pieds, & la vertu a péri sous l'oppression; Dieu s'est tû, & a renvoyé sa vengeance au-delà du terme de la mortalité. Mais si cette vengeance n'arrive jamais, & que l'impunité embrasse toute l'étendue des années éternelles, la confusion est visible dans le gouvernement du monde, & l'ordre le plus essentiel, le plus indispensable y est renversé par Dieu même.

Détournons les veux d'un tableau si monstrueux, fermons nos oreilles au blasphême, & écoutons l'admirable raisonnement que le Fils de Dieu met dans la bouche d'Abraham, dans la fameuse histoire ou parabole du mauvais riche: Fili, receptsti bona Luc. 16. in vita tua, Lazarus verò fimiliter mala: vos crimes ont joui du bonheur dans le monde, & la vertu de Lazare a gémi dans l'affliction. Le scélérat heureux jusqu'à la mort, le Juste constamment poursuivi par l'infortune, & noyé dans ses larmes: voilà la démonstration d'un avenir où la justice de Dieu rétablira l'ordre, & parlera contre le coupable en faveur de l'innocent: Nunc autem hic consolatur: tu verò cruciaris. Démonstration fondée sur la nature même de Dieu; démonstration qui prend sa force & son effor dans la démonstration invincible de l'existence de Dieu, d'où elle résulte de la maniere la plus victorieuse & la plus visible.

### S. II.

D. Que faut · il répondre à ceux qui croient démontrer que le feu de l'enfer ne peut agir sur les ames; qui prétendent que le centre de la terre ne pourra pas loger les corps des damnés; qui se rient des tableaux que les Peintres & les Prédicateurs font du séjour affreux de la réprobation?

R. 1.° L'Eglise n'ayant rien décidé sur la nature du seu de l'enser, & l'Ecriture employant souvent le mot de seu pour désigner toutes sortes de peines & de soussirances (a), il est inutile de

1

<sup>(</sup>a) In ignem dejicies eos, in miseriis non subsistent. Ps. 13. Igne me examinasti. Ps. 16. Transivimus per ignem & aquam. Psal. 65. In medio ignis non sum æstuatus. Eccli. 51. &c.

raisonner beaucoup sur la maniere dont ce seu agit sur les esprits. Si les Philosophes avoient mieux lu nos Catéchismes, ils s'épargneroient bien

des raisonnements (a).

2.º Il n'est pas plus facile de concevoir comment la matière agit sur une ame unie au corps, que de savoir comment elle agit sur un pur esprit. La Physique présente donc ici une difficulté égale à celle qu'on trouve dans la persuasion d'un seu matériel en enser.

3.° Nous ne savons pas définitivement où l'enfer est placé; mais s'il a plu à Dieu de le mettre dans le sein de la terre (b), l'espace n'y manquera

<sup>(</sup>a) a Mais de savoir si ce sera proprement un seu ma-» tériel, & quelle sera précisément la nature, c'est ce que » l'Ecriture sainte ne décide nulle part, & sur quoi l'Eglise n'a rien prononcé. » Catéch. de Montpellier, part. 1, sed. 2, ch. 3, 8. 21. On lit la même chose dans l'excellente Exposit. de la Doct Chret. du Jésuite Kleppé, imprimée à Strasbourg en 1716, p. 704, ainsi que dans presque sous les Catéchismes raisonnés. On peut consulter Esthius fur le 4° Livre des Sentences. Dift. 44, S. 12 & 11. -Vasquez, Disp. 243, c. i, T. 2, in 1. Parall. - Pétau, de Angel. L. 3, c. 5. & sur-tout la Note de Th. Alethinus, n. 7. Les termes de Pétau sont précis: Nullo Ecclesia decreto adhuc obsignatum videtur, neque enim ulla in Synodo sancitum illud est. - « Enfin, dit D. Calmet, soit » qu'on entende un feu matériel, avec un très-grand nom-De bre de Docteurs; soit qu'on entende un seu métaphom rique, avec beaucoup d'autres Docteurs, ces peines sont » toujours terribles dans leur exces, infinies dans leur dunrée & incompréhensibles à l'esprit humain. » Comm.sur le Ch. 9. de S. Marc. Le même Auteur s'étend beaucoup là-dessus en expliquant le y, 19 du ch. 7 de l'Ecclésiastique, & fair voir comme Pétau, que les Peres ont été très-partagés sur cette matiere. (b) S. Chrysostome & quelques autres Peres ne sont pas

pas; & il ne faut supposer pour cela aucun miracle. Il résulte de ce que nous avons dit plus haut, pag. 491. qu'un cube de 4 milles d'Italie, d'une lieue d'Allemagne, sussit pour contenir les corps de tous les hommes. Le cube des pieds contenus dans cet sipace est 160,000,000,000,000; en donnant 10 pieds cubiques à chaque corps, il y aura place pour 16,000,000,000,000; par confequent 200,000,000,000 n'y seront pas fort à l'éroit. Ainsi, l'opinion commune qui adopte cet emplacement, est du côté de l'espace à couvert de toute objection. Elle a assurément tout avantage sur l'idée de Swindin, qui va chercher l'enfer dans le soleil, & qui a employé beaucoup d'érudition à accréditer sa singuliere imagination (a). Quand il n'y auroit aucun lieu déterminé pour les supplices des réprouvés, ces supplices seroient encore incontestables: il ne faut point de prisons à Dieu pour s'assurer des victimes de sa colere. Nous ne doutons pas néanmoins qu'il n'y ait un séjour particulier deftiné aux réprouvés comme aux Elus. Nous ignorons pour l'ordinaire le lieu de notre

ste ce sentiment, qui ne laisse pas d'être assez bien sondé en preuves. Rien de plus sage dans la matiere présente, que ce mot de S. Augustin: « Je ne crois pas qu'il y ait au monde so un homme qui sache de quelle nature est ce seu, & dans so quel endroit it est placé. » Qui ignis, cujusmodi, & in qua mundi vel rerum parte suturus set, kominem scire arbitror neminem. L. 20, de Civit. Dei, cap. 16,

<sup>(</sup>a) Il y a sur cette matiere une excellente dissertation du P. Patuzzi contre Swindin: Patris Vincentii Patuzzi de sede inserni in terris quærendå dissertatio. Venetiis, 1763. Les prétentions de ce Pere ne sont pas toutes également fondées, maisses raisons contre Swindin sont la plupart sans séplique.

mort & de notre sépulture; mais nous ne doutons pas que nous ne mourrions quelque part, & que nous ne soyons enterrés quelque part. L'ignorance du lieu où l'enfer est placé, ne peut affoiblir en aucune façon la certitude de son existence. Les mêmes raisonnements subsistent à l'égard du Ciel, & démontrent le dérangement qui s'est opéré dans le cerveau d'un certain homme qui ne croit pas de

art. Ciel.

Diff. phil. Ciel, parce qu'il n'a point de preuve qu'il y en ait un dans la Lune, ni dans Jupiter, ni dans Vénus.

> 4.º Les tableaux que des esprits échaussés ont fait de l'enfer, sont des choses très-etrangeres à la Foi, qui nous apprend qu'il y a un enfer. L'Eglise blâme ceux qui dans ces sortes de choses donnent l'essor à leur imagination, & qui ont la présomption de ne pas s'accommoder de la simplicité du dogme. Il y a un enfer, c'est-à-dire des supplices destinés aux méchants après la mort,

tuo iram tuam dinumerare ? Plal. 89.

Quis novit ces supplices sont éternels: Voilà ce que le Chréposegnatem ira tua, e tien croit touchant l'enfer; il abandonne la conpræ timore noissance du reste au souverain Vengeur du crime, & sait adorer en silence le secret de sa justice. Il ne faut pas croire que quelques sages Ecrivains aient prétendu donner pour des images réelles de l'enfer, les descriptions allégoriques qu'ils en ont faites; quoiqu'il eût été peut-être plus conforme à la prudence & à la vraie piété de dire simplement, comme M. Bossuer dans le Catéchisme de son Diocese: Peut-on expliquer le bonheur des Saints, & le malheur des damnés? Non, tout cela est inexplicable (a).

<sup>(</sup>a) Une douleur vive, & la privation d'un grand bien, accompagnées de regret & de désespoir peuvent donner

#### S. III.

D. Comment repousser les grands essorts que font les Philosophes contre l'éternité des peines?

R. 1.º En avouant que l'idée d'un enfer éternel peut confondre une raison inquiete, & désespérer encore un cœur corrompu, nous remarquons que toutes les preuves du Christianisme viennent à l'appui de cette croyance; que l'éternité des peines étant clairement exprimée dans l'Ecriture, dans les Ecrits des Peres (a), dans les Décisions de l'Eglise nuiverselle, elle tient à la totalité de l'édisce de la Foi, & ne peut être ébranlée sans que toutes les parties & tous les

quelque foible idée de l'Enfer. Voici ce qui peut donner quelque idée du Ciel. Il n'y a pas d'homme un peu sensible aux plaisirs de l'esprit & du cœur qui n'ait eu dans sa vie quelque moment délicieux, qui n'ait éprouvé les doux estets d'un sentiment vis, ardent, d'un transport brûlant qui le faisoit sortir de lui-même, qui l'enivroit de contentement et de joie; & si c'étoit un transport de l'amour divin, il l'ait quelle en étoit l'inessable douceur! Que cet homme se considere comme sixé par la puissance de Dieu meme, lans ce transport si ravissant & si doux, dans la contemplation de cette vérité si aimable à ses yeux, dans ce sentiment si agréable, si vis, qui n'a duré pour lui qu'un instant; qu'il envisage cette situation trop courte à son gré, itrop rapidement, trop facilement écoulée, comme un état permanent; & il aura du Ciel une idée telle qu'on peut l'avoir sur la terre.

(a) Origene & S. Jérôme ont été trop bien justifiés par un grand nombre de Théologiens, pour que nous soyons obligés de montrer de nouveau qu'ils ont pensé comme les autres Peres sur la matiere présente.... Un Pere ou deux eussent-ils pensé différemment, ce nombre est très-insussifiant pour faire breche à la Tradition générale.

appuis de cet ouvrage divin soient jettes par terre.

2.º Malgré les difficultés que ce dogme préfente, il paroît par tout ce que les Philosophes y opposent, qu'ils n'ont point assez réstéchi ni sur la nature du péché, ni sur la volonté du péché, ni sur la justice de Dieu qui punit le péché.

D. De quelle maniere auroient-ils du raisonner

fur ces trois objets?

R. 1.º La grandeur du crime est la mesure de la grandeur du châtiment, & la durée du crine est la mesure de la durée du châtiment. Un Dies sage & juste balance les récompenses ou les peines sur la nature du mérité ou du délit, pénétre d'un coup d'œil tous les rappotts des uns & des autres. & remplit l'égalité de la plus exacte proportion Un péché contre Dieu est d'une malice infinie relativement à l'objet qu'il offense: il mérite donc une peine infinie; & puilque cette peine ne peut consister dans la grandeur des soustrances, qui est nécessairement finie, il est raisonnable qu'elle con siste dans une durée infinie. Si le péché des dans nés ne finit pas, la peine du péché ne doit pas finir. Or dans le séjour du désespoir, du blasphe. me, de l'impénitence la plus consommée & la plus immuable, qui effacera nos crimes, qui reformera nos mœurs, qui rendra la purcté à nos ames? L'arbre une fois coupé, dit le Saint-Espris, se fixe après sa chûte, & reste ce qu'il est, sans prendre d'accroissement & sans souffrir aucune nouvelle révolution : l'ame de l'homme place une fois au-delà du point qui sépare l'éternité du temps, & échue au Ciel ou bien à l'enfer, devient immuable dans la sainteté ou dans l'injustice, dans l'amour ou dans la haine de

= fon Dieu: In quocunque loco ceciderit, ibi erit. Eccle. 1.

2.º La volonté qui produit le péché, & qui = jusqu'à la mort persiste dans le peché, est une vo-Ionté éternelle dans son essor, dans sa disposition, = dans ses desirs. Le pécheur, décidé contre Dieu en faveur du péché, voudroit pécher toujours, 🚉 toujours jouir de son péché, perpétuer son prétendu bonheur dans son peche. La mort arrive, il quitte le monde, il quitte son corps même, il quitte tous les instruments du péché, mais il ne quitte pas l'attache au péché. C'est un enfant qui joue à la lumiere d'une chandelle; la chandelle s'ezeint; il pleure le moment qui finit son jeu. C'est un navigateur qui côtoie un rivage séduisant, & qui veut s'y fixer; le courant de l'eau l'emporte malgré lui dans le vaste occan, où la terre de ses délices disparoît à ses yeux, en ne lui laissant que des desirs & des regrets. Le plaisir du péché, dit S. Bernard, est fugitif, mais la volonté du pécheur demeure ferme & obstinée dans sa malice : Quod 🎤 breve fuit tempore vel opere, longum effe constat in pertinaci voluntate. Si le pecheur impenitent, conrinue ce Pere, ne mouroit pas, il ne cesseroit de pécher; s'il souhaite de vivre encore, c'est qu'il fouhaite de pecher encore: Imò semper vivere vellet, ut semper peccare posset. Or, selon la réflexion de S. Gregoire Pape, celui qui veut ne vivre jamais sans péché, pourquoi ne mériteroit-il pas de ne vivre jamais sans souffrance? Nunquam careat supplicio, qui nunquam voluit carere peccato.

3.° Comment veut-on que la Justice divine finisse les peines des damnés? Veut-on que Dieu, par un miracle contraire à la simplicité & à la sagesse de ses voies, détruise une ame immortelle pour exercer sa justice sur le désert & le néant?

Veut-on qu'il retire des souffrances une ame qui n'est pas devenue meilleure? Veut-on qu'après un certain espace de temps, il mette de niveau la sain teté & le péché, la vertu & le crime? Car c'est Hier. in là, dit admirablement S. Jérôme, ce qu'entras-· sap. 3. Jonæ. nent nécessairement vos raisonnements contre l'éternité des peines de l'enfer. Donnez à ces peines telle étendue qu'il vous plaira, multipliez les années, entassez ses siècles: Finge quotlibet annos & tempora duplica. E infinitas ætates congere crucia tibus. Dès que l'éternité n'y est pas, les damnés seront enfin rétablis dans la voie du salut, dans l'amitié de Dieu, dans leurs droits sur l'immortalité heureuse, & pourront être mis à côté des Saints; car sans cela ils seroient toujours damnés, & le plus grand de leur supplice subsisteroit encore, quelque supposition qu'on puisse faire d'ailleurs. La pureté des mœurs, poursuit ce Pere, ne sera plus alors distinguée de l'incontinence, la cruauté de la bienfaisance, la charité de la haine. Or penser un tel paradoxe, conclut le S. Docteur, ou le dire, n'est-ce pas un blasphême contre la justice & la sainteté de Dieu? Quod dichu quoque scelus est.

D. Ne pourroit-on pas ajouter encore d'autres

réflexions à celles que vous venez de faire?

R. On pourroit observer 1.° qu'une Religion qui annonce un Dieu infini en tout, infini dans sa sagesse, infini dans son amour, infini dans ses graces, doit l'annoncer également infini dans sa sévérité & dans ses vengeances... Que les récompenses des Saints étant éternelles, les peines des méchants doivent l'être aussi; la justice de Dieu étant égale dans le prix de la vertu, & dans le châtiment du vice.

2.º Que la crainte des supplices éternels n'arrêtant

rêtant qu'avec peine les hommes dans la poursuite de leurs desirs, des supplices passagers seroient absolument insuffisants, & dès-lors indignes

de la sagesse du souverain Législateur.

3.º Que la justice des hommes punit les grands crimes par la mort; peine en quelque sorte éternelle relativement à ce monde & au pouvoir de la législation humaine, sans que nous songions pour cela à l'accuser de trop de sévérité (a).

4. Que les Païens mêmes ont professé l'éternité de l'enfer, qu'ils en ont reconnu l'équité, & célébré

sa pleine victoire sur le crime:

..... Sedet æternumque sedebit Infelix Thefeus (b).

Æneid. VI.

(a) Il est vrai, dit S. Augustin, que le sentiment de cette mort passe, mais l'effet ne passe pas, & c'est sur-tout ce que se propose la Loi. Car la premiere & la plus directe intention de la Loi n'est pas de tourmenter pour quelque temps le criminel sur qui elle lance son arrêt; mais par cet arrêt irrévocable, elle pénétre jusques dans l'avenir, & sa vue principale est de le retrancher pour jamais du commerce & de la société des vivants, dont elle l'a jugé indigne : Qui verò morte muldatur, numquid moram qud occiditur, quæ brevis est, ejus supplicium leges æstimant; aus non potius quod in sempiternum eum auferant de societate viventium?

(b) On ne peut point dire ici qu'æternum signisse fort long-temps, puisque le Poëte oppose l'enfer à une espece de purgatoire, qui est, selon lui, déja très-long. ( Eneid. vi. vers 345.) ni qu'æternum signisie jusqu'à la mort, comme dans Horace:

Serviet æternum qui parvo nesciet uti, car ici le pas de la mort est franchi. Platon dit expressé- in Phedo. ment : « Les méchants sont précipités dans le Tartare pour n'en sortir jamais..., » « Ces tourments sont aussi horrisobles qu'ils sont éternels.... » « On peut, j'en conviens,

so faire peu de cas de ce que je dis; mais, après avoir mû- In Gorgia.

Enfin, si malgré la foiblesse de mes lumieres & les bornes étroites de mon intelligence, je trouve tant de raisons & tant de motifs de m'attacher à la croyance d'un enser éternel, puis-je douter que tette éternité ne soit sondée sur beaucoup d'autres raisons bien plus satisfaisantes encore & bien plus invincibles, cachées dans la sagesse de Dieu, tans la justice de Dieu, dans la sainteté de Dieu, puisque ma soi m'assure qu'elles y sont, & que je suis absolument incapable de connoître par les essorts de mon esprit toutes les richesses de ce prosond abîme? Cette réslexion regarde toutes des vérités de la Foi.

#### S. I V.

D. Pourquoi l'Eglise prie-t-elle Dieu de délivrer les ames des Fidèles trépassés des supplises de l'enser (a), si ces supplices sont éternels, &

si l'arrêt qui les ordonne est irrévocable?

R. Jamais l'Eglise n'a prié pour les réprouves: elle fixe ses regards sur le moment qui termine la vie des Fidèles, & prie Dieu de les délivrer, ou plutôt de les préserver de la damnation, de les faire passer de la mort à la vie (b). Il ne faut connoître ni les usages, ni les prieres, ni l'esprit des solemnités de l'Eglise, pour ignorer qu'elle envisage comme présents tous les objets dont elle s'octupe. Elle célèbre la Nativité, la Résurrection, l'Ascension de Jésus-Christ, tous les Mysteres, &

m rement réfléchi & tout bien examiné, je n'ai rien trouvé qui foit plus selon la sagesse, la raison & la vérité. m

Offert. m. rum ac pæl gre defund, leonis, &c Purvatoire.

<sup>(</sup>a) Abjolve, Domine, animas omnium fidelium defundorum de pænis inferni & de profundo lacu; libera eas de ore leonis, &c. Expressions qui pourroient aussi s'apliquer au Purgatoire.

<sup>(</sup>b) Fas eas de morte transire ad vitam. Ibid.

tous les événements qui l'intéressent, comme s'ils s'accomplissoient actuellement. Par là l'attention des Fidèles est mieux soutenue, & leur dévotion plus animée. C'est d'où vient le proverbe de præsenti gaudet Ecclessa. Souvent même elle envisage l'objet de ses Fêtes comme n'étant pas encore arrivé, & semble le chercher dans des jours éloignés (a).

D. Si la croyance d'un enfer est si raisonnable; pourquoi l'Eglise reconnoît-elle un Purgatoire, où

les peines sont passageres?

R. C'est comme si je disois: Puisque la peine de mort est dûe aux criminels de lèse-majesté, pourquoi un bannissement de quelques années estil destiné à des hommes coupables de moindres fautes? Je ne sais s'il y a au monde une persuasion plus raisonnable que celle d'un Purgatoire. Je concois qu'un Protestant imbu des préjugés de sa secte. peut rélister à toute autre preuve du Purgatoire; mais s'il est de sang froid, il ne se soutiendra pas contre ce que la raison lui en apprend. Voici comme pourroit s'exprimer sur ce sujet un Orateur Philo-Joph. & Chrétien: « L'ame de l'homme, qui cesse de vivre sur la terre, est appellée au Tribunal de Dieu: ses œuvres & ses vertus déposent en • sa faveur; la Loi, qu'elle a saintement observée, s'éleve pour la défendre & pour la faire couronner parmi les Saints. Une faute légere, une p foiblesse presqu'imperceptible, un petit désaut p inséparable de la mortalité se montre dans la so-

<sup>(</sup>a) Rorate cœli desuper, & nubes pluans justum.... Excita, Domine, corda nostra ad præparandas unigenitistui vias, ut per ejus adventum purificatis tibi mentibus sere vire mercamur.

p ciété de tant de mérites. Vous qui reconnoissez » un Dieu juste, qui adorez un Dieu miséricor-» dieux, & néanmoins un Dieu ennemi de toute • iniquité, incapable par son essence & par sa naeture de laisser entrer dans sa maison quelque a chose d'infecté par la contagion du péché; ditesmoi, quelle sera la destinée de cette ame juste, & néanmoins chargée d'un péché; sainte, & néan-• moins marquée par une faute contre la sainteté; amie de Dieu, & portant néanmoins dans son » sein quelque ennemi de Dieu? Son péché serat-il place avec ses vertus, sa foiblesse sera-t-elle » couronnée comme son courage, les œuvres Chré-» tiennes seront elles confondues avec les œuvres » de la fragile humanité? Non, vous n'osez pas le ocroire, & les adversaires du dogme du Purga-» toire n'ont osé le dire clairement eux-mêmes. » Mais quoi! cette ame infortunée sera donc ré-» prouvée éternellement sans pitié & sans ressource? La pureté de sa foi, la vivacité de son espérance, ol'ardeur de sa charité, des œuvres saintes sans nombre & sans mesure parleront envain pour elle, & Dieu fermera les oreilles à tant de voix » qui se font entendre à-la-fois avec tant d'éner-⇒ gie & de raison? Gardons-nous bien de le penser. En le pensant, nous attaquerions l'excellence & les perfections infinies du souverain Maître du nonde. Non, Dieu ne mettra jamais dans un • même rang de choses, & n'enveloppera jamais and dans un même sort la surprise & la malice, la • foiblesse & le crime, la distraction dans la priere » & l'abandon total de la priere, le mensonge nofficieux & le parjure détestable, l'homme de » bien souillé de quelques taches légeres & le • scélérat noyé dans son iniquité. Il purisiera l'un, : -

• & réprouvera l'autre. Il est le Dieu de toute • sainteté, & en même temps le Dieu de toute pjustice. Une ame sainte, mais marquée de quelp que souillure, n'entrera pas dans sa demeure, parce qu'il est le Dieu de toute sainteté : & elle y entrera, parce qu'il est le Dieu de toute jus-• tice. Il la réformera donc, il perfectionnera l'é-De clat de ses vertus, établira la pureté de ses œuvres, » & la placera enfin dans sa gloire. Voilà le fondement inébranlable de la croyance du Purgaptoire, & la conclusion que nous devons tirer andes attributs incontestables de notre Juge & de notre Dieu. Delà vient que de tous les dogmes ode l'Eglise Catholique il n'y en a guere de plus répandu, de plus généralement reconnu par ses » adversaires mêmes que le dogme du Purgatoire. » La connoissance d'un Dieu juste & saint a réuni ⇒ les Religions les plus ennemies, les plus oppo-≈ sées dans la croyance du Purgatoire, c'est-à dire • d'un délai de la récompense éternelle, où le juste est encore justifié, & où le saint est encore sanc-» tisié; où un Dieu ossensé ne condamne pas, & où un Dieu magnifique ne récompense pas, parce » que sa colere ne va pas jusqu'à la mort du coupa-» ble, & que sa libéralité est arrêtée par les délits de ⇒ l'homme juste, & cependant coupable. Sages de "l'antiquité, vous l'avez enseigné dans vos Li-» vres (a). Poëtes profanes, mais sublimes, vous » l'avez célébré par vos chants (b). Peuples séduits » par le prétendu Prophete de l'Arabie, votre Al-» coran le professe (c). Hébreux anciens & moder-

(b) Virg. L. vj. Eneid. v. 730.

<sup>(</sup>a) Plato in Timzo.

<sup>(</sup>c) Cribrat. Alcor. à Card. Cusa. - Chron. Turc. à Lonicero, p. 62.

# 582 CATÉCHISME

nes, vous êtes d'accord avec les Chrétiens. Vous croyez le Purgatoire (a). Et vous Grecs indociles, léparés de l'Eglise par un schisme long & opiniarre, n'êtes-vous pas ici contraints de vous joindre à nous contre des Sectaires inconsequents? Peu importe que vous contestiez sur le mot; en priant pour les morts, vous reconnoissez en effet ce que vous niez en apparence, & rejettez dans les termes ce que vous prosessez en préalité (b). »

### CHAPITRE VI

# L'Eglise Catholique.

Ş. I.

D. Les PREUVES qui établissent la vérité du Christianisme en général ne sont-elles pas insussifiantes pour fixer la croyance des Chrétiens, puique, dans le sein même de leur Religion, il y a différentes Sectes?

R. La Religion Catholique a les preuves de sa vérité par rapport aux différentes Communions Chrétiennes, comme le Christianisme en général

(a) Les Juis anciens & modernes prient pour les morts, malgré la croyance d'un enfer éternel. Ce n'est que par des fables & des imaginations ridicules, que quelques uns combattent la conséquence que nons tirons de ces prieres pour la réalité du Purgatoire.

(b) Perpétuité de la Foi, T. 6. L'on ne peut dire, avec quelques Calvinistes, que les Grecs prient pour les mons, parce qu'ils pensent que le jugement des hommes est disséré jusqu'à la fin du monde; puisque les Grecs conviennent que toutes les prieres du monde ne peuvent sauver celui qui est condamné par ses œuvres. Ils dérestent la doctrine de Théophilacte, qui enseigne le contraire.

est distingué par des caracteres propres de toutes. Les autres Religions du monde.

Di. Quelles sont les marques principales qui fondent la distinction de la Religion Catholique?

R. Ce sont les quatre prérogatives inséparables de la véritable Eglise, qui, suivant la doctrine du Concile de Nicée, & l'aveu de tous les Sectaires, doivent la distinguer de toutes les autres. C'est d'être Une, Sainte, Catholique, Apostolique.

#### S. I I.

D. Comment ces quatre caracteres sont-ils propres à l'Eglise Carholique: Faites voir d'abord ce

qu'il faut penser de son unité?

R. Les Sectaires de tous les temps ont été aussi divisés entre eux qu'ils l'ont été à l'égard des Catholiques; ils ne se sont reunis que dans la guerre qu'ils failoient à l'ancienne Eglise. Les mêmes hommes. n'ont pu se tenir à la même croyance, ils ont varié d'un jour à l'autre; le moment où ils se sont séparés des Catholiques a été le commencement de l'incertitude la plus générale & la plus incurable. La Doctrine Catholique est la même dans tous les siécles, dans toutes les plages de la terre. Nous aurions mauvaile grace de prétendre mieux démontrer ce point que n'a fait M. Bossuer dans. l'Histoire des variations. L'Eglise Catholique est la même dans tous les siècles, dans tous les Pays de la terre; jamais ses enfants ne se sont divisés dans la croyance des dogmes une fois décidés par l'Autorité suprême. L'unité de doctrine qui, seson l'Ecriture (a), est la régle & le grand caractere de la

<sup>(</sup>a) Multitudinis autem credentium erat cor unum & enima una, Alt. 4. Idipfum dicatis omnes, & non fint in.

84 CATÉCHISME

vérité, ne se découvre que dans la Communion Romaine.

D. D'où vient que les Sectes séparées de l'Eglise Catholique n'ont pu se réunir dans la prosession d'une même Doctrine?

R. C'est qu'elles n'ont aucun point fixe qui les réunisse. L'Ecriture, qu'elles prennent pour leur unique juge, ne s'explique pas elle-même, & elle est l'occasion, quoique très-innocente, de presque tous les débats qui divisent les différentes Sectes. Il est impossible que, sans la croyance d'un Tribunal infaillible, il y ait jamais une parfaite unanimité dans la Foi. Ce seroit un hasard merveilleux, si sans ce Tribunal plusieurs personnes ou des Nations entieres avoient exactement la même croyance. Or ce n'est pas le hasard qui doit former l'Eglise de Jesus-Christ, dont tous les membres n'ont nécessairement qu'un cœur & qu'une ame. L'idée même de la Religion en général s'oppose à une foi arbitraire & indépendante d'un Juge souverain. Qui dit Religion, dit un nœud sacré qui lie & unit les esprits & les cœurs : les Paiens euxmêmes s'en sont formé cette idée. Or sans un centre d'unité, sans un point fixe, sans un Tribunal absolu & infaillible, sans un Oracle vivant qui détermine tous les esprits, il est absolument impossible que les hommes faits comme ils sont viennent à dire & à penser la même chose : hors de l'Eglise Romaine l'on ne peut donc trouver certe unité parfaite de Religion, ce premier caractere de l'Eglise, que nous faisons profession de croire en ré-

vobis schismata, sitis autem persedi in eodem sensu & in eddem sententid. 1. Cor. 1. Fiet unum ovile & unus Pastor. Joznn. 10.

z citant le symbole: Et unam... Nous avons vu que quiconque renonçoit à l'autorité de la vraie suppl. 2252 Eglise, ne trouvoit plus de terme qui arrête ses

incertitudes & qui fixe ses doutes. Dès qu'on quitte la barque de Pierre, on peut dire comme l'infortuné Palinurus:

Nunc me pontus habet, jaclantque in littore venti. Aneid. VI

D. N'est-il pas aussi difficile de se persuader l'infaillibilité de l'Eglise que de se persuader tel article en particulier, puisque cette infaillibilité est appuyée sur des passages (a) dont il faut conpoître l'authenticité?

R. L'idée de l'infaillibilité de l'Eglise, de l'unité de ses dogmes, d'un Tribunal suprême, résulte de l'idée même de la Religion, & de l'idée d'un Dieu sage & vrai, Auteur de la véritable Religion, comme nous venons de le dire : quand les passages en question n'existeroient pas, cette vérité seroit hors de toute atteinte (b). — Supposons qu'un Protestant se persuadat aussi facilement & aussi fortement la sagesse d'une telle explication qu'il donne à l'Ecriture, d'une telle modification

(a) Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclefiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Matth. 16. - Ecclesia Dei vivi, columna & firmamentum veritatis. 1. Tim. 3. - Ut exhiberet ipfe fibl gloriofam Ecclesiam, non habentem maculam aut rugam aut aliquid hujusmodi, sed ut sit sanda & immaculata. Ephel. s.

<sup>(</sup>b) On voit par-là combien il est faux que, par un cercle vicieux, nous prouvions l'infaillibilité de l'Eglise par l'Ecriture, & l'infaillibilité de l'Ecriture par l'Eglise: puisque l'idée d'une Eglise infaillible résulte de l'idée d'une Religion en général. Outre cela, l'Eglise a des motifs de crédibilité qui lui sont propres, & l'Ecriture a les siens.

qu'il apporte aux dogmes de la Religion, que le Catholique se persuade l'infaillibilité de l'Eglise; sa Secte n'en seroit pas moins désunie. Il ne faudroir encore que du bon sens pour se convaincre que ces Tribunaux privés ne sont que des sources de schisme & des écoles d'une Religion arbitraire.

D. Quoiqu'il soit aisé de se persuader que la vraie Eglise est infaillible, n'est-ce pas un travail infini de rechercher quelle est celle qui jouir essec-

tivement de l'infaillibilité?

**586** 

R. 1.° Toutes les Eglises hérétiques, qui la plupart ne se croient pas infaillibles, ne doivent pas être l'objet de cet examen. 2.° L'Eglise qui a les caracteres de la véritable, qui est Une, Sainte, Catholique, Apostolique, est celle qui jouir de l'infaillibilité: or il n'est pas bien difficile de découvrir l'assemblage de ces quatre caracteres dans l'Eglise Romaine, comme nous le prouvons ici.

#### S. III.

D. Comment la sainteté est-elle un caractere

propre à l'Eglise Catholique?

R. Tout ce que nous avons dit des heureux effets du Christianisme, & de ses victoires sur les L. 4, ch. 3, monstrueux désordres des Païens, a été opéré par les Chrétiens unis au corps de l'Eglise universelle, soumis aux Conciles, au Pape, aux Evêques. Ce n'est ni l'ouvrage des Ebionites, ni celui des Donatistes, ni celui des Luthériens. L'Eglise Catholique est la seule Religion qui conserve & qui maintienne dans toute leur vigueur les loix & les pratiques qui conduisent évidemment à la vraie sainteté. Elle seule a les Sacrements dont usoit l'ancienne Eglise: elle seule a formé & forme encore ces Héros Chrétiens dont nous admirons la sain-

teté éminente. Il faut ignorer absolument l'histoire. ou bien anéantir les faits comme les dogmes, pour ne pas convenir que c'est dans le sein de la seule Eglise Catholique que se sont formés tant de grands Saints, dont nous admirons la vie, dont Dieu luimême canonise les vertus héroiques par les merveilles les plus éclatantes. Sans remonter jusqu'aux premiers siècles, de quelle Eglise étoient les Antoine, les Hilarion, les Athanase, les Hilaire, les Martin, les Basile, les Jérôme, les Augustin, les Grégoire, les Léon, les Isidore, &c? A quelle Eglise étoient attachés S. Anselme, S. Bernard, S. Dominique, S. François d'Affile, Ste Claire, Ste Thérese, S. Charles Borromée, S. François Xavier, &c? Les Eglises séparées de la Catholique oseroient-elles, contre la notoriété des faits, se vanter que tous ces Saints, & une infinité d'autres, ont été de leur communion? Non, ces hommes vertueux n'ont point eu d'autre Foi que celle de l'Eglise Catholique, qui seule a le droit incontes--table de les regarder comme ses enfants & comme · ses éleves.

D. Ne faut-il pas convenir que l'Eglise d'aujourd'hui est bien inférieure en sainteré à l'Eglise primitive? Quelle dissérence entre nos Evêques & ceux des premiers temps, entre les Religieux de la Thébaide & ceux que nous voyons aujourd'hui en Europe!

R. On ne peut trop respecter la primitive Eglis; mais la haute idée qu'on en a, ne doit pas servir à nous faire mépriser l'Eglise des derniers siècles. Dans la primitive Eglise, parmi beaucoup de sainteté, il ne laissoir pas de se glisser des relâchements (a); & dans l'Eglise des derniers siècles,

<sup>(</sup>a) Il n'y a qu'à lire les Epîtres de S. Paul, les Actes

parmi les relâchements qui s'y sont glissés, il ne laisse pas d'y avoir encore beaucoup de sainteté. Il y a aujourd'hui plusieurs abus réformés qui avoient sublisté impunément durant des siècles. En comparant sans préjugé l'état de l'Eglise de nos jours dans toutes ses parties, avec son état dans les premiers siècles, on trouvera que les avantages qu'elle n'a plus, sont remplacés par d'autres. Erasme, qu'on peut citer hardiment en ce sujet, après avoir développé ce parallele dans toute son étendue, conclut que si S. Paul revenoit sur la terre, l'état actuel de l'Eglise ne lui déplairoit pas (a). — Il y a eu dans les premiers siècles des Evêques qui ne seroient pas fort applaudis aujourd'hui; temoins ceux qui s'accusoient avec tant d'emportement devant Constantin, au Concile de Nicée: & il y a aujourd'hui un grand nombre d'Evêques qui, dans les premiers temps, eussent pris place entre les Peres de l'Eglise. Si nos Religieux sont moins austeres que ceux de l'Egypte & de la Syrie, ils sont plus éclairés, plus cultivés, plus utiles; ils ont substitué l'étude au travail des mains; & les Livres dont ils ont enrichi les sciences valent bien des nattes & des corbeilles (b). La plupart sont plus orthodoxes & plus solidement attachés à la vraie

des Apôtres, les Histoires eccléssaftiques des trois premien sécles.

<sup>(</sup>a) Si Paulus hodie viveret, non improbaret, opinor, præsentem Ecclesiæ statum. In hominum vitia inclamaret, &c. Epist. scripta 1529, pridie nonas Nov. edita Coloniz 1541.

<sup>(</sup>b) Voyez les Remarques de M. Saves sur l'Encyclopédie, au mot Freres de la Charité, où l'Auteur résure ce que les Rédacteurs de ce Dictionnaire avoient imaginé contre les études des Religieux.

Foi. On fait que le schisme & l'hérésie ont dissérentes fois ravagé les déserts de la Thébaide avec une facilité extrême, & qu'aujourd'hui ces Monasteres, dont l'austérité est encore la même, sont le séjour de l'entêtement & de l'opiniâtreté dans l'erreur, comme ils sont la retraite de l'ignorance & de la superstition. Le nombre de nos Religieux étant beaucoup plus grand, il n'est pas surprenant qu'il y ait parmi eux des ames lâches & inutiles, des hommes profanes & remplis de l'esprit du siècle, & quelques-uns qui, en matiere de dogme imitent l'entêtement des Moines de l'Orient.

#### IV.

D. Pourquoi un des caracteres de la véritable Eglise, est-il d'être Catholique ou universelle? &

en quoi consiste ce caractere?

R. Selon les Prophetes, le Royaume du Messie doit s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre, & n'avoir pas de fin. Les Apôtres ont constamment regardé toutes les Nations de la terre comme le domaine de Jésus-Christ. Les Peres ont de tout temps réfuté les Hérétiques par leur petit nombre. — La Catholicité de la vraie Eglise consiste, 1.º à renfermer successivement toutes les Nations dans son sein, selon cette promesse: Dabo tibi gentes hæreditatem tuam, & possessionem tuam Plalm, 2. terminos terræ: Je vous donnerai les Nations pour héritage, & votre empire s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. 2.º A avoir dans tous les temps une étendue qui puisse être regardée comme moralement universelle en comparaison de quelques coins de la terre qu'occupent les différentes Sectes qui osent se dire Chrétiennes, & qui se sont séparées de l'Eglise Romaine.

### CATÉCHISME

eati super

fundamen-

lorum.

Ephef. 2.

mande à un Hérétique où est l'Eglise des Catholiques, il lui montrera nos Eglises & non ses Temples.

#### V.

D. Qu'entendez-vous par la qualité d'Apostolique, que vous attribuez à la vraie Eglise?

R. J'entends que l'Eglise a constamment en-

seigné ce qu'elle enseigne aujourd'hui, & que les Hérétiques n'ont jamais pu marquer avec quelque vraisemblance l'époque d'un changement dans ses dogmes. J'entends qu'elle est établie sur Superadifi-le fondement des Apôtres, comme parle saint Paul, que les Evêques de l'Eglise Romaine sont sum Aposto- évidemment les Successeurs de ces premiers Pasteurs, & que les Catholiques d'aujourd'hui croient les mêmes choses que croyoient les premiers Fidèles, instruits & gouvernes par les Apôtres. Il n'y a que cette Eglise dont les annales incontestables marquent bien clairement la succesfion continuelle de ses Pasteurs. S. Irénée déduit cette succession dans l'Eglise de Rome depuis S. Pierre jusqu'à Eleuthere: S. Optat jusqu'à Sirice, S. Augustin jusqu'à Anastase, & depuis Anastase, tous les Ecrivains Ecclésiastiques la déduisent jusqu'à Clément XIV, qui remplit aujourd'hui le Siège de S. Pierre, & cela sans que les plus grands Adversaires de l'Eglise Romaine osent s'inscrire en faux contre ce Catalogue de tous les Successeurs du prince des Apôtres. Il en est de même de tous les Evêchés fondés, ou par les Apôtres, ou par leurs Successeurs, ou par les Papes. Nous y trouvons une liste suivie

mier qui a reçu sa mission d'une autorité légitime.

des Prélats qui les ont gouvernés jusqu'au pre-

Aucun

Aucun Evêque n'a jamais été reconnu légitime Evêque dans l'Eglise Catholique qu'autant qu'il étoit uni de Communion à la Chaire de Pierre. comme parle S. Jérôme, & cela par la profession d'une même Doctrine & d'une même Foi transmise par les Apôtres, & en particulier par leur Chef, qui est S. Pierre, le Vicaire de Jésus-Christ, & le Souverain Pasteur de son bercail. Quelle autre Religion peut présenter une succession si marquée & si connue? Quelle Secte a osé feindre une chaîne de Pasteurs légitimes si serrée & si bien suivie? Confingant tale quid hæretici: c'est le défi que donnoit Tertullien à tous les ennemis de l'Eglise Catholique; & ce défi si hardi & si fûr a bien gagné des forces & de l'importance depuis Tertullien; il parloit de la sorte lorsque la persévérance de l'Eglise ne comptoit pas encore deux siècles; qu'eût-il dit, si une succession non interrompue de dix-huit siècles s'étoit monvirée à lui par les titres & les monuments les plus manifestes & les plus incontestables? « Il y a toup jours, dit M. Bossuer, ce fait malheureux contre so les Hérétiques, ils se sont séparés du grand Corps De de l'Eglise. Mais pour nous, quelle consolation • de pouvoir depuis notre Souverain Pontife, remonter sans interruption jusqu'à S. Pierre éta-» bli par Jésus-Christ, d'où en reprenant les Ponzifes de la Loi, on va jusqu'à Aaron & Moise; ∞ delà jusqu'aux Patriarches & jusqu'à l'origine ■ du monde? Quelle fuite! quelle tradition! quel menchaînement merveilleux! mil n'y a point d'Hérétiques auxquels on ne puisse dire ce que disoit Tertullien à ceux de son siècle: Qui êtesyous? d'où venez-vous? cette seule question de594

vroit les ramener à la vétité (a). En matiere de dogme, la croyance de nos Peres est un excellent argument (b); l'Eglise, suivant la promesse de Jesus-Christ, doit durer toujours : celle qui n'a pas toujours été, n'est pas la véritable.

D. L'Apostolicité de l'Eglise Romaine est-elle

ailée à connoître?

R. Autant il y a de Liturgies, d'usages, de cérémonies, de prieres, de tableaux portant l'empreinte de la vétusté, autant y a-t-il de monuments de l'ancienneté de nos Dogmes, autant de dépositions contre les prétentions des Novateurs. Un homme de génie s'écria un jour en embrassant un pilier d'une ancienne Cathédrale: Ceci est trop li hi tacut vieux pour être faux. Un autre disoit que si les int, lapides hommes se taisoient, les pierres déposeroient contampabunt.

lamaburt. tre les héréfies (c).

D. D'où vient que le goût des controverses & des-disputes qui ont si fortement affecté les Savants des deux derniers siécles, est aujourd'hui presque anéanti?

<sup>(</sup>a Attendite ad Abraham Patrem vestrum, & ad Saram quæ peperit vos. Attendite ad petram de quâ excisi estis, & ad cavernam laci de quâ præcisi estis. Isai. 51.

<sup>(</sup>b) Sicut locutus est ad Parres nostros. Luc. 1.

<sup>(</sup>c) Pour ne pas trop nous étendre sur ces matieres que les Controversistes ont traitées dans le plus grand détail, nous renvoyons sur-tout à deux petits Traités, l'un du Pete d'Orléans, intitulé: Méthode courte & facile pour discerner la véritable Religion Chrétienne d'avec les fausses: Paris, chez Berton, L'autre du P. Lessius, De capessenda verd Religione. L'esprit de parti peut résister aux réstexions simples contenues dans ces deux Ouvrages; mais un esprit droit & dégagé d'une malheureuse prévention ne peut y trouver que l'acquiescement le plus entier.

R. Ce changement vient moins d'une malheureuse indissérence pour les choses de la Religion, que de l'évidence des principes qui établissent l'unité de la véritable Eglise, & la nécessité de se soumettre à son autorité. On a pu les combattre, ces principes dans la premiere fermentation que Luther & Calvin mirent dans les esprits; mais tôt ou tard la raison révendique ses droits, & l'enthousiasme de l'erreur est reconnu pour ce qu'il est. Dès qu'il est démontré que hors du sein de l'Eglise, on ne tient à rien, qu'on ne sait ce qu'on doit croire, ni ce qu'il faut ne croire pas, toutes les controverses sont à terre, & l'on est Catholique ou l'on n'est rien. Nous renvoyons à ce que nous avons dit, L. 3, ch. 4, s. 2.

#### §. V I.

D. Quoique les différentes Sectes Luthérienne, Anabatiste, Arienne, &c. ne puissent s'attribuer les caracteres de l'Eglise Romaine, l'Eglise Grecque, si attentive à conserver les anciens Rits, les Liturgies, les Sacrements, la Hiérarchie, &c. si déclarée contre les Hérétiques des derniers temps, ne peut-elle point jouter avec celle de Rome, & se parer du titre de seule Eglise véritable?

R. 1.º Il conste par l'Ecriture, que c'est à Pierre que Jésus-Christ a commis le gouvernement de l'Eglise universelle; il est prouvé par toute l'antiquité, que Pierre a établi son Siége à Rome. Où est-il dit que Constantinople soit le centre de l'unité Catholique? Si cette détermination dépendoit du caprice des hommes, bientôt tous les liens du Corps mystique de Jésus-Christ seroient rompus par l'ébranlement du centre.

Ppij

- 2.° Tous les Docteurs de l'Eglise d'Orient, les Clément d'Alexandrie, les Athanase, les Bassile, les Cyrille, les Chrysostome, &c. ont reconnu la primatie de Rome, n'ont fait qu'un esprit & qu'un corps avec l'Eglise de Rome: autant de rémoins contre les prétentions des Gres modernes.
- 3.° Les Grecs modernes ont eux-mêmes reconnu solemnellement aux Conciles de Lion & de Florence, la nécessité de renoncer à leur schisme, & de s'attacher au centre de l'unité, qui est le Siège de Pierre. L'Empereur en personne, dans le Concile de Florence, s'est soumis au Chef de

Annal. de l'Eglise universelle. M. de V. parle de cet évé-1 Emp. T. 2, nement comme du riomphe le plus complet de P. 87. l'Eglise de Rome. Le même Auteur observe

2bid. T. 1, qu'en 1075, Démétrius chasse du Trône de Russie, 20. 178. en appella au Pape comme au Juge de tous les Chrétiens. Le Duc Basile a reconnu la même qualité dans le Pape durant la légation du P. Pos-

\* Ac. ss. iervin. Le P. Papebrock \* montre que les Russes maji, T. 1, n'ont suivi que fort tard le schisme des Grecs. Ephem Grec. En Pologne, Transilvanie, Syrie, Grece, Perse, &c. un grand nombre de Grecs adhérent encore aujourd'hui à cette Eglise, comme à la Mere & à

la Reine de toutes les Eglises.

4.° Le ressort de cette Eglise schismatique, en y comprenant même les Russes, n'est pas comparable à celui de l'Eglise Romaine, qui tient dans sa dépendance les régions les plus peuplées de l'Europe, la plus grande partie de l'Amérique, des Fidèles sans nombre dans l'Empiré Ottoman, & comme nous avons dit ailleurs dans toutes les régions du monde. La pauvre Eglise Grecque, dont on peut dire, avec S. Paul, qu'elle est Ser-

vante, & qu'elle est en esclavage avec ses enfants (a) depuis sa séparation, ne s'est point étendue, & a paru absolument dépouilée du principe de sécondiré que Jésus-Christ a laissé à ses Apôtres. Les nouvelles conversions saites dans l'Amérique, à la Chine, au Japon, dans les Indes, &c. sont les

fruits de l'Eglise de Rome.

5.° L'ignorance prodigieuse, la stupide superstion où sont réduits les Peuples & les Ministres de cette Eglise isolée, entraînent nécessairement les grands abus & les désordres énormes qu'on lui reproche en matiere de Religion; depuis un grand nombre de siècles, elle n'a plus en de Docteur célèbre, mi de Concile qui ait mérité quelque attention. Les derniers Grecs savants, tels que Bessarion, Allatius, Arcudius, &c. ont été attachés à l'Eglise Romaine. Si l'on fait le Grand. 8 parallele du Clergé Grec, avec le Clergé La-décad. des Romains, tin, dit Montesquieu, si l'on compare la con-ch. 22.

oduite des Papes avec celle des Patriarches de Constantinople, l'on verra des gens aussi sages

» que les autres étoient peu sensés. »

D. Le Siége de Rome, qui est le centre de l'Eglise Catholique, peut être anéanti; car cette Ville peut être détruite par des Barbares ou par quelque accident physique: en ce cas, que devient le point sur lequel porte tout l'édifice de la Hiérarchie?

R. Plusieurs Auteurs pensent, avec beaucoup de vraisemblance, que la promesse de conserver l'Eglise, & conséquemment la promesse de conserver la succession de ses Chefs, emporte la conservation de la Ville qui fait le Siège de leur Episco-

<sup>(</sup>a) Et servit cum filiis suis. Galat. 4.

pat, puisque c'est cet Episcopat qui fait le titre & le lien de la succession; mais quand Rome périroit, la succession de ses Evêques subsisteroit, comme l'Eglise a conservé la succession Catholique des Evêques, dont les Dioceses sont tombés au pouvoir des Insidèles ou des Hérétiques: & quoique l'exercice de l'autorité Episcopale à Rome suppose cette Ville réellement existante; la primatie du Pape, la dignité de Vicaire de Jésus-Christ, & la sucun lieu pour l'usage de leurs droits, & ne sont attachés à l'Evêché de Rome que par voie de succession. Pierre le vénérable applique ingénieusement à la résidence Papale ce vers de Lucain:

..... Vejos habitante Camillo, Illic Roma fuit.

#### S. V I I.

D. Ces quatre caracteres qui distinguent la Religion Catholique de toutes les hérésies, ne la distinguent-ils pas aussi de la Secte des Incrédules & des Philosophes impies?

R. La chose est évidente par ce que nous avons dit en différents endroits de ce Catéchisme; 1.º leur peu d'union, leurs dissentions, leurs contradictions peu d'union, leurs dissentions, leurs contradictions t, ch. 1, contrastent d'une maniere bien frappante avec l'unanimité des enfants de l'Eglise Catholique. Dieu exécute sur eux l'arrêt prononcé contre les ouvriers de la Tour de Babel (a); souvent le même

<sup>(</sup>a) Et dixerunt: venite, faciamus nobis civitatem & turrim, cujus culmen pertingat ad cœlum.... Descendit autem Dominus & dixit.... descendamus & confundamus ibi linguam eorum, ut non audiat unusquisque vocem proximi sui. Atque ita divisit eos Dominus.... & cessave-

Auteur renverse ses propres principes, & détruit dans un endroit ce qu'il établit dans l'autre: leurs langues, comme dit le Prophete, se sont tournées contre eux-mêmes (a). 2.º Nous avons vu aussi où conduisoient leurs principes, & quels estets y étoient inséparablement attachés. Nous en avons parlé selon la raison \*, & d'après l'expérience \*\*. — \*L.1, ch. 9.
3.º Nous avons prouvé que le nombre des vrais att. 6, \$. 10, Incrédules étoit très petit, qu'à peine en trouvoit-L. 1, ch. 1. on qui le sussent que leur doctrine n'est point pour le Peuple, que le Peuple ne peut ni la goûter L. 3, ch. 2, ni la mettre en pratique. Le Peuple sût-il tel qu'il doit être pour en prositer, les Philosophes se met-

runt ædificare civitatem, Gen. xi. - Divisi sunt ab ird vultûs ejus. Psal. 54. – a Je consultai les Philosophes, dit J. J. » Rousseau, je feuilletai leurs Livres, j'examinai leurs di-» verses opinions, je les trouvai tous siers, assirmatifs, » dogmatiques, meme dans leur scepticisme prétendu, n'ignorant rien, ne prouvant rien, se moquant les uns so des autres; & ce point, commun à tous, me parut le » seul sur lequel ils ont tous raison. Triomphants quand ∞ ils attaquent, ils sont sans vigueur en se défendant. Si p vous pesez les raisons, ils n'en ont que pour détruire. si vous comptez les voix, chacun est réduit à la sienne. Dis ne s'accordent que pour disputer. Les écouter n'étoit » pas le moyen de sortir de mon incertitude. » Emile, T. 3, p. 27. - a Quelles sont les leçons de ces amis de n la fagesse? A les entendre, ne les prendroit-on pas pour nune troupe de Charlatans qui crient chacun de son côté » sur une place publique: venez-à moi, c'est moi seul qui ne trompe point. » Discours couronné par l'Açad. de Dijon, en 1750.

(a: Infirmatæ funt contra eos linguæ eorum. Plal. 63. Voyez le Déifme réfuté, la Religion vengée de l'incrédulité par l'incrédulité même, &c. 3, ch 2, troient-ils en état de la lui enseigner; les verroiton parcourir toutes les régions de la terre, se faire à toutes les mœurs, à tous les climats, pour y cablir le fruit de leur Apostolat. - 4.º A la vérité leurs erreurs sont pour la plupart fort anciennes. On en trouve la réfutation dans les Ecritures (a), dans les SS. Peres, dans les Théologiens de tous les siècles; mais, malgré cette ancienneté, l'on ne peut les considérer comme un corps de doctrine transmis par une longue suite de générations aux Raisonneurs du dix-huitieme siècle, parce que, dans cette Tradition, il ne peut y avoir plus d'unité, ni plus d'ensemble que dans la doctrine même. Les erreurs s'oublient & se renouvellent; ensevelies durant des siècles, elles reparoissent par intervalle pour l'épreuve des ames fidelles, & le malheur des Chrétiens lâches. Les vérités de la Religion sont de tous les siècles, elles ne dependent ni du temps, ni du goût des hommes (b).

(b) Veritas autem Domini manet in æternum. Pf21. 116. Jesus Christus & heri, & hodie & ipse in sæcula, Heb. 13.

<sup>(</sup>a) Tous les propos de nos Matérialistes sont exposés at second chap. de la Sagesse. On voit par-là qu'ils ne sont rien moins que le fruit des progrès de la Philosophie: Dixerunt enim cogitantes apud se non rede: exigum b cum tædio est tempus vitæ nostræ, & non est refrigerium in sine hominis, & non est qui agnitus sit reversus ab inferis: quia ex nihilo nati sumus & post hoc erimus tanquam si non suerimus: quoniam sumus slatus est in naribus nostris: b sermo scintilla ad commovendum cor nostrum: qua extinct cinis erit corpus nostrum, & spiritus disfundetur tanquam mollis aër... Venite ergò & fruamur bonis quæ sunt, b utamur creatura tanquam in juventute celeriter, &c. C'est exactement le sommaire & le résultat des deux volumes du Système de la nature.

### CHAPITRE VII.

# Examen de quelques matieres particulieres.

D. OUTRE LES GUERRES que les Philosophes font aux preuves & aux mysteres de la Religion, leur critique ne s'attache-t-elle pas particulièrement à d'autres matieres?

R. L'objet de leurs déclamations les plus ordinaires sont la confession, les cérémonies de l'Eglise, l'autorité du Pape, les biens Eccléssastiques, la Théologie scholastique, le célibat, les superstitions & les abus.

#### ARTICLE PREMIER.

### La Confession.

D. L'USAGE DE LA CONFESSION établi par Jésus-Christ lui-même, & vainement combattu par les Controversistes Protestants (a), est il aussi avantageux aux Fidèles qu'il est respectable par son institution divine?

R. Pour s'en convaincre, il suffit de recueillir les rémoignages de ceux-là mêmes qui, dans des moments d'humeur, ont entrepris de proscrire

<sup>(</sup>a) Tout ce qui est purement Théologique, n'est pas de notre ressort. Bossuer, Bellarmin, Becan, Seedorsf, Schessmacher, &c. ont dit aux Protestants tout ce qu'il falloit pour ramener à la vértité tout homme qui ne se fait pas un devoir religieux de la combattre.

fur is Trag. d'Olympie.

du Curé.

B. 41.

une si sainte institution; nous nous contenterons volt. rem. de quelques-uns des moins suspects. . Il n'y a » peut-être point d'établissement plus sage. La » plupart des hommes, quand ils sont tombes » dans de grands crimes, en ont naturellement » des remords: les Législateurs qui établirent les mysteres & les expiations, voulurent également » empêcher les coupables de se livrer au désespoir Dia. phil. » & de retomber dans leurs crimes.... La Conart. Catech. » fession est une chose excellente, un frein aux » crimes invétérés: dans l'antiquité la plus reculée, mon se confessoit dans la célébration de tous les ranciens mysteres. Nous avons imité (a) & fanc-» tisie cette sage pratique; elle est très-bonne pour » engager les cœurs ulcérés de haine à pardonner, » & pour faire rendre aux voleurs ce qu'ils peu-» vent avoir dérobé à leur prochain... Les enne-Annal. de mis de l'Eglise Romaine, qui se sont élevés con-» tre une institution si salutaire, semblent avoir ôté » aux hommes le plus grand frein qu'on pût met-» tre à leurs crimes. Les Sages de l'antiquité en ⇒ avoient eux mêmes senti l'importance : s'ils n'a-» voient pu en faire un devoir à tous les hommes, » ils en avoient établi la pratique pour ceux qui » prétendoient à une vie plus pure; c'étoit la preniere expiation des Initiés chez les Egyptiens,

> » & aux mysteres de Cérès Eleusine. Ainsi, la Re-» ligion Chrétienne a consacré des choses dont

<sup>(</sup>a) Il ne s'agit pas d'examiner ici cette imitation, d'antant plus que l'Auteur la rejette dans le passage suivant. On L. 4, ch. 2. sait que les Philosophes sont dériver des anciens Peuples art. 2, 5.6, tous les usages Chrétiens: nous nous contentons de faire P. 279. remarquer l'hommage qu'ils rendent à la sagesse & à l'utilité de la confession.

Dieu avoit permis que la fagesse humaine en-» trevît l'utilité & embrassat les ombres..... L'Auteur de l'Histoire philosophique & politique du commerce des Indes, quoiqu'ennemi déclaré de toute Religion, n'a pu refuser des éloges à la Confession. « Les Jésuites ont établi dans le Paraguay T. 3. p. 250. ⇒ le gouvernement Théocratique, mais avec un » avantage particulier à la Religion qui en fait » la base: c'est la pratique de la Confession, infiniment utile tant que ses Ministres n'en abu-» seront pas : elle seule tient lieu de loix pénales, & » veille à la pureté des mœurs. Dans le Paraguay, ■ la Religion, plus puissante que la force des armes, conduit le coupable aux pieds du Magistrat. ⇒ C'est là que loin de pallier ses crimes, le repenrir les lui fait aggraver; au lieu d'éluder la peine, 🖚 il vient la demander à genoux : plus elle est sévere » & publique, plus elle rend le calme à la conpscience du criminel. Ainsi, le châtiment, qui par-rout ailleurs effraie les coupables, fait ici » leur consolation, en étouffant les remords par ∞ l'expiation. Les Peuples du Paraguay n'ont » point de loix civiles, parce qu'ils ne connoissent point de propriété: ils n'ont point de loix crimi-» nelles, parce que chacun s'accuse & se punit vo-» lontairement : toutes leurs Loix sont des pré-» ceptes de Religion. Le meilleur de tous les » gouvernements ce seroit une Théocratie, où » l'on établiroit le Tribunal de la Confession, s'il » étoit toujours dirigé par des hormes vertueux, Suppl. an pu voir les inscriptions tirées de l'Ecriture, placées en Italie sur les Confessionaux, sans en être touché, & sans les rapporter avec une pieuse comL. 4. ch. 3. plaisance (a).... Nous avons rapporté ailleurs le art. 6. S. 2. jugement de J. J. Rousseau.

D. N'y a-t-il pas eu en cette matiere des doc-

trines erronées, & de révoltants abus?

R. Il v a eu sans doute en ceci, comme en touts choses, des excès, dont l'autorité de l'Eglise a travaillé & travaille encore à ramener ceux qui k sont écartés des régles établies. Il y a eu des tigueurs & des relâchements. Les uns ont paru envisager la Confession comme un simple récit des péchés, & ont perdu de vue les sentiments de pénir tence dont elle devoit être le fruit : les autres en ont fait un bien de si difficile accès, qu'à peine y ose-t-on aspirer. Qu'est ce que cela prouve, sinon qu'on peut raisonner très mal sur des choses très vraies & très-bonnes? - Les maux qu'a pu produire le zèle indiscret de quelques Confesseurs ont été rares & passagers; & les biens que la Confession produit sont constants & journaliers. Les Philosphes voudroient-ils qu'on se privat de manger & de boire, parce que quelques gourmands sont morts de leurs excès? Les abus empêchent-ils que la Confession ne soit un frein à la licence, une source séconde de sages conseils, une sensible consolation pour les ames affligées de leurs péchés; k Confession cesse-t-elle d'être un excellent moven

<sup>(</sup>a) Ne taceat pupilla oculi tui. — Ibo ad patrem meum, & dicam: Pater peccavi. — Soluta erunt in cælis.—Redi anima m in requiem tuam. — Vade, & ne deimceps pecca. — Qui vos audit, me audit. — Venite ad me omnes qui fatigati estis & onerati. — Corripiet me justus in misericordid. — Vide si via iniquitatis in me est: & deduc me in vid æternd. — Ut audiret gemitus compeditorum. Ces inscriptions expriment estectivement très-bien l'esseit & l'esset du Sacrement de Pénitence.

de cultiver les semences de la piété dans des ames bien nées, où elles fructissent comme d'elles-mêmes; d'empêcher que des passions naissantes ne les étoussent dans les autres; de donner un appui à l'innocence; de réparer les déprédations du larcin; de renouer les nœuds de la charité; d'entretenir l'amour de la concorde, de la subordination, de la justice, de toutes les vertus; de déraciner des cœurs l'habitude des désordres, de la désunion, de la révolte, de tous les vices?

### ARTICLE II.

### Cérémonies de l'Eglise.

D. Puisque Dieu veut être honoré en esprit & en vérité, pourquoi ce grand nombre de rits & de cérémonies instituées dans l'Eglise Catho-

Lique?

R. L'expérience nous apprend qu'il faut des spectacles pour attacher le Peuple: une Religion dépouillée de tout appareil extérieur ne peut ni l'affecter ni l'instruire; &, selon la remarque judicieuse de l'Ami des Hommes, toute Religion réduite au pur spirituel est bientôt reléguée dans l'empire de la Lune. Au lieu des nudités scandaleuses, des jeux & des danses indécentes de la Grece; au lieu des folies & des licences qui déshonoroient les Fêtes Paiennes; au lieu des spectacles tumultueux & barbares du Cirque & de l'Amphithéâtre, la Religion occupe les Peuples de cérémonies pleines de gravité & de décence, propres à lui inspirer des mœurs douces & pures. Il n'y a que l'homme charnel ou dissipé qui puisse

assister à la pompe de nos sacrifices, entendre le chant de l'Eglise, ses liturgies, ses prieres, ses cantiques (a), sans céder aux impressions de la Religion, & nourrir sa foi par les sentiments d'une dévotion assectueuse.

D. Pourquoi les Protestants, malgré le zèle qu'ils témoignoient pour la conservation du Christianisme, ont-ils abrogé presque tout culte extérieur?

R. Les rits, les cérémonies, les usages, les formules, les prieres, &c. sont une barrière que l'Eglise a toujours opposée à l'introduction des nouveaux dogmes. Lorsque les Protestants voulurent établit leur doctrine, il fallut qu'ils commençassent par supprimer tout le rit extérieur qui déposoit contre eux. Profession de foi muette, mais energique & intelligible à tous. Ce seul trait suffit pour montrer combien il est nécessaire de conserver les rits anciens, & combien il seroit dangereux d'y donner atteinte. - Malgré la guerre déclarée aux cérémonies, les Luthériens y sont revenus presque aussi-tôt après les avoir répudiées. Mais, en substituant des pratiques arbitraires & des rits défigurés aux usages de l'ancienne Eglise, ils ont ôté aux cérémonies l'impression du respect que donne l'âge & l'autorité. Les Calvinittes con-

<sup>(</sup>a) S'il y a dans quelques uns de ces Cantiques trop de fimplicité, un très-grand nombre est plein de choses, de sentiments & d'expressions touchantes. Sans parler des Pseaumes & des Cantiques tirés de l'Ecriture, dont les plus grands génies ont admiré la sublimité, il ne faut pas être enthousiaste pour trouver un aliment à la plus solide piété dans le Te Deum, le Lauda Sion, le Veni Creator, te Pange lingua, le Salve Regina, les Présaces de la Messe, &c.

PHILOSOPHIO UE. vlennent de bonne foi qu'ils ont porté un grand coup à la piété. Dans quelques Pays, ils ont aujourd'hui des orgues, des cloches & d'autres usages Catholiques qu'ils avoient d'abord aboli comme des choses monstrueuses. L'Auteur de la Physique Sacrée convient qu'on ne peut lire l'Ecriture sans y voir la condamnation de la Secte sur cet article (a). Un autre avoue que le culte intérieur s'est affoibli par l'abrogation des cérémonies (b). Je suis Catholique en ce moment, disoit le fameux Misson (c) en parlant de la pompe de la Religion à Rome (d). On lit dans une Lettre de Richard Simon une réponse remarquable de Saumaise : « Vous autres Leur. choi » Puritains, vous vous mettez peu en peine de ce fes, T. 1; » qui regarde l'office ecclésiastique. Cependant permettez-moi de vous dire que vos gens ont si s fort raffiné pour épurer la Religion Chrétienne.

» qu'ils en ont fait un squelette. Et c'est ce que té-

(b) Equidem negandum non eft, inter Protestantes simul cum carimoniis pietatem refriguisse. Beger. num. Pontif.

Append. ad Florum, p. 40.

(c) Auteur Protestant, ou plutôt libertin & impie, trop connu par un Voyage d'Italie, où l'on trouve le germe de l'athéisme & d'une irréligion totale, noyé dans un tas de déclamations frénériques contre l'Eglise Catholique.

(d) Quelle différence dans le sentiment qu'éprouve le Catholique lorsque de la majesté de nos Eglises & de la pompe de nos cérémonies, il se trouve transporté dans La nudité & le silence des Temples protestants!

<sup>(</sup>a) Verbis & gestibus multas esse vires persuasi sumus, & tamen legimus veteris Testamenti Prophetas usos esse miris gesticulationibus, quas derideremus hodie & superstitiosis adscriberemus ritibus. Hic in resuscitatione filii unici Sareptani admensus est sese Elias ad puerum ter. Ità & maximi Prophetæ maximus discipulus Elisæus Sunamitidis filium, &c. Phys. s2c. T. 4, p. 589.

moignoit autrefois Saumaise à la Peyrere, auteur des Préadamites. Celui-ci, comme je l'ai appus de lui-même, ayant marqué à Saumaise que dans le Livre qu'il (Saumaise) avoit composé tou-chant la Transubstantiation contre Grotius, il avoit trouvé bien des choses qui établissoient l'antiquité des cérémonies de l'Eglise Romaine, ou plutôt de toutes les Eglises du monde: Nostri, répondit Saumaise, resecuerunt Religionem usque ad vivum.

D. Plusieurs des cérémonies de l'Eglise ne sontelles pas imitées des Païens: ne trouve-t-on pas chez eux l'idée de nos Processions (a), l'usage de l'Eau-Bénite (b), &c?

Ci-deflus, P. 279. R. Pour croire que les Chrétiens aient pu le modeler sur les Païens, il faut ignorer l'histoire de l'Eglise naissante, & ne savoir pas l'horreur que les premiers Fidèles avoient de tout rit idolâtre. Mais il y a des manieres de culte que la nature suggero, & que la raison découvre à la premiere vue. Il ne saut donc pas être surpris de trouver chez plusieurs Peuples à-peu-près le même sont de cérémonies; tous ont senti que les mêmes démonstrations extérieures qui peuvent témoigner aux hommes le respect, la soumission, la reconnoissance pouvoient également saire paroître les mêmes sentiments envers la Diviniré. Il n'a pas fallu des réstexions prosondes pour comprendre que se prosterner ou stéchir les genoux est une

 <sup>(</sup>a) Intereà ad templum non æquæ Palladis ibant
 Scrinibus Iliades passis, peplumque ferebant
 Suppliciter tristes, & tonsæ pedora palmis. Æn. I.

<sup>(</sup>b) Dic corpus properet fluviali spargere lymphâ. Æn. IV.

marque de soumission; que par les offrandes & les sacrissices on reconnoît avoir tout reçu de Dieu; que, par la priere, on rend hommage à sa puissance; que c'est sanctisser en quelque sorte les Villes & les Champs que d'y porter avec piété & avec décence des choses sacrées; d'implorer la bénédiction du Ciel autour de nos habitations; de saire retentir les chemins publics des louanges de Dieu (a), & que c'est en même temps une espece de triomphe décerné à la Religion (b); que se laver dans l'eau est un symbole de purisscation; qu'une onction d'huile ou de parsum est un signe de guérison ou de consécration; que les repas communs sont une preuve de fraternité, & ainsi du reste.

#### ARTICLE III.

Autorité du Pape.

#### §. I.

D. Pourquoi Jésus-Christ amil établi saint Pierre & ses Successeurs Chefs de son Eglise?

R. La nécessité d'un Chef est reconnue dans tous les Etats; les plus Républicains ne peuvent s'en passer: il est visible qu'en matiere de Religion & de choses spirituelles, il est plus nécessaire que par-tout ailleurs. La Société civile se conserve plus aisément que la Société de Reli-

<sup>(</sup>a) Ut cantent in viis Domini: quoniàm magna est gloria Domini. Plal. 137.

<sup>(</sup>b) Les triomphes des anciens vainqueurs, les entrées folemnelles des Princes sont des processions profanes.

gion. Puisque la Religion ne régle pas seulement les dehors de l'homme, mais encore son intérieur, ses pensées comme ses actions, son espite comme son cœur; il lui faut une autorité proportionnée à la sublimité de sa législation, qui est toute divine; il faut une union entre ses membres, qui établisse d'une maniere plus sûre que toutes les peines afflictives, la perpétuité de la Société générale: cette union ne peut subsister sans un centre commun, où toutes les divisions de cette administration spirituelle aillent se rendre.

D. D'où vient donc que les Protestants ont combattu avec tant de chaleur la puissance des Pontifes de Rome?

R. Les plus sages d'entre eux ont cru, que bien loin d'abroger la légitime puissance du Pape, il faudroit l'établir si elle ne l'étoit pas. Ce sont les propres termes de Melancthon, le plus sens de tous les prétendus Résormateurs (a. Grotius dit & prouve solidement la même chose (b). Jacques I, Roi d'Angleterre, Leibnitz, Sayvel, &c. n'y on rien trouvé que de raisonnable.

D. Pourquoi l'autorité Papale a-t-elle moiss éclaté dans les premiers siècles de l'Eglise que dans

les temps postérieurs?

R. Le Pape a été de tout temps regardé comme le Chef de l'Eglise, & le Pere commun des fidèles. Tous les Conciles écuméniques présentent des monuments de la croyance des Peuples sur cet article. Les preuves de fait viennent à l'apppi

(a) Boss. Hist. des variat. Liv. 13, n. 6.

<sup>(</sup>b) Grotius, annot. ad Confult. Cassand. ad art. 7, & in animady. Riveti.

PHILOSOPHIQUE. de la doctrine des Livres; car on voit de grands exemples de l'autorité Papale des les premiers siècles de l'Eglise. Si ces exemples sont encore plus fréquents dans des temps postérieurs, e'est que dans les fiécles voisins de Jesus-Christ, où sa memoire étoit encore toute récente, où l'Esprit-Saint se répandoit plus libéralement, où la Foi & la morale étoient foutenues par-tout par de grands exemples, où 11 y avoit, pour ainsi parler, autant de Saints & d'Apôtres que d'Evêques & de Prêtres: la saine doctrine, le lien de la paix, la discipline ecclésiastique se conservoient comme d'eux-mêmes. Plus tard la charité s'est refroidie. l'union s'est relâchée, la zizanie s'est mêlée au bon grain, la discipline a recuides atteintes: l'autorité d'un Chef a été plus clairement, plus souvent reconnue, parce qu'elle a été plus nécessaire. Casaubon, quoique Protestant, fait à peu près la e ny mana n même reflexion (a).

D. N'a-t-on pas disputé sans relâche pendant des siècles sur l'étendue de l'autorité pontificale;

<sup>(</sup>a) Neque verò dubium mihi est, tantum isual studium quod videmus ab eo (Leone M.) adhibitum, ut sedes Romana in masus extenderetur, à bond principio suisse prosectum & ad sinem optimum spectasse. Vastabant illa ætate Ecclesiam perditissimi hæretici, qui magnas quotidie strages, velut apri vineam ingresse edebant, neque erant qui progrèssibus corum sese opponerent, qui quidem causam bonam possent adjuvare præter Romanum Episcopum. Nemo autem peritus rerum Ecclesiæ ignorat, opera Romanorum Pontiscum per multa sæcula Deum esse usum in conservanda sareaceda sidei doctrina. Hoc intelligens Leo M. & quotidiand experientid edocus, quantum veræ sidei interesset, ut paratum illi semper esset in seda Romana præsidium sirmissimum, modis omnibus, ut ita esset, procuravit, &c. Casaub. caose, w. ad Annal. Baron.

mes n'eussent été fréquents; on peut dont roire que c'est par un effet de la Providence, w que le Pape s'est trouvé indépendant, & Maîstre d'un État assez puissant, pour n'être pas vailément opprime par les autres Souverains; safin qu'il fut plus libre dans l'exercice de la puissance spirituelle, & qu'il pût contenir plus saiscment les autres Evêques dans le devoir. ⇒ C'étoit la pensée d'un grand Evêque de notre m temps. »

D. Ne faut-il pas convenir de bonne foi, que les Papes ont souvent abusé de leur autorité, & qu'ils ont recule les bornes que Jésus-Christ leur

R. Jesus-Christ nous avertit expressement que

avoit marquées?

1.389.

les Chefs de la Religion ne sont point impeccables, & que leurs fautes ne doivent pas affoiblir le respect qui leur est dû (a). Si l'abus de l'autorité pouvoit faire conclure contre les titres de celui qui l'exerce, il n'y auroit plus d'autorité sur Ci-dessus, la terre. Les siècles d'ignorance & les trames des passions humaines ont porté de grands désordres dans tout ce qu'il y a de Cours, de Tribunaux, d'Académies, de Sociétés d'homme sur la terre; & quand ces temps de calamité font passés, il faut jetter un voile sur les plaies qu'ils ont faites à l'humanité & à la Religion. C'est l'avis renstatius, fermé dans de fort beaux vers d'un Poète mé-'diocre:

> Excidat illa dies ævo: nec postera credant "Scaula; nos certé taceamus, & obruta multá Nocte tegi nostræ patiamur crimina gentis.

<sup>(</sup>a) Super cothedram Moyfi sederunt Scribæ & Pharisai. Omnia ergò quæcumque dixerint vobis, servate & sacite: secundum opera verò corum nolite facere. Matth, 23,

#### ARTICLE IV.

#### Les Biens Ecclésiastiques.

-D. Les biens de l'Eglise sont le fruit de la piété des Fidèles, mais certe piété étoit-elle bien éclarée? n'a-t-elle pas appauvri les Etats, & diminué les ressources de la société?

R. Les plus grands Princes, Constantin, Char-Temagne, S. Louis, Charles-Quint, &c. ont été libéraux à l'égard de l'Eglise, sans que leur puis-Sance en ait souffert. Les Ecclésiastiques en France. (& il en est aujourd'hui de même ailleurs contribuent aux besoins de l'Etat plus qu'aucun autre Corps: leurs biens valent au Roi incomparablement plus que ceux des Laïcs (a). Outre cela, les biens de l'Eglise sont une ressource toujours ouverte dans les grandes nécessités; ressource que Henri VIII a bien regrettée: Charles-Quint disoit que ce Prince inconsidéré avoit tué la poule qui pondoit des œufs d'or. Ces biens d'ailleurs n'appartiennent pas à des étrangers; ils appartiennent à nos oncles, à nos neveux, à nos coufins, qui aident leurs familles, qui consolent les affligés, qui soulagent les indigents, qui levent les mains au ciel pour en attirer les bénédictions auxquelles on doit la prospérité des Etats: ils sont une ressource pour beaucoup de familles, un établisse-p. 398. ment pour les enfants, que les Protestants n'ont

Q'q iv

<sup>(</sup>a) Voyez la preuve avec tout le détail possible dans l'Apol. de Louis XIV., au sujet de la révocation de l'Edit de Nantes; & dans le Dict. anti-phil. art. Abbe', édit. d'Avignon, 1771, p. 7.

cellé de regretter. Les Sujets des Ecclésiastiques sont pour l'ordinaire traités avec plus de douceur & d'humanité. Les Abbayes riches sont les Hôtelleries des étrangers, l'asyle des Pauvres. L'argent des Ecclésiastiques reste dans le Pays: celui des Séculiers est porté ailleurs par les voyages, les Comédiens, les dépenses fastueuses, &c. On peut s'instruire sur cette matiere dans un Ouvrage du P. Mamachi, dont le sujet est: Les biens de l'Eglise sont utiles & nécessaires à l'Etat.

D. Ne seroit-ce pas enrichir l'Etat, que de lui

R. Nous venons de répondre à cette question par un mot de Charles-Quint, que le Philosophe Hume a trouvé très-sage & très-vrai. L'état, quelque riche qu'il soit, peut s'appauvrir par une mauvaile administration, ou par des guerres rui-

attribuer les revenus de l'Eglise?

neuses, & n'est-ce pas une excellente politique que de lui ménager une ressource? Ceux qui par l'avis de Luther se sont emparés des biens de l'Eglise, sont-ils devenus plus formidables à leurs voisins? Le témoignage de Luther même, en cette matiere, ne seroit-il pas reçu de nos Philo-In Symposia- sophes? Comprobat experientia, eos qui Ecclesiasris. Cap. 4. tica bons ad se traxerunt, ob ea tandem depauperari & mendicos fieri. Il rapporte à cette occasion les paroles de Jean Hund, Conseiller de l'Electeur de Saxe: Nos nobiles cænobiorum opes ad nos traximus. Opes nostras equestres comederunt, & consumpserunt hæ cænobiales, ut neque cænobiales neque equestres amplius habeamus. Il finit par l'apologue d'un aigle, qui emportant de l'Autel de Jupiter des viandes qui lui étoient offertes, emporta en même temps un charbon qui mit le feu à son nid.

#### ARTICLE V.

#### La Théologie Scholastique.

#### **S.** I.

D. EST-CE ABSOLUMENT sans raison que les Philosophes ont insulté si vivement au Christianisme, en relevant les écarts de quelques Théo-

logiens?

R. N'est-ce pas agir sans raison, que de mépriser des vérités respectables à cause de l'ignorance
ou du mauvais goût de ceux qui entreprennent
de les expliquer & de les désendre? — Les Philosophes en méprisant les Théologiens, s'arrêtent
à une misérable équivoque. Les Origene, les Athanase, les Basile, les Grégoire de Nazianze, les
Jérôme, les Chrysostome, sont des Théologiens
du premier ordre, & ceux dont l'Eglise a toujours
fait le plus de cas. Nos Philosophes écrivent-ils
d'une manière aussi sensée & aussi solide que ces
grands Hommes.

D. La Théologie scholastique ne mérite-elle pas tout le mépris que les Sages de ce siècle en

ont conçu?

R. La Théologie scholastique, qui a ensanté tant de volumes qui ne sont plus lus de personne, & tant d'opinions inutiles qui ont absorbé & sait disparoître les points auxquels on devoit s'attacher par présérence, a eu de grands désauts. Les dissérentes écoles s'en sont trop servies pour établir leurs opinions particulieres, & trop peu pour faire connoître les sublimes grandeurs & les preuves victorieuses de la Religion. Elle a répandu

quelquefois l'obscurité sur des vérités simples. & poussé trop loin le raisonnement sur des inutilités. Cependant elle n'a jamais mérité le mépris qu'on affecte d'en inspirer. Il est d'une fausset palpable qu'elle ait jamais donné atteinte au dogme (a): il est au contraire certain qu'elle fournit pour la défense de la Foi de grandes lumieres & de grandes connoissances; mais elle pourroit les mieux dépouiller & les faire moins acheter. — Si les petits détails où un Théologien est quelque fois obligé d'entrer, ne se ressentent pas de la dignité & de la majesté de la Religion, c'est que l'édifice le plus magnifique dans sa totalité, a des parties mois précieules, sans lesquelles il ne subsisteroit pas. -Quand les Théologiens se sont oubliés, il y a toujours eu des Chrétiens sages qui les ont condamnés, & qui ont réclamé contre leurs délits. Les Philosophes viennent trop tard pour dire des chofes neuves sur cette matiere; Melchior Canus, Habert, Fleuri, Petau, Holstenius, Muratori, &c. ont prévenu leurs critiques.

D. Ne seroit il pas expédient de dépouiller la

Altération du Philosophie l'Aristote, 1696.

<sup>(</sup>a) Un Ecrivain dont nous avons déja fait mention, 2f-Dogme Théo-servi à la faction des Arnaud & des Quesnel, prétend que logiq. par la la Scholastique a altéré le dogme de la Trinité, qui, selon lui, consistoit anciennement à professer trois natures en Dieu. Raisonner de la sorte, c'est afficher l'ignorance la plus grossiere, parce qu'il est connu que les Théologiens ont constamment défendu contre les Sociniens & les Sophistes la Foi de Nicée. C'est afficher l'hérésie; d'abord celle des Trithéites, & de plus celle des Sectaires modernes, qui affirment que la vraie Foi a péri contre la promesse de Jésus-Christ, & qu'elle ne s'est retrouvée que dans quelques têtes échauffées des derniers siécles C'est afficher l'athéifme, parce qu'en Établissant trois natures en Dieu, on en détruit l'effence.

# PHILOSOPHIQUE. 619 Théologie de cet appareil de syllogisme qui lui

donne un ton contentieux & un air hérissé?

R. Les régles de la Logique, & l'usage des syllogismes sont nécessaires dans toutes les sciences, mais sur-tout dans celles où l'erreur se présente avec tout l'art de la chicane & toutes les ressources des sophismes. Ceux qui ont travaillé à la conversion des Sociniens, connoissent particulièrement cette nécessité; ces Hérétiques ne prêtent l'oreille à l'instruction qu'autant qu'on est en état de détruire leurs raisonnements captieux: c'est la propriété des anciens & des nouveaux Ariens (a).

D. N'est-ce point le désaut des Théologiens, de décider de tout, de condamner tout ce qui n'est point assorti à leurs opinions, de trouver des hérésies, des péchés où il n'y en a pas même l'ap-

parence?

R. Ce défaut de quelques Théologiens n'est pas le défaut de la Théologie, & ce défaut s'affoiblit tous les jours. Depuis que le P. Petau a rappellé la vraie méthode de traiter les Dogmes, l'étude des Peres & des Conciles a fait des progrès rapides, la lumiere s'est répandue avec plus d'abondance sur toutes les parties de la science de la Religion. Les défauts qui n'ont pas encore disparu, ne promettent pas de se maintenir longtemps. C'est à Rome sur-tout qu'on retrouve au-jourd'hui le vrai goût de l'antiquité; là les opi-

<sup>(</sup>a) Non inquirentes quid facræ doceant paginæ, séd eujusmodi syllogismorum forma reperiatur... quod si quis aliquem scripturæ locum illis objiciat, examinant, utrum connexum, an disjunctum syllogismi genus ex eo consici possit. Euseb. L. 5. Hist. Eccles. c. 28.

nions ne sont que des opinions, le fond de la Religion y est scrupuleusement conservé. L'application à l'enseignement des Peres, la sage tempérance dans l'usage de la Scholastique, une réserve éclairée à approuver ou à condamner, y sont l'honneur des Ecoles Théologiques.

D. D'où viennent la plupart des désauts de la

Théologie Scholastique?

R. Des siècles où elle est née, & où elle : pris son essor. Osera-t on prétendre que l'esprit de l'homme devoit changer de nature au moment qu'il s'occupoit de la Religion? Toutes les sciences ont été dégradées dans les temps d'ignorance; pourquoi la seule Théologie auroit-elle échappé au délastre général? Qu'on life les Philosophes de ce temps là, qu'on prenne la patience, si l'on peut, de lire leurs belles differtations sur les universaux, les prédicaments, les formes, les modes, &c. cette lecture fera oublier les Théologiens, & l'on se convaincra que la Philosophie a nui à la Théologie, & étendu, comme elle fait encore aujourd'hui, ses loix sur des matieres qui n'étoient pas de son ressort (a)....C'étoit alors une manie de tout savoir, de disputer sur tout, de n'avouer jamais qu'on ignoroit quelque chose. On professoit toutes les sciences, & l'on soutenoit des

<sup>(</sup>a) Le savant & judicieux Muratori appelloit cette espece de Théologie mixte, un ensant de la Philosophie Arabique, un labyrinthe creusé dans les prosondeurs d'um odieuse métaphysique: Labyrinthus mille inutilibus implicatus quæstionibus, spinis metaphysicis horrendus, ex philosophia gentili adumbratus. Epist. Paranetica ad Superiores Religiosorum eorumque Prosessores & Lectores pro emendatione Studiorum Monasticorum. Aug. vind. 1765.

thèles de Omniscibili, comme on soutiendroit aujourd'hui un problème de géométrie. Suivant cette
idée, les Théologiens ont cru devoir tout approfondir; ils ont fait des questions & des suppositions
sans sin, & ont voulu rendre de tout le compte le
plus détaillé & le plus étendu: mais plus tard ils
ont reconnuleur tort, & se sont persuadés que la
Religion n'étoit point une science où l'imagination de l'homme devoit exercer une activité téméraire; que l'Ecriture, les Peres, les Conciles nous ne quasieris,
avoient assez instruits, & que c'est un esset de la cita sunt Dee
vraie science de vouloir ignorer ce que Dieu n'acogita semper, Eccli. 34
voit pas voulu nous apprendre (a).

D. A quoi bon ces disputes qui partagent les disserentes Ecoles, qui aigrissent les esprits, & m'aboutissent à rien?

R. A entendre ces plaintes tant de fois renouvellées contre les disputes théologiques, on diroit que les Philosophes se sont beaucoup mieux accordés. Les Epicuriens, les Stoiciens, les Cyniques, les Académiciens, les Péripathéticiens, les Platoniciens, les Eclectiques, &c. n'ont jamais disputé entre eux? Il régnoit entre ces dissérentes Ecoles un concert & une paix admirables aujourd hui cette unanimité est encore plus parfaite? — Les dissérentes explications que des Théo-

<sup>(</sup>a) Bayle & Leibnitz rapportent 2 ce sujet ces beaux vers de Scaliger:

Ne curiosus quære causas omnium,
Quæcumque libris vis Prophetarum indidit,
Afflata cælo, plena veraci Deo.
Nec operta sacri supparo silentii
Irrumpere aude, sed prudenter prætert.
Nescire velle quæ magister optimus
Docere non vult, erudita inscitia est.

1. 226.

logiens ont données de quelques dogmes, ont leur utilité: par-là les réponses aux objections des Infdèles ont été multipliées, & ce qui ne satisfait pas l'un latisfait l'autre. - Le caractere de ces disputes parmi les Théologiens sages, est 1.º de n'embrasser Ci-deffus, jamais des matieres décidées sur lesquelles l'Ecriture ou l'Eglise ont porté un jugement; & tandis que les Philosophes ne s'accordent sur rien, pas meme sur l'existence de Dieu, comme nous l'avois montré plus d'une fois, les Théologiens sont d'accord sur tout ce qui importe à la Religion: In neafsariis unitas; 2.0 d'user d'une liberté éclairée dans des choses vraiment douteuses, de n'affecter ni la fingularité, ni l'audace, & de donner comme incertain ce qui l'est essectivement : In dubiis libertas; 3.º de conserver inviolablement la charité, & de ne jamais aigrir les cœurs en faveur d'une opinion: In omnibus charitas. Si quelques Théologiens ne gardent pas ces régles, nous n'avons garde de faire leur apologie, nous les abandonnons à tout le courroux des Philosophes.

#### C. I.I.

D. Les Casuistes n'ont-ils pas scandalisé les Fidèles par un détail immense de tous les péchés possibles? Ne seroit-il pas expédient de réduire la nature du péché à ce qui nuit à la Société?

R. Il est nécessaire que les hommes soient instruits de leurs devoirs, & des choses qu'ils doivent éviter. Toutes les Nations, toutes les Religions ont eu des especes de Casuistes. Puffendorf, dans son Traité de l'Homme & du Citoyen, peut être considéré comme le Casuiste des Protestants. Les anciens Pénitenciels étoient des especes de Caluistes. Si quelques Théologiens se sont trop

appelantis sur les traits monstrueux de quelques crimes presqu'inconnus, s'ils ont été trop précipités à déterminer l'espece & l'énormité des autres: nous blamons leur témérité, & n'avons là-dessus d'autres régles que la saine raison guidée par l'autorité des Ecritures, des Conciles & des Pontifes. — S'il y a des péchés contre la Société, il y en a aussi contre Dieu; car il y a des devoirs à rendre au Maître de toutes les Sociétés, à l'Auteur de tout ce qui existe. N'y eut-il qu'un homme au monde, cet homme pécheroit en ne rendant pas à Dieu ce qu'il lui doit.... Celui qui n'est pas fidèle à Dieu, ne l'est pas aux hommes; celui qui ne reconnoît point de devoir de Religion, est un ennemi de la Société, nous l'avons démontré. Tout L. r. ch. 5 ce que les Philosophes dissertent là-dessus, est absolument arbitaire, & renferme de plus un faux Iuppolé.

#### ARTICLE VI

#### Le Célibat.

D. QUELLE EST la chose la plus généralement odieuse aux Philosophes, & contre laquelle ils ont entassé des monts de brochures?

R. C'est le célibat des Religieux & des Prêtres. Quoique ce soit la une chose qui ne tienne point du tout au Corps de la Religion, & que ce soit précisément un conseil évangélique pour les uns, & un sage réglement pour les autres (a); les

<sup>(</sup>a) Le Bénéfice d'un Prêtre n'étan 18c ne pouvant être héréditaire, & ne infliant quelquefois qu'avec peine à l'entretien d'un seul homme; comment établirg-t-il ses

Incrédules croient sans doute que leurs essort contre le Christianisme doivent se réunir sur œ point. Jamais il n'y eut chose au monde plus opiniâtrément répétée; point de Livre, point de Brochure où il ne soit parlé du célibat du Closme & de l'Eglise.

D. Quelles sont les considérations les plus propres à guérir ces Messieurs de cette espece de sièvre?

R. Les plus simples, les plus étroitement liées à l'expérience & à la premiere vue des choses. Ils auroient dû considérer, 1.º que la Religion, loin de commander à persone le célibat, désend au contraire de s'y engager sans une vocation particuliere, & sans une inclination décidée; qu'il y auroit de l'injustice, de l'inhumanité meme, de resuser à une personne née avec cette inclination, la liberté de la suivre; qu'il est saux que ce soit alors ossenser la nature: c'est suivre, au contraire, le goût qu'elle a inspiré.

2.° Que l'Eglise exige à la vérité le célibat de ses Ministres; mais que, loin de forcer personne à se consacrer au saint Ministere, elle ne le permet qu'après des épreuves sérieuses, & à un âge où l'on est en état de sentir toutes les conséquences de cette démarche; que si cet engagement état

enfants? — Le soin d'une nombreuse famille n'afsoiblitat-il pas celui qu'il doit à ses ouailles?—La décence du saint ministere n'est-elle pas parsaitement d'accord avec le célibat? Les Païens l'ont cru; l'un d'eux nous a laissé cette remarquable leçon sur la pureté des sacrifices:

Tibul, Eleg.

Vos quoque abesse procul jubeo: discedite ab aris,
Queis tulit obscurá gaudia node Venus.
Casta placent Superis, castá cum mente venite,
Et puris manibus sumite fontis aquam.

à charge,

#### PHILOSOPHIQUE. 625 à charge, ce seroit à ceux qui l'ont pris de s'en plaindre, & tout au contraire ils attestent qu'ils y trouvent leur bonheur.

3.° Que si une Loi si sage est sujete à des inconvénients, ils viennent moins de la Loi même, que de l'abus qu'en font les gens du monde: que le nombre des Ministres nécessaires au culte des Autels étant très-borné, c'est au gouvernement, de concert avec les Supérieurs eccléssastiques, à prendre les moyens pour empêcher qu'ils ne soient

trop multipliés.

4.º Que le danger prétendu de voir diminuer la population par cette voie, est imaginaire; que toutes choses, d'ailleurs égales, il est faux que les Pays protestants soient plus peuplés que les Catholiques; que le nombre des hommes est bien plus grand aujourd'hui qu'il n'étoit du tems des Romains, & sous les Loix du paganisme, dont les Prêtres ne professoient pas le célibat : c'est une thèse Suprà, 569. que nous avons démontrée, & qui suffit pour faire cesser tout reproche en ce genre; qu'il est absurde de se fatiguer à dife : Si le célibat étoit suivi partout, l'espece humaine périroit, puisque c'est faire une supposition chimérique, vu qu'il est impossible que le plus grand nombre des hommes soit porté d'inclination à embrasser le célibat, & qu'il seroit plus raisonnable de dire: Si tous les hommes embrassoient une seule & même profession, s'ils devenoient tous Soldats, ou Mariniers, ou Avocats, ou Négociants, &c. que deviendroit le monde?

5.° Qu'il est ridicule de prétendre qu'on nuit à la population générale en mettant des freres ou des sœurs en état de s'y consacrer avec avantage, en supprimant une génération, pour en faciliter

une autre; en élevant, pour ainsi dire, le berceat de celles-ci, sur le tombeau de celles-là; de chercher le principe de la dépopulation dans ces hommes pieux, qui, en isolant à l'étroit leur existence, donnent à d'autres le moyen d'étendre, de perpe **c**uer plus aisément la leur.

6.º Qu'autant que le célibat ecclésiastique & 16ligieux est innocent, louable, utile, autant le clibat voluptueux & de libertinage est pernicient & digne de l'attention de la police; que la plupart de ceux qui blament le premier, sont coupables du second, & se flétrissent par leur propte cenfure.

7.º Qu'avant d'attaquer le célibat de Religion il eût fallu se plaindre de ces mariages trop práipités ou trop tardifs; de ces autres mariages de quelques jours ou de quelques mois; de ce luxe excessif & destructeur qui entretient dans le celibat un prodigieux nombre de domestiques; qui emporte l'impossibilité de nourrir & de placer une postérité multipliée; qui ôtant aux créanciers la faculté de soutenir leur vie, leur ôte aussi celle de

la communiquer.

8.° Qu'il est déraisonnable de s'intéresser si vivement pour le progrès d'une population qui est déja au-dessus du produit des campagnes, & dans laquelle la moindre disette porte le dégât; de se dissimuler que les transmigrations sont l'effet d'une population excellive, & que ces transmigrations privent l'Etat d'excellents Sujets, &c. Que seroitce de la France, si les landes de Bordeaux, du Berry, de la Bretagne étoient aussi peuplées que quelques cantons de la Chine? Ne faudroit-il pas que les hommes se mangeassent les uns les autres, qu'ils détruisssent leurs enfants comme les

Chinois (a)? L'essentiel pour l'homme est qu'il soit heureux, & si sa multiplication met obstacle à son bonheur, il faut la resserrer. Le désordre, le déréglement des mœurs, le débordement général des vices sont presque toujours la suite d'une excessive multitude.

D. Le célibat n'est-il point un état contraire à la conservation & à la bonne constitution de l'homme?

R. En lisant quelques Physiciens modernes, & sur-tout la Compilation indigeste & plagiaire de M. de Valmont, on seroit tenté de se le persua-die. d'hist, der; mais les vrais Physiciens savent ce qu'il en naturelle, saut penser. M. Brown, sameux Médecin Anglois, observe que les Célibataires portent ordinairement la vie au-delà de l'âge des hommes mariés. Si le célibat nuit à certains tempéraments qui n'y sont pas destinés par celui qui distribue les vocations aux hommes, il est très-avantageux à d'autres. Le savant Leoniceni, un des plus grands Médecins d'Italie, attribuoit à la continence la parsaite santé dont il avoit joui jusqu'à l'âge de 20 ans. Le vieux Haasech (b) disoit la même chose.

<sup>(</sup>a) La population ne doit pas seulement se régler sur le nombre de personnes que le pays peut nourrir après une bonne récolte; il faut s'assurer encore s'il pourra nourrir le même nombre dans un temps de famine; il faut voir encore si le pays produit assez de bois ou de houille pour fournir à la consommation, & pour chausser les riches & les pauvres durant des hivers rudes & longs. L'humanité doit calculer tout ceta; mais l'étourderie philosophique ne songe qu'à multiplier les hommes, & ne s'embarasse pas de les conserver.

<sup>(</sup>b) Curé du pays de Liége, mort à l'âge de 125 ans. On voit son portrait dans la Bibliothéque des Jésuites à Anvers.

Il paroît juste de laisser jouir un chacun de son expérience.

#### ARTICLE T.

Les Superstitions & les Abus.

S. L

ue faut-il pensen des déclamations de no infatigables adversaires contre les superstitions & les abus?

R. Quiconque connoît la Religion Catholique & l'esprit de l'Eglise, n'attribuera jamais à cette sainte Epouse de Jésus-Christ, les abus, les superstitions, le fanatisme, la piété ridicule & puérile qu'on trouve dans quelques - uns de ses enfants. Dans les meilleures terres, entre les meilleures se-Interque ni- mences, on trouve de l'ivraie & des plantes désatentia culta, vouées par le Maître du champ (a): S. Paul nous infetix lo- vouces par le Mairre du champ (a): S. Paul nous lium & steri- prévient que des hommes inconsidérés chargeront les dominan- le bâtiment solide de la Religion, de toutes sor-

tes de matieres inutiles & peu assorties à la beauté

de l'édifice; mais il nous dit aussi que la Religion condamne cette manœuvre, & qu'ils seront punis de leur témérité ou de leur coupable ignorance (b). Le Chrétien doit-il faire dépendre sa Religion

sur avenæ. 1. Georg.

> (a) Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? unde ergò habet zizania? & ait illis: inimicus homo hoc fecit. Matth, 13.

<sup>(</sup>b) Si quis autem superædisicat super sundamentum hoc . . . ligna , fænum , stipulam . . . detrimentum patieur. 1. Cor. 3. - On ne peut rien lire de plus exact ni de plus solide sur cette matiere, que l'excellent Traité de Mutatori: De moderamine ingeniorum in Religionis negotio.

des hommes, du plus ou du moins qui se trouve dans leur piété? Il a son appui dans l'autorité de l'Eglise, qui ne peut le tromper; & soit que les abus se multiplient, soit qu'ils viennent à cesser, sa ferveur n'en-reçoit aucune altération. Il dit avec un Poëte naïs & judicieux;

Reconnoissons ce Dieu, quoique très-mal servi: De lézards & de rats mon logis est rempli, Mais l'Architecte existe, & quiconque le nie Sous le manteau du Sage, est atteint de manie.

D. Un homme pieux & éclairé n'a-t-il pas dit que la superstition faisoit plus de tort à la Religion

que l'incrédulité même?

R. Il n'a pu rien dire de plus vrai, ni de plus propre à faire sentir que la Religion, bien loin de pouvoir être responsable des illusions des superstitieux, trouve dans ces hommes égarés fes plus mortels ennemis. C'est en ce sens que S. Bernard préféroit les hérétiques manifestes aux Chrétiens apparents (a), & que S. Cyprien redoutoit fur-tout cette guerre, qui se faisoit contre la Religion dans le sein même de la Religion (b). Nous avons montré que l'Athéisme, relativement à la Société, étoit un fléau bien plus terrible que la L. 1, ch. 5. fuperstition & le fanatisme; mais par rapport à la 5.4. Religion, l'athéilme est moins formidable que la superstition. Celui-là par une guerre ouvertement déclarée à toutes les vertus, ne peut que ramener vers la Religion, en faire sentir la nécessité. & le bonheur : celle-là, cachée sous le voile &

<sup>(</sup>a) Plus nocet falsus Catholicus quàm si verus appareret hareticus. Bern.

<sup>(</sup>b) Intra Ecclesia septa contra Ecclesiam pugnat. Cypr. R r iij

l'apparence de la Religion, attire la haine qu'elle merite sur cet objet respectable, & est confondue avec lui par l'ignorance & la malignité. Etat douloureux & violent dans lequel la Religion gémit, & souffre une espece de supplice semblable à œ tourment imaginé par un ancien Tyran, où des cadavres infectés de pourriture étoient attachés aux victimes de sa fureur, & répandoient l'horreur de la contagion & de la mort dans des coms pleins de santé & de vie (a).

D. Ne faut-il pas convenir qu'on a poussé souvent trop loin le culte des Images, sur-tout de celles qu'on appelle miraculeuses; qu'on a invoqué des Saints imaginaires; qu'on a paru confondre le culte de l'Être éternel avec celui de ses Serviteurs; qu'on a respecté des légendes aussi ennemies du bon sens que de la vérité de l'Histoire; qu'on a publié des prétendues révélations contradictoires les unes aux autres, pour des con-

noissances émanées de Dieu même?

R. Quoique les Images soient très-propres à réveiller & à entretenir la piété des Fidèles, & qu'elles contribuent beaucoup à la beauté & à la magnificence des Eglises, il est bon d'observer que ce n'est pas une chose qui tient au corps de la Religion 3 c'est un usage autorifé & établi par l'Eglise, & que l'Eglise pourroit abroger sans donner atteinte au dépôt de la Foi (b); mais,

<sup>(</sup>a) Mortua quin etiam jungebat corpora vivis, Componensque manus manibus, atque oribus ora, Tormenti genus! & finie taboque fluentes Complexuin mifero longa fic morte necabat. 6 Aneid.

<sup>(</sup>b) Sed illud ante omnia constituendum, imagines ex corum per se genere esse, quæ ad ingopa nominaneur : hac est

comme il n'y a point d'apparence qu'il y aura jamais des raisons suffisantes pour opérer cette réforme, on peut s'assurer qu'elle n'arrivera pas. Les Images miraculeuses ne different des autres que parce que Dieu distingue par des faveurs particulieres les honneurs qu'on leur rend, ou pour récompenser la piété de ceux qui en ont orné les Eglises, ou pour nourrir la dévotion des Peuples chez lesquels elles sont placées, ou pour détromper les Hérétiques des fausses idées qu'ils se sont faites de ce culte, ou pour d'autres raisons connues. à une Providence bienfaisante. Il n'y a point aujourd'hui d'esprit assez stupide pour croire qu'il y a dans ces Images quelque vertu ou quelque influence céleste. S'il falloit abolir tout ce que des hommes groffiers ont adore, Dieu auroit dû anéantir le soleil, la lune, les animaux, & tout ce qui existe. S'il n'y avoit ni Saints ni images, les superstitieux adoreroient-ils mieux le Créateur. Mallebranche a raison de dire que la su- Rech. de la perstition ne gagne que ceux qui n'ont ni l'es- vérité. T. 2. prit ni le cœur disposé à embrasser la Religion; qui, n'ayant pas le courage de se soumettre à la sainteté de la Loi Chrétienne, croient racheter les désordres de leur vie par des pratiques arbitraires, & combattre les remords par une vaine confiance dans les mérites d'une piété aveugle. S. Paul disoit que tout se corrompoit dans un cœur corrompu (a), qu'on se faisoit une sainteté imagi-

quæ ad substantiam ipsam Religionis non attinent, sed in potestate sunt Ecclesiæ, ut ea vel adhibeat, vel ableget, pro eo atque satiùs esse decreverit. Cujusmodi positivi vulgo juris esse dicuntur. Petavius, L. xv. de Incarn. c. 13. n. 1.

(a) Inquinatis autem & Infidelibus nihil est mundum. Tit. I.

#### 632 CATÉCHISME

naire, quand l'on n'avoit pas le courage d'aspirer à la véritable (a). - Jamais l'Eglise universelle n'a invoqué des Saints imaginaires; si les Histoires de quelques-uns ont été rejettées par les Critiques, il n'en faut point du tout conclure que ces Saints n'ont pas existé, mais que leur histoire a été défigurée, ou qu'elle a péri par les dégâts du temps. Il y a eu assurément un saint Roch, une fainte Catherine, une fainte Marguerite, &c. quoique leurs Histoires, telles que nous les avons, soient supposées. Les Recherches de la critique prouvent précisément que le Seigneur a des Saints, dont les actions ne sont bien connues que de lui seul; du reste, il a laissé dans son Eglise leur nom, leur mémoire, l'idée générale de leurs vertus, & leur protection puissante: titres suffisants pour diriger l'Eglise dans le culte qu'elle leur rend. Les Moines altérateurs des Légendes n'ont chois que de vrais Actes, de vraies Histoires pour les embellir; ils eussent regardé comme une impiété l'audace d'en supposer pour le fond, & ils n'auroient pas réussi à les faire recevoir; ce n'est qu'en faveur des monuments & du culte déja établi, que ces impostures qu'ils ont cru méritoires (b), ont pris faveur. — S'il y a des cerveaux assez dérangés pour confondre des honneurs rendus aux hommes justes avec l'adoration de l'Etre suprême, il n'est pas au pouvoir de l'Eglise de corriger une si malheureuse organisation. Elle porte là-dessus sa vigilance jusqu'à désendre d'user, de quelque maniere

(b) A tort sans doute: la Théologie de ces siécles se tessentoit de l'état général des choses.

<sup>(</sup>a) Ignorantes enim justitiam Dei, & suam quærentes statuere, justitiæ Dei non sunt subjecti. Rom. 10.

que ce soit, des mêmes termes à l'égard des Saints qu'à l'égard de Dieu, malgré la différence du sens qu'on prétendroit y attacher (a). Il y a eu des hommes d'une piété peu éclairée qui n'ont pas toujours observé ces régles; mais la Religion en réclame l'observance, & les transgressions en ce genre sont aujourd'hui plus rares que jamais. La fameuse Légende dorée de Jacobus à Varaggio, les Fleurs des exemples de Césaire de Cîteaux, & d'autres Livres & Recueils de la même valeur, n'ont jamais eu d'autres suffrages que ceux de la simplicité & de la crédulité; on les regarde comme des mêlanges de vrai & de faux, de certain & d'incertain. Les erreurs de fait qu'ils renferment, sont sans conséquence, & n'influant en rien sur ce qui intéresse la société; ils ne méritent pas le courroux des graves Philosophes. L'Eglife a employé les lumieres de la Critique pour réformer le Martyrologe & le Bréviaire, & ne prétend pas donner pour incontestable ce que ces Livres renferment. Le Cardinal Bellarmin, qui a travaillé à la derniere correction qu'on en a faite, a déclaré qu'on attendoit de nouvelles recherches pour lui donner plus d'étendue & plus de consistance. — Il n'y a aucune révélation particuliere des Saints approuvée ni autorisée par l'Eglise. La canonisation des Saints ne

<sup>(</sup>a) Istud maxime cavendum, ne quod Deo proprium est, cuiquam prætereà tribuant. Catech. Concil. Trid. T. 2, p. 603. On a objecté, que dans quelques Offices, on appliquoit à la Vierge ce qui étoit dit de la divinité & de la génération éternelle du Verbe, Mais on a mal pris l'intention de l'Eglise, qui n'applique point ces passages à la Vierge, &c. ab initio mais qui prétend l'honorer en chantant la gloire du Fils & ante sacuqu'elle porta dans son sein.

#### , CATÉCHIS ME

ratifie pas leurs opinions ni leurs révélations (a). Sans les explications favorables que le Cardinal Torquemada donna des visions de sainte Brigitte, elles eussent été condamnées au Concile de Basle. Grégoire le Grand remarque que les Saints les plus favorisés de Dieu se trompent souvent, en prenant pour une lumiere divine, ce qui n'est que l'effet de l'activité de l'ame humaine (b).

(a) Natal. Alex. sect. 3, dissert. 20. Scho. 3... szc. 1. diss. 1, obj. 3, 4. Scho. 1... fzc. 13, c. 5, a. b. - Mu-

ratori, de ing. moder. L. 1, c. 13 & 17. - Bened. XIV de Canon. Sanctor. L. 2, c. 12, n. 11. - Quand meme quelques-unes de ces révélations scroient incontestables, ceux qui se sont tant empresses de les publier, auroient de faire auparavant la réflexion suivante, que nous avons lue quelque part, & qui nous a paru bien raisonnable. « La oconduite de Dieu à l'égard des ames à qui il fait part de Clarlevoix, » ses communications les plus intimes, a des mysteres ca-100 Fran- mchés qu'il est inutile & quelquefois dangereux de dévoie. Tom. 1, D ler aux yeux du Public. Outre que peu de personnes sont men état de les comprendre, & que ce n'est pas dans les DLivres, mais à l'école du Saint-Esprit qu'on peut s'en m instruire; ils deviennent souvent des pierres de scandale » pour ceux auxquels Dieu n'en a pas donné l'intelligence. Donne sauroit trop, selon l'avertissement du faint Con-» ducteur de Tobie, publier les œuvres par lesquelles le so Seigneur veut bien manifester au monde sa puissance & » sa bonté: mais il est certains secrets qu'il révele rarement, & uniquement aux ames en qui il juge à-propos » d'établir son régne d'une façon toute mystique, qu'il m n'est pas, ordinairement parlant, à-propos de divuln quer. Sacramentum Regis al scondere bonum est; opera autem Dei revelare & confiteri honorificum est. Tob. 12, » - Audivi arcana verba, quæ non licet homini logui. 1, Con. 12. - La même réflexion a lieu à l'égard de certains prodiges, de certaines faveurs miraculeuses dont le

> qui servent précisément à noutrir l'amour de Dieu d'une maniere particuliere dans quelques ames chéries. (b) Aliquando sandi quædam ex suo spiritu proferunt,

> but n'est point l'instruction ou la conviction publique;

452

M. Fleuri ajoute que, dans les personnes de la plus éminente piété, les veilles & les jeunes peuvent echauffer une imagination vive au point d'y produire des effets surprenants, qu'on prend quelquefois pour des opérations de l'Esprit saint. Cette pensée de Fleuri est appuyée d'un passage remarquable de S. Jérôme (a).

D. Quelle conséquence doit-on tirer d'une foule d'objections de cette nature, que les Incrédules ne cessent de former contre la Religion, qu'ils copient les uns d'après les autres, & qu'ils répétent infatiga-

blement?

R. Il faut conclure avec le P. Bourdaloue, que des hommes qui combattent la Religion par de pareilles difficultés, & qui croient nous dire des choses bien triomphantes, découvrent par-là meme, l'impuissance où ils sont de lui livrer une attaque sérieuse : « Un point qui est de nulle conséquence, Pens divers. » & où la Religion ne se tient aucunement inté-sur la Foi-» resse, un petit exercice de piété, une cérémo-» nie, une coutume qui les choque, c'est là-dessus » qu'ils lancent tous leurs traits, & qu'ils déploient » toute leur éloquence: en vérité il faut que notre » Religion soit bien affermie sur ses fondements, » & bien cimentée de toutes parts, puisqu'on est » réduit à ne l'attaquer que de si loin, & par de » telles minuties. » L'erreur ne rougit jamais de ses ressources; on a vu les Incrédules de tous les temps confondre les dogmes des Chrétiens avec.

<sup>&</sup>amp; hæc se dicere ex prophetiæ spiritu suspicantur. Greg. M. Hom. 1, in Ezech.

<sup>(</sup>a) Novi ego, ex utroque sexu per nimiam abstinentiam cerebii sanitatem fuisse vexatam, præcipue in his qui in humestis & frigidis habitavere cellulis. L. 2, Epist. 18.

#### 616 CATÉCHISME

les systèmes scholastiques, les définitions reçues avec les opinions tolérées, les devoirs essentiels avec les pratiques arbitraires, les usages approuvés avec les abus condamnés.

#### CHAPITRE VIII.

Sentiments de l'Homme Chrétien par rapport à l'incrédulité.

#### **S**. I.

D. Le Fidèle attaché avec docilité à la Foi de fes Peres, n'est-il point ébranlé par les secousses que reçoit la Religion dans la guerre qu'elle soutient contre les Philosophes?

Page 15.

R. Nous avons déja observé que le Fidèle inftruit des oracles de l'Ecriture & de la conduite de Dieu dans la dispensation de la Foi, ne voyoit là rien qui dût l'étonner. Par l'aveuglement des Incrédules qu'il a sous les yeux, il apprend ce qui pourroit lui arriver à lui-même, & combat ce malheur par tous les moyens que la prudence chrétienne lui suggere.

D. Pourquoi les témoignages & les raisonnements des Incrédules doivent-ils être comptés pour

rien en matiere de Religion?

R. Parce qu'il est déraisonnable de juger la Religion d'après ceux qui ne l'ont jamais eue que par préjugé d'éducation, qui ne l'ont connue que pour la hair & la combattre, dont l'intérêt est qu'elle soit anéantie; qui ne se conduisent pas selon son esprit, qui n'en suivent pas les leçons, qui n'en

Éprouvent pas les douceurs; n'est-ce pas plutôt d'après ceux qui lui sont attachés, qui l'étudient sans préjugé & sans passion, qui, par une longue expérience, en connoissent les bons essets? Dieu, dit le Prophete, nous renvoie au témoignage des Princes & des Peuples qui ont vécu dans l'empire de ses Leix, & qui, par leur sidélité à les observer, ont forme une assemblée d'hommes heureux (a). Si ce n'est qu'en pratiquant la Religion qu'on la connoît bien, les Incrédules sont des aveugles qui prononcent sur les couleurs.

D. Ne doit-on pas se reprocher intérieurement la foiblesse de sa crédulité, lorsqu'on voit des hommes éclairés placer la force de leur esprit à résister

à toutes les preuves de la Religion?

R. Quiconque connoît la Religion Chrétienne & en sait évaluer les preuves, bien loin de se reprocher comme une foiblesse l'attachement qu'il lui a voué, sent bien mieux que l'Incrédule la vraie force de la raison, & regarde avec pitié la foiblesse des prétendus esprits forts, dont l'intelligence a succombé à quelques difficultés, & n'a point appercu la lumiere qui devoit les dissiper. En ester, l'Incrédule n'a abjuré la Foi, que parce qu'il n'a pu tenir contre les objections qui la combattoient : envain lui rappelle-t-on l'évidence des motifs sur lesquels la Foi Chrétienne est fondée; envain lui prouve-t-on par des exemples meme de l'ordre naturel, qu'il est quelque-L. 4, ch. 5; fois nécessaire de croire des vérités qui paroissent s. 1. incompatibles: rien ne peut affermir son esprit

<sup>(</sup>a) Dominus narrabit in scripturis populorum & Principum, horum qui sucrunt in ed. Sicut latantium omnium habitatio est in te. Psal. 88.

chancelant & irrésolu. Combattu par des doutes, il pourroit les repousser par les armes que la Religion & la raison lui fournissent; mais il aime mieux céder à cès doutes, que de remporter sur eux une victoire pénible. Foiblesse semblable à celle d'un homme qui ne se livre au vice, que parce qu'il n'a pas le courage de résiste au penchant qui l'y entraîne, & de surmonter les obstacles qu'il rencontre dans la pratique de la vertu: l'une est foiblesse du cœur, l'autre est foiblesse de l'esprit, qui, soutenu par les plus grands secours, est abattu par les moindres dissiduités (a).

D. Suivant cette maniere de raisonner, n'est-ce pas plutôt le Chrétien qui a droit de prétendre au

titre d'esprit fort?

R. C'est la réslexion de S. Léon (b), & il est aisté d'en saire voir la justesse. Le Chrétien éclairé connoît les mêmes dissicultés, & il en sent ordinairement mieux la force que les Incrédules, parce qu'il est de sang-froid, & que la raison jouit chez lui de tous ses droits; mais il s'est rendu supérieur à l'illusion des sophismes les plus spécieux. Il voit tous les ressorts de l'incrédulité, & la combinaison d'idées qui la font naître;

<sup>(</sup>a) « Les Esprits forts, dit la Bruyere, savent-ils pqu'on les appelle ainsi par ironie? Quelle plus grande psoiblesse que d'être incertain quel est le principe de pson être, de sa vie, de ses sens; & qu'elle doit en être pla sin. » Nous avons vu que toutes ces connoissances, meme celle d'un Dieu, se perdoient avec la soi. Suprà 260.

<sup>(</sup>b) Magnarum hic vigor est mentium & valde sidelium lumen est animarum, incundanter credere quæ corporeo non videntur intuitu, & ibi sigere desiderium ubi nequeas infere tonspedum. Leo, M. Serm. de Ascensione Domini.

il découvre où & comment des génies foibles & malheureux ont échoué dans leurs raisonnements. Les mêmes conclusions s'étoient présentées à son esprit, il en avoit découvert l'illusion, & s'étoit maintenu dans la profession de sa Foi; il se félicite de sa victoire, & se fortifie plus que jamais contre les attaques de l'infidélité, & d'une accablante incertitude : envain lui allégue-t-on des impossibilités apparentes; il répond en un mot, qu'il ne peut pas comprendre, mais qu'il peut croire tout ce que Dieu peut faire. Sa Foi, suivant cette belle pensée d'un Pere de l'Eglise, égale en quel- Hitarius que sorte la toute-puissance de Dieu, & l'immen-nitate. sité de son Être. Disposé à croire tout ce qui peut lui être révélé, il embrasse dans cette disposition tout ce que Dieu est en lui-même, tout ce qu'il a produit au-dehors, tout ce qu'il peut produire; & tandis que la raison, dont les hommes sont tant d'estime, est si foible & si limitée, la Foi qu'ils n'admirent guere & qui croit tout ce qui échappe à la raison, est infinie dans son étendue.

D. Cette force de la raison dans le Chrétien, n'est-elle pas la source d'un sentiment qui nourrit

le cœur & produit la félicité?

R. Indépendamment de ce que nous avons dit L. 4, ch. 3, de l'influence du Christianisme sur le bonheur de & 10. 1'homme, il y a ici un bien particulier attaché à la fermeté de la Foi. Le Chrétien n'a pas besoin de grands raisonnements pour se convaincre que c'est là le don le plus précieux qui puisse écheoir à l'intelligence humaine; que c'est, suivant l'expression d'un Philosophe, le plus beau présent que Dieu pût faire aux hommes (a). Pour cela, il n'a

<sup>(</sup>a) Ainsi parloit Montesquieu au lit de la mort, où on

L. 3, ch. 2, qu'à considérer les incertitudes, \* les contradic1 & 5.
1 4, ch. 3
1 4, ch. 3
1 quitté la Foi: en plaignant leur fort, il sent vive2 & 7
2 & 7
1 il jouit d'une tranquillité parsaite, d'une paix pro1 de 1. 3
2 fonde, & en même temps d'une source intatisse
1 de 1. 3
2 ble de lumiere. Ses principes sont sûrs, sermes,
2 invariables; tout est lié dans son système; l'ensemble de ses idées forme les jugements les plus vrais,
2 nourrit les plus douces espérances, entretient dans
2 son cœur toutes les vertus privées & toutes les
2 vertus de société (a).

#### S. I I.

D. Les Chrétiens ne doivent-ils pas craindre que les efforts de l'impiété pour étendre son empire, ne viennent à prévaloir enfin contre la Religion?

R. Les Chrétiens bien instruits sont parsaitement rassurés contre cette crainte frivole, non-seulement par la promesse que Dieu a faite à

juge bien plus sainement des choses que dans le tourbillon des disputes & des passions. Ces paroles de Montesquieu ressemblent beaucoup à celles de S. Augustin: Nulla majores divitia, nulli thesauri, nulli honores, nulla mundi hujus major substantia quam sides Catholica. Serm. 1. de verbis Apost.

(a) Frudus autem Spiritus est charitas, gaudium, par, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, sides, modestia, continentia, castitas. Gal. 5. — Deus autem spei repleat vos omni gaudio & pace in credendo, a abundetis in spe & virtute Spiritus-Sandi. Rom. 15. — Voyez le premier article de l'Avertissement du Clergé en 1775, sur les avantages de la Religion.

l'Eglise de la conserver jusqu'à la fin des siècles (a). mais encore par les victoires que la Foi remporte depuis plus de mille ans contre toutes les erreurs & toutes les passions conjurées. L'hérésie d'Arius avoit inondé le monde; à peine en reste-t-il aujourd'hui quelques débris dans un coin de la Transylvanie. Toutes les hérésies ont eu le même sort ; les plus puissantes ont eu une chûte plus rapide que les autres: celles qui existent aujourd'hui, ne seront pas plus heureuses (b). « Voyez, dit S. Jean » Chrysostome, le Temple de Jérusalem; Dieu Judaos. "l'a détruit, les hommes ont ils pu jamais le re-. » bâtir? Voyez l'Eglise Chrétienne; Dieu l'a bâtie, » les hommes conjurés contre elle, ont-ils réussi » à la détruire? Ce que Dieu renverse, personne ne le relevera jamais; & personne ne renver-» sera ce que Dieu a édifié. » L'erreur peut subsister & se propager durant quelque temps, se montrer meme avec une espece de triomphe; mais les droits de la vérité sont imprescriptibles. Veritas aus Sa durée est mesurée sur celle des années éter-manet in a nelles: le moment que l'erreur lui enleve, n'est ternum. qu'un point qui disparoît dans l'immensité des Ps. 116. siécles. Aussi voyons-nous déja les succès de l'incrédulité arrêtés: l'excès du mal en est devenu le remede: les hommes ont ouvert les yeux devant l'abyme où l'erreur les avoit conduits; la Religion a trouvé des avantages précieux dans la guerre

<sup>(</sup>a) Portæ inferi non prævalebunt adversus eam. Matth. 16. - Memor erit in sæculum testamenti sui. Psal. 110.

<sup>(</sup>b) Cum exorti fuerint peccatores sicut fænum, & apparuerint omnes, qui operantur iniquitatem, ut intereant in fæculum fæculi : tu autem altissimus in æternum , Domine. Pfal. 91.

## CATÉCHISME

même qu'elle a soutenue contre les plus achamit de ses ennemis.

#### 5. III.

D. Quels font les avantages que la Religion

peut rerirer des attaques des Incrédules?

p. 500.

R. De même que les hérésies ont servi à cor-Ci-dessus, riger les abus, à expliquer les dogmes, à rétablir la discipline ecclésiastique (a); de même les impis serviront à affermir la Religion par les secousses mêmes qui paroissoient devoir l'ébranler; elle triomphera des nouveaux Philosophes comme elle a triomphé des Anciens. Le Christianisme, comme une voûte bien construite, se resserre & se resforce sous le poids qui la presse. Si la cruauté des persécuteurs a multiplié les enfants de la Foi, les raisonnements des Incrédules ont illustré & fortifié ses dogmes. Ses preuves mieux étudiées, frapperont tous les esprits par leur éclat; sa morale mieux expliquée, touchera plus efficacement les cœurs; son culte dégagé de tout mêlange étranget, paroîtra plus respectable; ses Ministres toujours veilles par des ennemis jaloux, s'étudieront à être irrépréhenfibles. – La Philofophie en hardie pardes succès progressifs, a déchiré le voile de ses horreurs & déployé dans toute leur étendue les dogmes désespérants d'un système destructif de toute vérité & de tout bonheur; elle a rassemblé tous ses principes & toutes les conséquences qui en résultent dans des tableaux qui ont fait frémir, & qui ont donné aux maximes de la Religion un nouveau prix & de nouveaux charmes. Cette fiere ennemie

<sup>(</sup>a) Voyez Bossuet, Hist. des variat. L. 1, 5, 1. L. 5, 5. I & 3.

PHILOSOPHIQUE. 643. de Dieu se dévoilant dans le délire de son orgueil & se montrant telle qu'elle est, se couvre ellemême d'ignominie & d'opprobre (a).

D. Ne seroit il pas à souhaiter que les talents prodigués à l'impiété, eussent été consacrés à la

défense de la Foi?

R. Au lieu de gémir sur les perres que la Religion peut avoir faites par-là, l'homme sage ne gémit que sur le malheur des Philosophes aveugles, & se plaît à faire les considérations suivantes:

r.º Ces Messieurs, aujourd'hui si célébrés par le Peuple des Incrédules, n'auroient pas généralement réussi en faveur de la Religion, comme ils ont réussi en d'autres matieres. Ce gente est très-disserent de œux qui ont partagé leurs talents. — La Religion demande dans ses désenseurs de la modesie, de la modération, de la véracité, de l'exactitude; la plupart de ces Messieurs n'ont rien de tout cela. — Le style mordant, satyrique, injurieux, les jugements hardis, les observations malignes, &c. n'eussent pu leur servir.

2.º La plupart de leurs admirateurs actuels eussent été leurs ennemis, & eussent assecté de les mépriser, comme ils méprisent les autres Apologistes de la Religion. Leur réputation n'eût point été ce qu'elle est; la cabale philosophique eût fait Page 152. contre leur gloire, ce qu'elle a fait pour la pro-

mouvoir.

3.º Des Ecrivains célèbres par des Anecdotes scandaleuses, devenus les Apologistes du Chris-

<sup>(</sup>a) Revelabo pudenda tua in facie tua, & ostendam genibus nuditatem tuam & regnis ignominiam tuam: & projiciam super te abominationes, & contumeliis te afficiam, & ponam te in exemplum. Nahum.;

tianisme, n'eussent fait honneur ni à ses dogmes, ni à sa morale, ni au choix de la providence. Les Incrédules se voyant combattus par des hommes de ce caractere, auroient pu dire comme Tertullien le disoit de Néron: Tali dedicatore damnationis nostræ etiam gloriamur. L'avantage de cette observation reste tout entier aux enfants de la Foi Chrétienne, dont les défenseurs ont presque toujours été des hommes vertueux, & les advet-

faires des libertins.

4.º Leurs Ecrits fournissent d'excellentes preuves de la foiblesse & de la contradiction des Incrédules. Ils se réfutent eux-mêmes, ils réfutent les autres Incrédules; ils changent tous les jours. & ne se fixent à rien. Nous les avons vu débuter Page 262. par le Tolérantisme: sur le Tolérantisme ils ont greffé le pur Déisme; ils ont fini par l'Athisme, comme les Géants de la Fable ont entassé une montagne sur l'autre pour atteindre & détruire la Maison de l'Eternel (a), sans être plus avancés à la fin qu'au commencement de leurs travaux: souvent ils reviennent à la Religion qu'ils ont combattue; & long-temps renvoyés d'une erreut à l'autre, ils semblent se reposer enfin dans une foumission paisible aux lumieres de la Foi,

> 5.º Quelques grandes vérités reconnues par des hommes très-intéresses à les rejetter, recoivent un nouvel éclat de l'hommage qu'ils leur ont rendu. Il faut qu'une chose soit bien prouvée quand des esprits si disposés à nier, à contester, n'ont pas

trouvé de raison pour la combattre.

I. Georg.

<sup>(</sup>a) Ter sunt conati imponere Pelio Ofam, Scilicet atque Offa frondosum involvere Olympum.

6.º Dieu a donné de grands génies pour défenseurs à la Religion, afin de la venger de l'accusation de folie, & d'en faire connoître la sagesse: Dieu permet que de grands génies combattent la Religion, pour faire voir que cette sagesse n'est point la sagesse humaine, mais la vertu & la sa-Christum Dei zesse de Dieu.

virtutem & sapientiam.

7.º L'impossibilité ou les ennemis de la Reli-1. Cor. 1, gion se sont trouvés de réfuter quelques Ouvrages qu'ils n'ont assurément pas méprisés, tels que le Déisme résuté par lui-même, l'Examen du Matérialisme, &c; la réponse absolument insuffisante qu'ils ont faite à d'autres, le désordre, l'inconséquence, l'embarras, la paffion qui y régnent, v. la Rénous apprennent que les ressources de l'Incrédu-ponse aux Erneus de V. les reus de V. l lité sont épuisées, que tous les efforts du génie Confeils raine peuvent prévaloir contre les droits de la vé-sonnables. rité, & que les plus grands hommes sont abandonnés à la foiblesse dès le moment qu'ils s'élevent Non est sacontre Dieu.

reurs de V. les

8.º Les vains efforts de tant de Philosophes, non est constpour substituer à la Religion quelque système qui lium contra pût en remplacer les consolations & les avantages, Prov. 21. ont servi à démontrer que la Religion étoit un bien dont la perte ne se réparoit pas : & c'est là affurement un des grands motifs qui doit attacher les Chrétiens à la Foi de Jésus-Christ: après l'avoir quitté, ils ne sauroient plus où aller, ni où se tourner. Si dans la contagion générale de l'erreur le Sauveur du monde nous demandoit, comme à ses Apôtres: Numquid & vos vultis abire? Nous n'au- Joan. 6. rions pas d'autre réponse à lui faire que celle qu'il secut alors: Domine, ad quent ibimus? verba vitæ

pientia, non est prudentia.

F I N.

æternæ habes.



# T A B L E DES CHAPITRES ET ARTICLES.

# LIVRE PREMIER.

DE L'EXISTENCE DE DIEU.

| CHAPITRE I. L'ATHÉISME raisonné         | est-il pos- |
|-----------------------------------------|-------------|
| fible?                                  | Page 1      |
| CHAP. II. Système de l'Athée,           | 25          |
| ARTICLE I. Crédulité de l'Athée,        | Ibid.       |
| ART. II. La Matiere éternelle,          | 27          |
| ART. III. Éternité du Mouvement,        | 32          |
| ART. IV. Les Atomes.                    | . 36        |
| ART. V. Fécondité de la Matiere,        | 44          |
| ART. VI. L'Attraction,                  | 76          |
| ART. VII. Éternité du Monde,            | 81          |
| ART. VIIL Causes finales,               | 84          |
| CHAP. III. Consentement de tous les hon | ames dans   |
| la profession d'un Dieu. Questions      | fur quel-   |
| ques attributs de Dieu. Digression      |             |
| tençe du mal-Optimisme,                 | 105         |
| CHAP. IV. Malheur de l'Athée,           | 135         |
| CHAP. V. L'Athéisme considéré par rap   |             |
| Société,                                | 159         |

# LIVRE SECOND.

## L'AME DE L'HOMME.

| Chapitre I. $L$ 'ame est-elle spiriuelle? | 171  |
|-------------------------------------------|------|
| Digression sur l'ame des Brutes,          | 2.03 |
| CHAP. II. Immortalité de l'Ame,           | 218  |
| CHAP. III. Liberté de l'Homme,            | 23.5 |

## LIVRE TROISIEME.

## LA RELIGION.

| CHAPITRE I. Nécessité d'un      | ne Religion en gé- |
|---------------------------------|--------------------|
| néral,                          | 235                |
| CHAP. II. La Religion națurelle | 239                |
| CHAP. III. La Révélation,       | 254                |
| CHAP. IV. La Tolérance,         | 256                |
| CHAP. V. Diversité des Cultes   | établis parmi les  |
| Hommes,                         | 267                |

# LIVRE QUATRIEME.

### LE CHRISTIANISME.

| CHAPITRE I. L'EVANGILE considéré en             | ı lui- |
|-------------------------------------------------|--------|
| même ,                                          | 279    |
| CHAP. II. Livres dépositaires de la Révélation, | 286    |
|                                                 | ibid.  |
| ART. II. L'Ancien Testament,                    | 293    |
| ART. III. Objections contre les Livres du       |        |
| veau-Testament                                  | 335    |

| 648 TABLE DES CHAPITRES ET ARTIC           | CLES        |
|--------------------------------------------|-------------|
| ART. IV. Erreurs physiques reprochées à l' |             |
| ture,                                      | 345         |
| CHAP. III. Preuves du Cristianisme,        | 355         |
| ART. I. Les Miracles,                      | ibid.       |
| ART. II. Les Prophéties,                   | 386         |
| ART. III. Propagation du Christianisme,    | 399         |
| ART. IV. Les Martyrs,                      | 419         |
| ART. V. Les Saints Peres,                  | 424         |
| ART. VI. Effets du Christianisme,          | 416         |
| CHAR, IV. La Foi,                          | 475         |
| ART, I. Nature & effets de la Foi,         | ibid.       |
| ART. II. Nécessité de la Foi par rappo     | rt' au      |
| falut,                                     | 482         |
| CHAP. V. Les Mysteres,                     | 503         |
| ART. I. Les Mysteres en général,           | ibid.       |
| ART. II. La Trinité,                       | .513        |
| ART. III. L'Incarnation,                   | 523         |
| ART. IV. L'Eucharistie,                    | 526         |
| ART. V. Le Péché originel,                 | 536         |
| ART. VI. La Résurrection des Morts,        | 553         |
| ART. VII. L'Enfer,                         | 567         |
| CHAP. VI. L'Eglise Catholique,             | 582         |
| CHAP. VII. Examen de quelques matieres     | parti-      |
| culieres,                                  | 601         |
| ART. I. La Confession,                     | ibid.       |
| ART. II. Cérémonies de l'Eglise,           | 605         |
| ART. III. L'autorité du Pape,              | 60 <b>9</b> |
| ART. IV. Les Biens Eccléfiastiques,        | 615         |
| ART. V. La Théologie Scholastique,         | 617         |
| ART. VI. Le Célibat,                       | 613         |
| ART. VII. Les Superstitions & les Abus,    | 678         |
| CHAP. VIII. Sentiments de l'Homme Chrétie  | n par       |
| rapport à l'incrédulité,                   | 636         |

Fin de la Table.



# TABLE

## DES MATIERES.

A.

ABEILLES, peuvent-elles naître du corps ou de la fiente d'un bœuf? pag. 69
ACÉPHALES, prétendue efpece d'hommes en Afri-

pece d'hommes en Afrique, ce qu'il en faut penfer, 56

ADAM ne fut Pas trompé
par le ferpent, 298, Malgré fes lumieres, il a pu
fuccomber à la tentation,
ibid.

ALCORAN, (L') est le seul fondement du Mahométilme, 271, C'est un tiffu de choses amassées sans goût, sans ordre, & sans aucun résultat raisonnable, 272. L'Alcoran reconnoît la Divinité de Jésus-Christ, 272, 273. Ridicule des Apologistes de l'Alcoran, 273 & suiv. Moyen de connoître son influence for les mœurs, 274. Pourquoi il s'y trouve des passages sublimes & touchans, 275. Comment il a soumis tant de Peuples à sa doctrine,

276, 405. N'a pas fait des progrès aussi rapides & aussi étendus que l'Evangile, 405

AME (L') de l'homme est spirituelle, 151. Action de l'ame sur le corps, & du corps sur l'ame, 177. Sentiment que l'ame a de soi-même, 179. Combien elle est simple & indivisible. ibid. & suiv. Excellence de ses opérations, 181. Pourquoi elle ne paroît pas également fublime dans tous lea hommes, 182 & suiv. Le corps n'est que l'instrument de ses opérations, 189 & suiv. De ce qu'elle n'existe pas avant le corps, il ne s'ensuit pas qu'elle doive périr avec lui, 190. Y a-t-il entre les ames des différences spécifiques? 190. Malgré l'itnportance des organes, dans les fonctions de l'ame, il est aisé de se convaincre qu'elle est spirituelle, 192. Pourquoi elle dépend des organes, 194. Comment elle agit, séparée du corps, 196. Les Anciens l'ont-ils cru matérielle? 198. Les ames font-elles toutes créées? 199. Existent-elles depuis le commencement du monde? 201. Temps de l'union du corps avec l'ame, 201. Ame des monstres, 63, 201. Siége de l'ame, 201. Immortalité de l'ame, fondée sur des raisons indépendantes de sa spiritualité,

Voyez Immortalité, AMB des brutes. V. Brutes. AMÉRICAINS, semblables, en certains points, à quelques Nations d'Asie, 54; à quelques anciens Peuples,

218. Rapport de l'exis-

tence de Dieu & de l'im-

mortalité de l'ame, 219.

AMÉRIQUE, comment elle s'est peuplée, 53 & suiv. Il n'est pas encore assez prouvé qu'elle ne tient pas à l'Afie; 53. Il est apparent qu'elle y tenoit autrefois, ibid. Ses côtes sont peu éloignées de l'Aire, vers le Nord, 14. - Le Christianisme y a-t-il - Été connu avant Colomb? 5 5 5 493. Sentiment abfurde de Paracelse sur la population de l'Amérique, 56. Opinion ridicule du P. Schott, 17. L'époque de la population de l'Amérique n'est pas si reculée qu'on le croit communément, 493, Contradiction des Philosophes fur cette matiere, ibid.

ANÉANTISSEMENT, VICS désolantes de l'Athée,135. Les sentiments généreux qui produisent les vertus, s'évanouissent dans le syltême de l'anéantissement.

Anges, pourquoi Moise ne parle pas de leur chôte, 299. La châte des Anges n'est pas le fondement du Christianitme, commele prétend le Dictionnaire philosoph, 299. Comment ils ont pu pécher, 300. Voyez Démons.

Anguilles, découvertes

dans la farine détrempée, font une vision de quelques Naturalistes, 69. Ce qu'il en faut penser, supposé la réalité du fait, ib. ANNALES Chinoises, fabuleuses, 302 & suiv. Pourquoi défendues par quelques Missionnaires, 303 ANTIPODES, dans l'affaire de Virgile de Saltzbourg, il ne s'agissoit pas des Antipodes,

APOCALYPSE , elle n'est point inintelligible, 343. Vues générales de ce Livre, ibid.

APOCRYPHES (les Livres) ne dérogent pas à l'autorité des autres, 291, 339 APOLLONIUS de Thiane n'a pas fait de miracles, 361 Apôtres, leur caractere, 400. Leurs travaux & leurs succès, ibid. & suiv. Sont témoins de la résurrection de Jesus-Christ. 376. N'ont pas cru la fin du monde prochaine, 346. Ont été témoins oculaires des choses qu'ils annonçoient, 377, 421. Sont morts pour attester la vérité de leur prédication. 422 APOSTOLICITÉ de l'Eglise, 192. Voyez Eglise. ARC-EN-CIEL, existoit-il avant le déluge? ARIENS. Voyez Sociniens. ATHÉES de volonté, & Athées de croyance, 3. Ceux-ci font-ils en grand nombre? 17. Sont-ils bien persuadés ? 5. Parlent de Dieu comme les Chrétiens quand leur esprit est calme, 112. Malheur de l'Athée, 135. L'Athée n'apperçoit, dans la nature, qu'un silence éternel, 136; n'a d'autre perspective que l'anéantissement, 137; avilit & dégrade la nature humaine, 149; renferme ses desirs dans le même espace que la brute, 154; ne peut avoir de vertu,

151, 154. Différence entre un Athée & un Chrétien, quelque méchant qu'il foit, 163. L'Athée n'a aucune digue à opposer au crime, 165; il est plus abominable & plus à craindre que le superstitieux & le fanatique, pag. 168 & Juiv. ATHÉISME, est-il possible ? 1. La société peut-elle fubfister, si l'Athéisme y devient dominant? 150. La superstition & le fanatisme sont moins redoutables que l'Athéisme, 168, 169. L'Athéisme a aussi ses fanatiques, 169. Il n'est point un syltême nouveau, ni un fruit de la Philosophie moderne, Atômes, leur mouvement n'a point produit le monde, 36; ne produit rien de parfaitement régulier; ATTRACTION, le monde n'est point l'estet de l'attraction, 76. Quelques Philosophes ont bâti des systèmes imaginaires sur l'attraction, 77. Est-elle - la cause des révolutions célestes? AVBUGLES - NÉS, peuventils être guéris sans miracle? 367. Ils trouvent des contradictions dans des choses très-simples, 508, 532.

653

Austénité (L') n'est pas toujours une vertu, 438. S'allie aisement avec l'entêtement dans l'erreur, 188.

B.

ALAAM : l'Ecriture n'attribue pas, à l'ânesse de Balaam, la faculté de parler, 3 5 I BAPTÊME (le) n'est pas un rit imité des Païens, 550. Pourquoi Jésus-Christ 2 prescrit le baptême pour l'expiation du péché originel, ibid. Sort des enfants morts fans bapteme, p. BESOIN (le) n'a pas rassemblé les premiers hom-BIENFAISANCE, les Philosophes n'en ont que les dehors, BIBNS (les) ecclésiastiques sont une ressource pour l'Etat, 61 s. Servent à l'établissement des enfants & au soulagement des familles, ibid, N'enrichisfent pas ceux qui s'en emparent, BLED, pourquoi il n'existe nulle part en plante agrefte, 65. Il s'épuise dans la production d'une nouvelle plante, 354. Est un fymbole de la résurrection, 564 BONHBUR du Chrétien, 131, 459, 512, 566,

638. Bonheur de la société dépendant du Christianisme, 426, 464.

Bonzes, ce qu'il faut penser de leurs austérités, 438 BRUTES, les questions sur l'ame des brutes sont étrangeres à la doctrine de la spiritualité & de l'immortalité de l'ame de l'homme, p. 203, Les opérations des brutes dif de celles de férentes l'homme, ibid: Les brites agissent sans réflexion, ibid. & Suiv. On ne peut leur accorder la pensée sans l'accorder à tout ce qui existe, 205. Ce que c'est que l'instinct, ibid, Les brutes perfectionnentelles leur conduite? 204. On leur suppose souvent des vues qu'elles n'ont pas, 207. Est-ce faute d'organes ou de mains qu'elles ne raisonnent pas? 208. Est-ce fante de société & d'éducation? 209. Ouelques brutes ont les organes de l'homme, & demeurent toujours brutes, 210. La différence de l'homme & de la brute n'est pas du plus au moins. Différents sentiments sur l'ame des brutes, 213. Les brutes ne sont pas de pures machines, 214. Idée de leur fensibilité, 214, 227. , Leur ame est-elle matérielle? 215. Est-elle spirituelle? ibid. N'est-elle ni esprit ni corps? ibid. Estelle créée? 216. Combien leurs souffrances sont inférieures à celles de l'homme, 227

C.

CANNIBALES, pourquoi ils dévorent leurs peres, pag. 195

CANTIQUES des Cantiques, esprit de ce livre, 330. CANTIQUES de l'Eglise (les) nourrissent la piété des Fidèles, 606

Castors, faut-il admirer leur inaction? 207

CASUISTES; toutes les Religions ont eu des especes de Casuistes, 622. Les anciens Pénitenciels étoient des especes de Casuistes, ibid. Fautes des Casuistes, 623.

CATHOLIQUES, il y a des Catholiques dans toutes les Plages de la terre, 406. Il y a plus de so millions de Catholiques en Europe, 499. Voyez Eglise.

CAUSES finales, elles font incontestables, 84 & fuiv. Elles font un argument redoutable contre les Athées, 86

CÉLIBAT (le) religieux ne nuit point à la population, 560, 625. Vaine opinion de quelques Phyficiens, 627 CÉRÉMONIES, pourquoi si multipliées chez les Juiss, 325. Utilité & nécessiré des cérémonies de l'Eglise, 605. Les Protestants regrettent les essets des cérémonies qu'ils out abrogées, 606; ils tâchent de les rétablir, ibid. Les cérémonies de l'Eglise ne sont pas une imitation du Paganisme, 608

CHAINE des Erreurs, 258.

Chaîne des êtres, elle attache les plus vils aux plus précieux, les plus indifférents aux plus nécessaires, 93. Ses anneaux sont sans nombre, 94. Elle embrasse toute la machine du monde, en forme l'équilibre & le repos, 98

CHINE, ce qu'il faut penser de son antiquité, 302 & suiv. de sa population, 561. L'Evangile y a été prêchée durant les premiers siécles de l'Eglise, p. 402

CHINOIS, leurs Lettrés sontils des Athées? 20, 111.
Leur division sur les matieres de Religion, 248.
Leur cruauté, ibid, Ignorance des Chinois dans l'Astronomie, 303. Hommage qu'ils ont rendu au Christianisme, 433. Leur mauvaise soi, leur avidité, leur injustice, leur sérocité, 433 & suiv. Leur gouvernement soible &

1

barbare, 431. Ravage de l'infanticide, 435, 436. Etat des Arts & des Sciences chez les Chinois, 447. Ce que c'est qu'un Lettré Chinois, CHRÉTIENS, vertus des premiers Chrétiens reconnues par les Philosophes, 403. Parmi les premiers Chrétiens, il v a cu des hommes illustres & éclairés, 404, 401. Combien ils ont souffert pour la défense de leur foi, 408. Ils n'ont point souffert pour d'autre cause que pour celle de la Religion, 412. La conduite d'un vrai Chrétien est une excellente réfutation de l'incrédulité, 426, Les mauvais Chrétiens ne prouvent rien contre la sainteté de leur Loi, 428. Parallele abfurde des Chrétiens avec les Infidèles & les Payens, 429, 433,436. Un Etat composé de vrais Chrétiens subfisteroit heureusement, 439. Différence des Nations Chrétiennes & Infidelles, 446. Tous les Chrétiens sont-ils en état de connoître les preuves de leur Religion? 477, 479. Le Chrétien ne damne personne, 482. Les Chrétiens Catholiques sont en très-grand nombre, ' 498

CHRISTIANISME, hommage que lui rend l'Alcoran, 272. Le Judaisme dépose en sa faveur, 277. C'est la seule Religion vé ritable, 279. Preuves de la Divinité du Christianisme, 355 & suiv. Rapidité avec laquelle il s'est Établi dans le monde, 399. Obstacle qu'il a rencontré, 400 & Suiv. Les premiers Sectateurs du Christianisme ont été des hommes sages & éclairés, 404. LeChristianisme est beaucoup plus étendu que la superstition de Mahomet, 405, 498, 500, Courage & souffrance de ses défenfeurs, 408. Les Empereurs Romains ont voulu, & n'ont pu l'anéantir, 410. Il ne doit pas son établisfement aux Empereurs Chrétiens, 417. Ses bons effets fur l'esprit, le cœur, les mœurs, le bonheurdes Peuples, 426 & furv. Il n'autorise pas les pénitences destructives, 438. Son alliance avec la vraie politique, 440. La douceut & la patience qu'il inspire ne détruisent ni la valeur militaire, ni les autres qualités d'un bon Citoyen. 441. En quel sens il condamne les passions. 443. Il n'a excité ni guerres ni disputes, 444. Il n'arrête pas le progrès des scien-

#### DES MATIERES.

ces, 446. Il est fimple & sublime, 452; à portée de tous les esprits, ibid. Les enfants & les sauvages sont aussi capables de ses leçons que les Philofophes, 453 & suiv. Il na point autorisé des actions condamnées par la prudence, 456; son influence fur le bonheur de l'homme, 459. Sur le bonheur de la Société, 464. Réforme qu'il a opérée dans le monde, 469. Il est aisé de connoître la vérité du Christianisme, 479.

CHYMISTES, systèmes abfurdes de Paracelle, & de quelques autres, 71. Les Chymistes réduisent l'or en poudre, par l'efficace du feu, 353

CIBL : il y a affurément un Ciel, ou séjour des Bienheureux, quoiqu'on ne puisse en déterminer l'emplacement,

Circoncision (la) n'est pas un usage prischez les Egyptiens, 322. Pourquoi les Prêtres Egyptiens ont imité cet usage des Juifs, ibid. Pourquoi Dieu a soumis les Juifs à la circon-

CRAINTE: a-t-elle persuadé aux hommes l'existence de Dieu ? 107; elle ne combat pas la félicité de l'homme, 138. La crainte de la mort ne conclut rien

contre la croyance de l'im. mortalité,

CRÉATION, elle n'est point impossible, 27. Elle est une suite de la puissance essentielle à Dieu, 28, 29. Pourquoi quelques anciens Philosophes l'ont niée, 28. D'autres l'ont regardée comme incontestable, 28. Argument d'Hiéroclès, 29. La création continuelle doit-elle être rejettée ? 199,216 CRÉDIBILITÉ. Les motifs de crédibilité ne sont que l'instrument & l'occasion du don de la foi, 475, 477. Peuvent-ils produire une certitude métaphyfique, stupide

CRÉDULITÉ l'Athée, 25. La crédulité est une suite de l'ignorance, aussi-bien que l'incrédulité, 321. Le Chrétien ne doit point se reprocher sa crédulité, 637 COMBTES, plaisante idée des Philosophes sur les co-

metes, 321, 347 CONFESSION, combien fon institutionest avantageuse aux Peuples, 601. Hommage rendu par les Philosophes anti-Chrétiens à l'utilité de la Confession, 602 & Juiv. Quelques 2bus ne, concluent pas contre les bons effets de la Confession,

CONTRADICTIONS des In-

crédules, 26, 27, 250, 251, 321, 413, 547, 598. Il n'y 2 pas de contradiction dans les quatre Evangiles, 335; ni dans les mysteres de la Foi, 505 & Juix. Il y 2 dans la Géométrie & la Physique, des apparences plus spécieuses de contradiction que dans les dogmes de la Foi, 505

G fuiv.

CONTROVERSES avec les

Hérétiques, pourquoi elles ne font pas de durée,
pag. 194

CONVERSION des Philosophes à la mort, 8. Conversion de S. Paul, 340.

Voyer S. Paul, Conversion de l'univers à la Foi, 399
& suiv.

COQUILLAGES sont des restes du déluge, CORPS. Voyez Matiere. Un corps peut être en plusieurslieux, 528. Une sabstance quine seroit ni corps ni esprit, ne renferme point de contradiction, 215. Etat des corps après la réfurrection, 5 5 & fuiv. Le corps de l'homme est le même à tout âge, 556. Il est difficile de dire ce qui constitue le corps d'un être vivant, ib. Les corps de tous les hommes ressuscités n'occuperont pas un fort grand espace, 559 COULBUR bleue, la plus con-

venable au ciel, 89. Cou-

leur verte, la plus affante à la terre, st Culte extérieur, pourquoi fi composé chez les Juis, 325. Voyez Cérémonies CYCLOPES, & d'autte monstères, ont-ils existé: pag. 57,60,56

D. ÉGÉNÉRATIONS, ÉET il en reconnoître dans les especes > DÉISTE, son inconséquence, 251, 260. Doit devenir Athée, ou disciple de la vraie Foi, DÉLUGE, les coquillages sont des manuments du déluge, 311, 312. Changements opérés par le déluge fur la furface du globe, 309, 542. Toutes les histoires prouvent la réalité du déluze, 319. Vaines objections des Philofophes, DÉMONS, leur existence est certaine, 299. Ont ils la puissance de faire desprodiges? 3 57. Peuvent caufer des maladies naturel les dans leur cause immédiate, 370. Le pouvoir du démon est affoibli, & pourquoi, 374. Le démos aimel'ignorance & lesténebres, 375. S'il se montroit, il détruiroit l'incrédulité, 374. Son empire peut-il être comparé à celci

DIBU, peut-on nier fon exiftence ? 2. Moyen de n'en douter jamais, 24. Il se complaît dans fes ouvrages, 90. Consentement de tous les hommes dans la profession d'un Dieu, 10 (.Ce n'est ni l'ignorance ni la crainte, qui ont fondé la foi d'un Dieu, 107; ni la politique des Légiflateurs, 108. L'idée de Dieu est par-tout la même, 109. Les Chinois reconnoissent un Dieu, 20, III. Les Sauvages peuvent le connoître, 113; zinsi que les sourds-nés, 115. L'idée de Dieu estelle innée? 116. Les Juifs connoissoientl'immensité & l'invisibilité de Dieu, 117. La prescience de Dieu ne nuit pas à la liberté de l'homme, 118. Comment Dieu prévoit-il les actions libres des créatures? 119. L'existence du mal ne contredit pas les attributs de Dieu, 121 & fuiv. Dieu doit-il punir ou récompenser sur le champ ? 127. L'idée de Dieu produit les plus grands sentiments, 135, 136. Elle est la base de la justice & de la vertu, 151 & fuiv. Elle est le lien de la Société, & l'espérance de la vertu opprefice, 170.

657 Elle prouve l'immortalité de l'ame humaine, 219, & la nécessité d'une Rellgion, 234. La vue des ouvrages de Dieu lui attache l'ame de l'homme, 2 37. Dieu veut être adoré des enfants, 452, 454. Tour cœur qui n'est pas gâté, atteste qu'il connoît Dieu autrement que par des syllogismes, 45 5. Dieu ne manque à personne, 483. On le connoît à mesure qu'on le cherche, 500; on le connoît mieux par l'obscurité des mysteres de la Foi, 111. Belle expression de Ciceron sur la spiritualité de Dieu, 198. La simplicité de Dieu n'est pas contraire à la Doctrine de la Trinité, 120. On ne peut nier l'enfer, sans nier l'existence de Dicu, 568. Il ne faut pas approfondir les mysteres de Dieu, 504, \$ 10. Il ne faut jamais parler aux Saints dans les mêmes termes qu'à Dieu. pag.

DISPUTES, la Religion n'en a point excitées, 444. Les disputes des Théologiens font différentes de celles qui divisent les Philosophes, 253. Les Philosophes ont produit toutes les disputes contre la Religion, 521, 620. Pourquoi les disputes avec les Hérétiques sont tombées, 199. Regles à garder dans les disputes théologiques, pag. 612.

E.

L Aux zu-dessus du sirmament, 346. Il y a asiez d'eau dans la nature pour former un déluge univerfel, 320 ECCLÉSIASTE, esprit & but de ce Livre, 300 ECRITURE-SAINTE (L') contient les Livres dépositaires de la Révélation, 286. Authenticité de ces Livres. 288. Ce qu'il faut penser des difficultés qu'on leur oppose, 189. Impression de la simple lecture de ces Livres sur un esprit bien disposé, 290. Inspiration des Auteurs sacrés, 292. Moyen simple de connoître les Livres canoniques, 292. L'Ecriture-Sainte n'approuve pas toutes les actions qu'elle rapporte, 326. Les explications arbitraires de l'Ecriture font peu heureuses, 298, & défendues par le Concile de Trente, 332. On ne trouve point d'erreurs physiques dans l'Ecriture, 345. Il y a dans l'Ecriture desténèbres destinées à l'aveuglement des superbes, 550. L'Ecriture ne peut être le seul juge

EDUCATION (L') ne peut tenir lieu de Religion, 165. Est-ce faute d'éducation que les brutes reftent si loin de l'homme? PAR. 209 EGLISB: la vraie Eglik ne peut admettre la mierance théologique, 257, Il est faux que la primitive Eglise n'ait été composée que de pauvres & d'ignorans, 404. L'Eglife Catholique est répandre dans toute la terre, 401; elle est plus étendue que le Mahométisme, 405. C'est au bout du monde qu'elle a paru avec le plus d'éclat, 406. La voix de l'Eglise est plus intelligible que les critiques des Savants, 479. Caracteres de la vraie Eglise, 183 & Juiv. Son unité, 583. Pourquoi cette unité ne se trouve pas chezles Hé rétiques, 584. L'Eglife doit être infaillible, ibid. Il est facile de se convaincre de l'infaillibilité de l'Eglise, 585. En quoi consiste la sainteré de l'Eglis, 186. L'on ne doit paserale ter l'Eglise primitive, pour déprimer l'Egliseds derniers siécles, 587.LE glife doit être Catholique ou univerfelle, 589. La seule Eglise Romaine est universelle, 406, 191.

des controverses,

114

MATIERES. DES Apostolicité de l'Eglise, 592. Il est aisé de faire voir que l'Eglise est l'ouvrage des Apôtres. ibid. Hommage rendu à l'Eglise Romaine par les. Grecs, 596. Contraste de la Secte philosophique avecl'Eglise, 198. Nécessité d'un Chef dans l'Eglise, 609. L'Eglise proscrit les superstitions, 628 EGYPTIENS, impostures de leur chronologie, 303 ELECTRICITÉ (L') des corps ne prouve rien en faveur des Matérialistes, 176 ENFANTS, peuvent connoître & pratiquer le Christianisme, 285,452. Ils connoissent Dieu, & doivent être instruits dans la Religion, 114, 454. Les enfants baptisés des Hérétiques sont enfants de la vraie Eglise, 498. Etat des enfants morts sans baptême, 55I ENFER, erreurs des Philosophes au sujet de l'enfer, 567. Arguments invincibles de l'existence d'un enfer, 568. Il n'y a rien de décidé sur la nature du feu de l'enfer, 669. Nous

ne savons pas définitive-

ment où l'enfer est placé, 570. Il ya, dans le centre

de la terre, assez d'espace

pour y placer l'enfer, ibid.

Commes du lieu où l'enfer

nous

L'incertitude où

est situé, ne prouve rien contre son existence, 171 Vains tableaux de l'enfer. 572. Résultat de la doctrine de l'Eglise sur l'enfer, 172. Eternité des peines de l'enfer, 573. Preuves tirées de la Religion & de la raison, ib. & suiv. Raisonnement de S. Jérôme pour l'éternité des peines, 576. Autres preuves, 176, 177. Aveu des Philosophes Païens, 577 EPICTETE, s'est servi des Evangiles pour la compofition de son Manuel, 461. Combien néanmoins ce Manuel est inférieur à la Doctrine Chrétienne, ib. & fuiv. EPICURE, ses atomes, 36; fa doctine sur la volupté, 154; fes mœurs, 159; goût de ses disciples pour le suicide, ERREURS physiques injustement reptochées à l'Ecriture-Sainte, ESPECES, la variété des especes sous un même genre, prouve-t-elle quelque chose en faveur du Matérialisme ? 64. Peuventelles dégénérer? ibid. Esprit, l'idée d'un pur esprit est aussi ancienne que le monde, 198. Peut-il y avoir une substance qui ne soit ni corps ni esprit? pag. ESPRIT (Saint-), pourquoi,

Tt2

il n'est pas parlé de la divinité du S. Esprit au Concile de Nicée, 519 ESPRITS forts, soiblesse des prétendus esprits forts, 637. L'esprit fort est celui du Chrécien soumis à la Foi, 638 ETBRNITÉ des peines. Voyez Enfer.

ETNA, plaifant raifonnement d'un voyageur sur les laves de ce sleuve, 314 & suiv.

ETOILES, elles font l'ornement du ciel, marquent la mesure du temps, &c. 98,99. Etoiles invisibles, 100. En quel sens les étoiles sont innombrables, pag. 347

ÉTRE, les Philosophes n'aiment les hommes qu'en qualité d'êtres, 474. Différence entre personne & être, \$14

EVANGILE (L') considéré en lui-même, 179. Sagesse de son Auteur, 280. Simplicité du récit évangélique, 281. Excellence de l'Evangile reconnue par les Sages profanes, 282. Combien il est supérieur à la doctrine des Philofophes, 284, 460. Les Evangiles apocryphesn'affoiblissent pas la certitude de l'Histoire de Jesus-Christ, 339. Authenticité des quatre Evangiles, 3 37. La vérité de la Religion Chrétienne ne dépend pas de l'authenticité de Byangiles, 338. Il n'y a pas de contradiction dans les quatre Evangiles, 335. Epictete s'est servi des Evangiles pour la compofition de son Manuel, 461; l'esprit de ce Manuel et néanmoins tout différent de celui de l'Evangile, ibid. & suiv. La doctrine de l'Evangile n'anéantit pas la nature, mais laperfectionne, 443, 467; elle fait le vrai bonheut de l'homme fur la terre, 459, 133, 464. Voya Religion, Christianisme, Jésus-Christ, &c.

EUCHARISTIB, on ne peut nier la possibilité de a mystere, sansnier la toute puissance de Dieu, 526, 532. Objections de Bayle, \$27. Autres objections, 529. Argument de J. J. Rousleau, 531. Suite des objections, 532. A quoi sont réduits les Hérétiques qui rejettent ce myftere, 533 & suiv. Vaines déclamations de M. Sar rin, 5 34. Doctrineabsurde des Calvinistes, ibid. Jugement que porte de l'Er charistie le Fidèle humble & docile aux leçons de & Foi, 536

F.

Fanatisme, l'impiété s

aussi son fanatisme, & c'est le plus redoutable, pag. 169

FATALISMB, il est une conféquence de l'Athéisme, 232. Avantage de la Doctrine Chrétienne sur celle des Fatalistes, ibid.

FIGUIER stérile, pourquoi maudit par I. C. 368
FIGURES imprimées sur des matieres molles, 40, formées par la neige, le givre & la glace, 42. Les figures de l'ancien Testament sont une espece de prophétie, 399

FIRMAMENT, vraie fignification de ce mot, 136. Eaux supérieures au firmament, ibid.

FLAVE JOSEPHE rend témoignage aux miracles de J. C. 366. Réflexion de M. Vernet sur la controverse qui partage les Critiques au sujet de l'authenticité de ce passage, 367 FLEUVES, pourquoi leur

FLEUVES, pourquoi leur cours n'est pas droit, 307
FOI, nature & essert de la Foi, 475. La conviction qu'elle opere est dissérente de celle qui n'est que le fruit du raisonnement, 475, 476. De quelle nature est la certitude produite par la Foi, 477. La Foi n'est pas le fruit de longues discussions, 480.

Les Infideles éclairés ne

peuvent s'attacher à leur

Fod, 480. La Foi est un don de Dieu, 481. Elle est nécessaire au salut, 482. Les Infidèles ne seront pas réprouvés pourn'avoir paseu la Foi, 483. La Foi n'est point refusée à ceux qui ne mettent point d'obstacles à ses lumieres, 483 & Suiv. G'est un trésor enfoui qu'il faut chercher, 100. Avantages renfermés dans la foi des Mysteres, 111. La foi du Chrétien s'affermit par l'aveuglement des incrédules, 15,636. Force de la Foi, 637 & suiv.

FOIB, la fumée du foie qui préserva Tobie des attaques du démon, ne sut qu'un signe extérieur, & qu'un instrument de la puissance de Dieu, 349 FOURMIS de la forêt d'Egine, les Athéniens les regardoient comme leurs aïeux, 63. Les fourmis amassent du grain pendant la moisson, 352. Reproche mal fondé sait à l'Ecriture, au sujet des fourmis, ibid.

G.

GÉANTS de trois à quatre cents pieds, fabuleux, 47. Ce qu'il faut penser des ossements qu'on montre comme des dépouilles de géants, 47. Géants dont T t 3

il est parlé dans l'Ecriture, 47, 49. Géants de la Terre Magellanique, 49. Réflexion générale sur les Géants, 50

GÉNÉALOGIE de Jésus-Christ, selon S. Matthieu & selon S. Luc, 335

GÉNÉRATION, fes principes & fes resigres nous font inconnus, 73 & fuiv.
GENESE (la) est le Livre le

plus important de l'an-

cien Testament, 293. Elle est l'ouvrage de Moise, 294. A quoi sont réduits ceux qui la rejettent, 295. Moyen de juger sainement des difficultés qu'elle présente, 297. Réponses à ces difficultés, 296 & surv. Elle est antérieure à tous les Livres des Nations,

GÉOMÉTRIE, Bayle argumentoit contre les démonstrations géométriques, 386, 475. Différence entre les vérités géométriques & les vérités de la Foi, 475. La géométrie a des difficultés égales à celles des mysteres de la Foi, 506

pag. 322, 295.

GERASÉNIENS, pourquoi J. C. permit la perte de leur troupeau, 369 GERME, étendue donnée à fon efficace, 65,66 GRACE (la) de Jésus-Christ ne manque à personne, 484,497. La grace & la

féduction ne font pas sufceptibles de paralicie,497 GRECS (les) prient pour les morts, & reconnoissent un Purgatoire, 582. Leur Eglise ne peut point se glorisier d'être la véritable, 195 & Juiv. Etat déplorable des Grecs Schismatiques, 196, 197 GRYPHON de la fable, trèdifférent du Gryps de l'Ecriture, 353

H.

HAZARD (le) n'2 pas fait le monde, 36. Culte que les Athées doivent lui rendre, 43 HÉRÉSIES, font néceffaires à l'épreuve des Fidèles, 500. Elles affermiffent le dogme, & rétablissent la discipline,

HÉRÉTIQUES, ne tiennentà tien, & ne peuvent le fixet à aucune croyance, 458, 584. Pourquoi ils professent la tolérance, 263. Leur conduite dans les Etass où on leur a donné entrée, 265. Les Hérétiques matériels font enfans de la vraie Eglise, 498. Selon quelques Théologiens, le nombre des Hérétiques matériels.eft peu confidérable, 499. Les Hérétiques qui nient la présence réclie de J. G

dans l'Eucharistie, ne peuvent défendre sa divinité contre les Sociniens, 533. Pourquoi l'unité de doctrine ne se trouve paschez les Hérétiques, 184. Les Eglises hérétiques n'ont pas les caracteres de la véritable, 5.83 & siaiv. HOMME (L') est-il le seul qui marche droit ? 62. Pourquoi son espece varie moins que celle des animaux? 60. Plaisante origine des hommes, selon Maillet, 63; selon les Athéniens & les Thesialiens, ibid. Labeauté des ouvrages de l'homme ramene à Dieu l'esprit du spectateur, aussi-bien que la vue des ouvrages de la nature, 65. Homme chimique de Paracelse, 71. Tout est-il fait pour 1'homme, 90? II est l'abrégé de l'univers, & paroît lié avec tout ce qui existe, 91. Son génie 2 plus d'étendue que tous les êtres qui combattent son domaine, 96, 130. Une vie molle & oiseuse anéantiroit sa dignité, 97. Il ne lui seroit pas avantageux de connoître tous les fecrets & toutes les richesses de la nature, 102. Il ne peut être forcé à mériter Le Ciel, 126. Dans le systême des Matérialistes, il n'est qu'un insecte éphemere, 149; mais felon fes. vrais titres, il est enfant du Créateur, héritier du Ciel, citoyen de l'éternité, 150; il a une ame fpirituelle, 171 & suiv. (*Voye*z Ame) N'à pas été sauvage au commencement, 186. L'inégalité des hommes est nécesfaire à la société, 195. Combien l'homme est 2u-dessus de la brute, 203 & fuiv. (Voyez Brutes.) Son corpsest pénétré d'un Souffle divin, 212, Son intelligence & son domaine, 65, 212. Son immortalité, 218. (Voyez ce mot.) Sa liberté, 233. Pourquoi il ne sauroir être sans Religion, 237. Il est obligé de chercher la véritable, 268. Il ne connoît rien parfaitement, 504. Il n'eût point été oisif dans l'état d'innocence, 542. Nombre des hommes qui peuplent aujourd'hui la terre,

160, 499
HONNBUR, vanité des honneurs rendus aux grands hommes, dans le systême de l'anéantissement, 224,

HOTTENTOT, combien il est au-desius du singe, 184 HURONS, sont moins stupides qu'on ne le croit, 184 HYPPOCENTAURE, sigure symbolique, 62. Autre. opinion, qui en fait un animal, ibid.

APON , il y a encore des Chrétiens dans ce pays, 410. Fausse conséquence que les Philosophes tirent de la ruine de l'Eglise du Japon, 411 IDÉB de Dieu, nous est-elle innée, 116. Elle est la mere des grands sentimens, des pensées sublimes? 136, 137, 139. Eft liée avec l'idée de l'immortalité de l'ame, 219. & de la liberté, IDEBS innées, observations favorables à ce système. 116, 537

IDOLATRIB, combien elle est insensée, 268. Abomination de ses sacrifices, 269. Les Payens ont vraiment adoré les statues, ibid. La ruine de l'idolâtrie ne doit pas être attribuée aux Empereurs Chrétiens, 416. Rapidité de sa chûte; ibid. L'idolâtrie n'a pénétré que fort tard dans un grand nombre de régions, 494. Voyer Paganisme.

JEPHTÉ, ce que c'étoit que fon facrifice, 329. L'Ecriture ne dit rien qui l'approuve, ibid.
JÉSUS-CHRIST, ce qu'en dit l'Alcoran, 272. Refpect des Mahométans pour J. C. 273. Il est le

destructeur des Idoles & de toutes les erreurs, 276. Combien il est supérieur en vertu & en fageste aux Philosophes les plus célébres, 280 & fuiv. Hommages rendus à sa doctrine par les Philosophes & les Infidèles. 282. Ses miracles, 364. Sa réfurrection, 375. Il est le Messie prédit par les Prophétes, 386 & Juiv. Son empire s'étend fur les réprouvés comme for les élus, 491. Sa grace ne manque à perfonne, 484, 497. Voyer Christianisme, Evangile, Eglise.

IGNORANCE (L) eft citdule & incrédule, 321 IMAGES, le culte des images ne tient point au corps de la Religion, 630. Pourquoi il y a des images mitaculeuses, 631. ll n'y 2 point aujourd'hui d'esptit affez stupide pour leur attribuer quelque verm,631 IMAGINATION, M. de Buffon est-il fondé à nier les effetsqu'on lui attribue? [8 IMBÉCILLES. V. Sauvages. IMMENSITÉ de Dieu reconnue par les Juifs, 117 IMMORTALITÉ, pag. 218. (VoyezAme del'homme.) Rapport du dogme de l'existence de Dieu avec celui de l'immortalité de l'ame, 219. Si l'amen'é-

### DES MATIERES.

toit point immortelle, il n'y auroit ni devoirs, ni vertus, 221; ni loix naturelles, ni autres, 221 & fuiv. Le souvenir des hommes ne peut remplacer l'espoir de l'immortalité, 224. Consentement de tous les Peuples dans la doctrine de l'immortalité, 225, Si l'homme n'est pas immortel, il est au-dessous de la brute, 226. Quoiqu'ifnmortel, il craint la mort, 227. Les Juiss ont reconnu le dogme de l'immortalité, 228 & suiv. Combien ce dogme est consolant, 219, 136, 466 IMPRÉCATIONS des Pleaumes, (les) regardoient les ennemis de Dieu, 127 INCARNATION, raisonnement de Bayle contre ce mystere, 123. Objection de Premonval, 125 INCERTITUDE des Philofophes, 5, 6, 7, 8, 211, 295, 385, 544, (Voyez Pyrrhonisme, raison, &c.) INCRÉDULITÉ (L') est un châtiment de Dieu clairement énoncé dans les Ecritures saintes 15, 636, Elle est un fruit de l'ignorance, 321

INCRÉDULES, division des Incrédules en différentes classes, 17. Autre division, 19. Ils s'associent les plus grands Désen-

seurs de la Foi, & les calomnient après leur mort, 21. Il n'est pas possible de les contenter. & de les faire acquiescer à la vérité, 547. La plupartn'osent point attaquer le corps de la Religion, & appésantissent leur critique sur des choses étrangeres à la Foi, 635. L'aveuglement des Incrédules affermit la foi des Chtétiens, 15,636. Foiblesse des Incrédules, 637, 645, Voyez Philosophes, Athées, Religion, Foi, &c. INÉGALITÉ , ( L') des hommes est nécessaire à la Société, 195 INFAILLIBILITÉ, les saints Peres n'ont pas eu le privilege de l'infaillibilité, 425. Il doit y avoir dans l'Eglise un Tribunal infaillible, 584. Il ne faut pas de grands raisonnemens pour se convaincre de l'infaillibilité de l'Eglise, 585, ni pour savoir quelle Eglise jouit de l'infaillibilité, 586. La question de l'infaillibilité du Pape est étrangere à la Foi, INFLUENCES, les Newtotoniens travaillent à les rétablir , INSECTES, leur destination, 93, 94, 95. Infectes nuifibles, INSPIRATION, quelle forte

d'inspiration il faut reconnoître dans les Auteurs sacrés, 292

Mestinct des Brutes, ce que c'est, & à quoi on peut le comparer, 205. Il est aussi dans l'homme, ib.

Intolérance. Voyez Tolétance.

Jos, pourquoi il déplore le jour de sa naissance. 332. Son Livre n'est pas une allégorie, 332 JOSAPHAT, (la vallée, de) ne doit pas contenir tous les hommes ressuscités, 538. Sur quoi est fondée l'opinion qui assure cette

gement universel, ibid. JOSEPHE, voyez Flave.

vallée pour le lieu du ju-

IRRÉLIGION, elle produit le suicide, 139. Sa doctrine porte la désolation dans les cœurs, 135 & suiv.471. V. Philosophes incrédules, Incrédulité, Athées, Athéisme, &c. JUGEMENT dernier, les

Apôtres ne l'ont pas cru prochain, 397. Queftions frivoles sur la maniere dont se fera le jugement universel, 554,

558,563

Juiss, ont parlé magnifiquement de Dieu, 117, ont reconnu la spiritualité & l'immensité de Dieu, ibid, ont professé l'immortalité de l'ame, 228 & suiv. ont étéaffranchis

de la contagion du Paganisme , 24%. Leur Religion, autrefois pleine de majesté & de grandent, est aujourd'hui en quelque sorte anéantie, 276; elle renvoie à celle des Chréviens, 277. L'état aduel des Juifs concourt autant que leur Religion, à prouver la vérité du Christianisme, ibid. Les Juiss n'ont point pris leurs dogmes & leurs usages des Nations, 122; au contraire . les Nations ont imité les Juifs, 322, 323. Ponrquoi cette multitude de Loix chez les Juifs, 325. Pourquoi les Juifs ont exterminé les habitans de la Palestine, 128. On ne doit point exiger des Juifs toute la sainteté des mœurs chrétiennes, 329, L'état actuel des Juifs prédit par les Prophetes, n'a pu être prévunaturellement, 387. Les Juifs sont des témoins non suspects de l'existence des Propheties, 387, 39 T. Aveuglement prodigieux Juifs, 388. Réflexion sur la dispersion, l'oppression & l'aveuglement des Juifs, 391. Julien l'Apostat 1 voulu les rétablir, avec quel succès, 382, 391. Ils ne sont pas sans moyens de salut, 494. Ils ont connu le péché originel, 548.

## DES MATIERES.

Ils prient pour les morts, IVRAIB (L') s'est-elle changée en bled?

L.

ANDES fauvages & brutes, à quoi servent-elles ? 104 LANGAGE typique, il n'est point ridicule, 333 & fuiv.

LANGUES fauvages (les) ont leurs beautés & leur éloquence, 184. Idée tidicule du Lord Burnet, sur l'origine des Langues, 18 s. Langue Hébraïque, naïve & simple, 331, & en même-tems forte & rapide, 332. La Langue Chinoise est la plus pauvre & la plus obscure de toutes les Langues, 447 Légendes (les) sont sans autorité, 633, Les Moines ne les ont pas altérées pour le fond de l'Histoire.

632 & 468 LETTRÉS, les Lettrés Chinois sont-ils Athées ? 20 Ignorance des Lettrés Chlnais, 303, 447. Voyez Chinois.

LETTRES Édifiantes & curieuses, jugement qu'il en faut porter,

LIBERTÉ. La préscience de Dieu ne contredit pas le dogme de la liberté, 118. La liberté n'est point un présent funeste, 124. La doctrine de la liberté est surnaquielles,

667 fondée sur l'idée de Dien. & for la distinction du vice & de la vertu, 234; c'est une vérité que toutes les disputes ne peuvent affoiblir, ibid.

LIEVRE (le) doit-il être compté parmi les animaux ruminans? LIVERS canoniques, moven simple & aisé de les connoître, 292: (Voyez Ecriture sainte.)Livres des Nations, ils font tous postérieurs à ceux de Moyse, pag. 295, 122

Loix générales dans les fonctions de la nature, il faut les reconnoître, 65, Loix civiles, combien inférieures aux Loix de la Religion, LUNE, pourquoi elle est ap-

pellée un grand Luminaire,

AGIE, Voyez Démons, possessions, sorciers.

MAHOMET n'a point détruit l'idolâtrie en Afie, 276. Il n'a pas fait de mi-

MAHOMÉTANS, leur respect pour Jésus-Christ, 272. Leur méthode de prêcher l'Alcoran, 276,

MAHOMÉTISME, sur quoi il est fondé, 272. Voyez Alcoran.

MALADIES, il y en a de.

MANICHÉISME, téfutation de cette héréfie, par ses défenseurs mêmes, 121 & suiv. Combien elle est absurde, MARTYRS, leur grand nombre, & leurs souffrances, 408 & Juiv. Erreurs de Dodwel au sujet des Martyrs, 415. Ils font une preuve de la vérité du Christianisme. 419. Diffé. tence entre les Martyrs de la vraie Foi & les Martyrs de l'erreur, 419 & fuiv. Les uns & les autres déposent contre les prétentions des Incrédules , MATIERE, elle n'est point éternelle, 27. Ne peut se donner le mouvement. 12. Nous est affez connue pour savoir que l'activité lui répugne, 35, ainsi que la peníce, 171. N'est pas séconde, 44. N'est pas mauvaise par sa nature, 129. C'est une substance purement passive, 172. Si elle pouvoit être penfante, elle pourroit vivre éternellement, 218. La circulation continuelle de la Matiere ne combat pas · la croyance de la résurrection, MENSONGE officieux, on 2 pu ignorer anciennement que c'étoit un péché, 327

Mer, décroît-elle insensible-

ment? 64. Subjuguée par

l'homme, elle a réuni totes les régions, & enrichi chaque Province desproductions de tous les dimats, 104 Elle n'a pas COMVELL fuccessivement sout le Globe, 306. Elle n'a pas fait les montagnes, 307 Messie, promis aux anciens Patriarches, 247. Semble avoir été connu de Platon, 241. Jésus- Christ 2 tous les caracteres de Messie, 386 MICROSCOPISTES, Substituent l'imagination aux veux, 73. Abus ridicule de leurs découvertes, 93 MINISTRES Protestans, ne savent plus ce qu'ils creient, 258, Connoissent l'inconséquence de leurs fectes. 219,498 MIRACLES, Mahomet n'en a pas fait, 276. Ils sont une preuve du Christianisme, 355. Définition d'un miracle, ibid. Les miracles sont possibles, 355. Dieu peut avoir des raisons de faire des miracles, 3561 Les démons en peuvent-ils faire? 3 57.Différence des vrais & des faux miracles, 357, des miracles réels & des mi-

racles supposés, 363. Cer-

titude des miracles de

J. C. 364. La Résurrection de J. C. est le plus

décisif de tous les mira-

### DES MATIERES.

eles opérés en saveur de

664

227

294

raison, 509? Avantages

que le Chrétien découvre

dans la foi des mysteres.

spécifiques dans l'espece

l'Evangile, 375. Autres humaine? 56, 57, 59 & miracles arrivés, 382. fuiv. De quelle espece Pourquoi les miracles ont d'ame les monstres sontété autrefois plus fréils animés, pag. 63, 201 quens ? 384. Pourquoi MONTAGNES, les grandes. les incrédules nient les montagnes ne sont pas miracles? 385. Miracles l'ouvrage de la mer. 307. fecrets qu'il ne faut pas ce qu'il faut penser de la publier, montagne où Jésus-Christ fut tenté, MISSIONNAIRES, pourquoi plus croyables que les au-MORALB, il n'y en a pas tres Voyageurs, 54. Pourfans religion, 151 & fuiv. Vanité de la Morale Phiquoi ils paroissent trop favorables aux annales losophique, ibid. & 469 & fuiv. Chinoifes. 303 Moz. (le) Combien il est MORT, pourquoi l'homme simple & intime, 178. la ctaint-il, puisqu'il est Voyez Ame. immortel ? MONDE, ne change pas, Mouvement (le) de 12 65, 67, 68, 78, n'est matiere, n'est pas éterpoint éternel, 81. Toutes nel, 31. La matiere ne fes parties font enchalpeut se donner le mounées, & concourent à la vement, 33. Un moucomposition de la grande vement aveugle ne promachine, 93, 98. La duit rien, & empêche toute production, pluralité des mondes est un systême frivole, 101, Moyse, il est Auteur du 349,450. Le monde n'est Pentateuque, Mulet, pourquoi il n'est pas plus ancien que Moyse le fait, 301. Les Apôtres pas fécond, n'ont pas cru que la fin MYSTERES, les mysteres de du monde étoit prola nature ne se concoivent chaine, 397 pas mieux que les myste-MONSTRES, l'écart de la res de la Religion, 504, nature dans la formation 506. Il n'y a point de condes monstres, rentre dans tradiction dans les mystele plan général, 45. Les res de la Foi, sos. Les monstresprouvent les loix mysteres sont-ils contre la

Établies pour la conserva-

tion des especes, ibid. Y

a-t-il des monstruosités

510. La doctrine des Incrédules ramene à la croïance desmysteres, 512

N.

ABUCHODONOSOR, en quel sens il futi changé en bête, NATIONS, tous les Livres des Nations sont postézieurs à ceux des Juifs, 322, 295. Les Nations Pavennes ont imité & corrompu la Religion des Juifs, 322. Nations de la Palestine, pourquoi exterminées par les Juifs, 328. Les Nations Chrétiennes font plus cultivées & plus vertueuses que les autres, 248, 274, 428, 446 & fuiv. Nations Payennes converties à la Foi dès le commencement de l'Eglife, 401 & fuiv. Toutes les anciennes Nations paroissent avoir connu le péché originel, pag. 545 NATURE, elle n'est pas une chose, elle ne viole pas le plan du Créateur, 44, 65, 67, 68,78. Belle définition de M. de Buffon, 44. Elle ne s'affoiblit pas par degrés, mais est telle auiourd'hui qu'elle étoit . dans des tems très-reculés. 48. Pourquoi ses richesses ne se découvrent que par

fuccession, 102; poutquoi sont-elles inégalement réparties, 103? Langage infensé prêté à la nature,par M. l'Ab. C\*\* 146. L'état de nature n'est pas celui des Sauvages Américains, 187, ni celuides Otahitiens, 540. La division de la nature en trois regnes est très sage, 214. La morale de J. C. ne détruit pas la nature de l'homme, mais la perfectionne, 443, 467. Ilya des obscurités dans la nature comme dans la Religion, 104 & suiv. La nature a perdu fon premier NÉGRES, font-ils une espece à part, 52? raison physique de leur noirceur, ibid. Ils ont beaucoup de fentiment, NIL, fon limon produit-il des grenouilles >

0.

OPINIONS fausses, peuvent-elles gagner le suffrage de toutes les Nations, 106? Ne font pas sur l'esprit le même esser que la vérité, 481
OPTIMISME, système né dans une imagination plus riante que vraie, 133. Optimisme du Chrétien, 134
OR, l'action du feu le réduit en poudre, 353

ORIGINE du mal, 121 & fuiv.

P,

PAGANISME, (le) parloit à l'imagination par l'appareil d'une superstition bruyante, 32 s. Facilité de sa chûte, 417. Il y a eu des hommes éclairés des lumieres de la Foi au milicu du Paganisme, 48 s.

Voyez Idolâtrie.

PAPE, (le) est chef de l'Eglise, 195, 609. Pourquoi son autorité a moins éclaté dans les premiers tems, 610. Les disputes sur l'étendue de l'autorité papale, ne concluent pas contre les titres de cette autorité, 611. Est-il expédient que le Pape posséde un Etat temporel, 612; Ce qu'il faut penser de l'abus que quelques Papes ont fait de leur autorité,

PARADIS terrestre, sa situation, 321 PASSIONS, sont-elles condamnées par l'Evangile?

PATAGONS, (les) ne font pas plus grands que les Européens, 49 PAUL, (S.) Ses Epîtres refpectées par M. Freret. 339, Caractere des écrits de cet Apôtre, ib. & 342\* Jugement qu'en portoit M. Bosluet, 340. Estime de S. Jean Chrysostome pour S. Paul, ibid. La conversion de cet Apôtre est un Argument sans réplique contre les Incrédules, ibid. Déclamations impuissantes de Boulanger, de Bolingbroke, de Langius contre ce grand Homme, 341. Réponse qu'il faisoit aux difficultés de la Prédestination, so a Péché originel; les Philosophes ne l'attaquent que par des raisonnements fondés sur une Équivoque, 537. Explication du péché originel, ibid, & suiv. Comment le Chrétien doit se convaincre de l'existence d'un péché originel? 539. 297. Preuves philosophiques du péché originel 539. Quel seroit l'état de l'homme s'il naissoit sans péchéoriginel, 542. Effets du péché originel sur toute la nature, ibid. Le péché originel a été connu des anciens Philosophes, 543; de tous les anciens Peuples, 145; les Tures le reconnoissent, ibid. Aveux de Bayle & de Voltaire, 146. Erreurs où précipite

l'ignorance du péché originel, 146. La doctrine du péché originel étoit établie chez les Juifs, 548. Comment les Juifs & les Gentils se purificient du péché originel, 149 PENTATEUQUE, c'est l'ouvrage de Moise, 294 PERES. les saints Peres rendent à la Religion un témoignage approchant de celui des Martyrs, 424. Les défauts reprochés à leurs Ecrits ne concluent rien contre leur sagesse & l'étendue de leurs connoissances, 425. Aucun d'eux n'a eu le privilége de l'infaillibilité, idid. Pourquoi ils ont quelquefois trop négligé le sens littéral de l'Ecriture ? ibid. Pourquoi quelques - uns ont paru parler peu exactement de la Trinité? 5 1 9. Ils font les vrais Théologiens de l'Eglise Catho-617 lique,

Persécution (la) est un mauvais moyen d'instruire, 265. Réalité & rigueur des persécutions contre les Chrétiens, 408. Vrai motif de ces persécutions, 412. Variations des Philosophes, ausujet despersécutions, 413. Ce n'est pas la persécution qui a attaché les Chrétiens à leur Foi, 414. Le Paganisme est tombé sans per-

secution, PERSONNE, différence entre nature & personne, 113, entre être & perfonne. 514. Sophisme de Bayle fur la Personne divine de Jésus-Christ.

PHILOSOPHIE, peut-elle conduire à l'Athéilme, 3. Foiblesse de l'ancienne Philosophie, 243. Multitude des erreurs philosophiques, 217. Combien la Philosophie est insttieure à l'Evangile, 280, 284, 461 & Suiv. Erreut de ceux qui attribuent à la Philosophie les effets du Christianisme, 151, 431, 471, La Philosophie ne peut être substituée au Christianisme, 469. Effen naturels de la Philosophie selon J. J. Rousseau, 472, 474. Vanité des vertus qu'elle a formées chez les Paiens. pag. 488 PHILOSOPHES incrédules, deviennent Chrétiens à la mort, 8. Ce qu'il faut penfer de ceux qui ne se convertisent pas, 14. Ils n'ont jamais été bien persuadés de leur doctrine 8. Il faut les combattre par euxmêmes, 8. Ils dépriment les grands hommes, & élevent jusqu'au ciel les tyrans persécuteurs du Christianisme, 161, 268, 391. Portraits des Philofophes

### DES MATIERES.

sophes, tracés par J. J. Rousseau, 161, 167, 253, 158. Ils se préconisent les uns les autres, & ravalent jusqu'au néant les défenseurs de la Religion, 162; cherchent leurs preuves à l'extrémité de l'Asie, & dans l'obscurité des temps, 249, 295; ne font pas propres à enseigner les Peuples, 249; se contredisent, 26, 250. Leurs loix morales font fans foutien, 151, 252, 472. Foiblesse & crédulité de leurs adhérents, 253, 637; se servem des armes brisées des Julien, des Celse, &c. font condamnés par voie de prescription, 289,600; réfistent à toutes les démonstrations, 321, 547; ont corrompu les mœurs, & opéré une trifte révolution dans toutes les conditions & dans tous les âges, 470. Ils aiment les Tartares, pour être difpensés d'aimer leurs voisins, 472. Portrait qu'en fait S. Paul, 473. Leur doctrine désolante, 135, 471. Les bonnes qualités qu'ils ont conservées sont les fruits de la Religion, 158, 471. Leur ingratitude à l'égard de la Religion, 471. Leur maniere de prouver, 527, 563. Impossibilité de guérir leur esprit contentieux,

672 147. Ils font dériver des Païens tous les dogmes & ulages des Juifs & des Chrétiens, 122, 550, 608. Contraste de la Secte philosophique avec l'Eglise Catholique, 598. Voyez Athées, Incrédules, &c. PHYSIONOMIB, diversité des physionomies, nécessaire à la conservation de la société, 88, Mahomet en fait un argument de l'existence de Dieu, ibid.

PHYSIQUE (la) ne prouve pasque le monde foit fort ancien, 306. Il n'y a point d'erreurs physiques dans l'Ecriture, 345 PLANETES, nécessaires à la conservation du monde. 88; ne sont pas des mondes habités, PLANTES, peuvent-elles naître fans germe? 68. Nombre des espeçes de plantes, 77. Nécessité & utilité des plantes, 95. Les plantes sont dessinées dans le germe, 527. La résurrection des plantes est un symbole de la réfurrection de nos corps, pag. 164 POLYTHÉISME (le) a succédé à la croyance universelle d'un Dieu, 109 POPULATION de la terre,

verselle d'un Dieu, 109 POPULATION de la terre, ne va pas à plus de 720 millions, 499, 560. Le célibat religieux ne nuit

V V

110, 621. Une excessive population entraîne de 626 grands maux, Possessions (les) étoientelles des maladies naturelles, 170. Les possessions n'ont pas cessé aux premiers siécles de l'Eglise, 371. Il y en a d'incontestables, 372. Pourquoi elles font aujourd'hui plus ra-Pou-nou, inscription des boutiques Chinoises, 434 Pourriture (la) peut-elle engendrer des êrres vi-Prédestination (la) de Calvin est un blasphême, 501. Ce qu'il faut penser des disputes sur la prédestination, 502 & suiv. PRESCIENCE de Dieu, d'accord avec la liberté de l'homme, 1 18, Comment Dieu prévoit l'avenir, 119. PRESCRIPTION, elle est un

point à la population,

PRESCRIPTION, elle est un bon moyen de finir les disputes sur la Religion, 289, 600

PRÉSENCE réelle de J. C. dans l'Eucharistie.) Présence d'un corps en plusieurs lieux, 528, 234

PROBITÉ, il n'y en a pas sans Religion, 151 & sur.

PROPHÉTES, pourquoi ils employoient le langage typique, 333. Pourquoi

passent rapidement d'un sujet à l'autre, 194 PHOPHÉTIES, se réduisent à trois articles principaus, 3 8 6. L'existence des prophéties est aussi avéite que l'accomplissement en est incontestable, ib. Les Juifs sont des témoisson suspects de l'authenticit des prophéties, 387.4 malheur des Juis, annoncé par les prophéties, n'a pu être prévu naturellement, 388. L'événement principal des prophéties est indépendant de toute explication, 392. Deux excès à éviter dans l'explication des prophéties, 393. Prophéties qui regardent incontestablement le Messie, ib. Pourquoi les grandes prophé ties qui regardoient les siécles futurs étoient mêlées de quelques-unes qui s'accomplissoientauxyeu des Juifs, 394. Prophétics touchant la destruction de Ninive, l'arrivée de J. C. fur les nuces, la fit du monde, expliquées& vérifiées, 395 & suiv. PROSPÉRITÉ des pécheus, est-elle contraire à la jul tice de Dieu? PSEAUMES, imprécationdes Plaumes contre les emtmis de Dieu, PURGATOIRE, combien la croyance d'un Purgatoite

est raisonnable, 179. Accord de presque toutes les Nations, dans la persuafion d'un Purgatoire, 581 PYGMÉBS, les anciens Pygmées étoient des singes, 51. Les Lapons & les Samojedes ne sont pas des Pygmées, ibid. Pyrrhonisme, la raison abandonnée à elle-même y conduit, 6, 250, 258, 261, 475, &c. ( Voyez Incertitude, Raison, &c.)

R.

K AISON, sa foiblesse & fon insuffisance, 240. ( Voyez Incertitude, Pyrrhonisme.) Dépouillée du secours de la Religion, elle n'est propre qu'à égarer; 3, 4, 250, 258. La raison ne combat pas la croyance des mysteres, pag. 509 RELIGIBUX, il ne faut pas mépriser ceux d'Europe, pour exalter ceux de la Thébaïde, 588. Succès de leurs études. ibid. RELIGION, les vérités de la Religion sont mêlées de ténèbres, & pourquoi, 1 s. La Religion est antérieure à l'établissement des Sociétés civiles, 108. De combien de douceurs est privé celui à qui la Religion manque, 136. La Religion est-elle inutile,

parce qu'elle ne corrige pas tous les hommes? 163, 428. Ni les l'entiments d'honneur, ni la force de l'éducation, ni les Loix civiles ne peuvent remplacer la Religion, 165. Nécessité d'une Religion en général, 235. Elle est le fondement de la Société, 150, 238 Tous les Peuples ont une Religion, 2 3 9. Toutes les vérités de la Religion tiennent ensemble, 2 5 8. La tolérance de toutes les Religions les détruit toutes, 2 57. (Voyez Tolérance.) La Religion n'est pasun système, 262. La diversité des Religions ne conclut rien contre la véritable, 255. Obligation de rechercher quelle est la véritable, 268. Il n'y a qu'une Religion véritable, c'est le Christianisme, 279. (V. Christianisme.) Les enfants peuvent & doivent être instruits dans la Religion, 114, 454. La Religion est préférable aux Sciences, 448, 451. Il n'est pas nécessaire d'étudier toutes les Religions pour connoître la véritable, 480. Indifférence des hommespour la Religion, 489, 492. Cette indifférence ne prouve rien contre la Religion, 490. Les bonnes qualités qui restent aux Philosophes sont V v 2

l'effet de la Religion, 158, 471. L'unité de Religion estincompatible avec l'orgueil & la légéreté de l'esprit humain, soo. L'idée de la vraie Religion emporte l'idée de l'unité du dogme, 184. La Religion naturelle est insuffisante. 219 & Suiv. Elle n'est pas la Religion des Lettrés Chinois, & n'a pas été celle des Patriarches, 247; elle ne peut devenir celle des Peuples, 254. Les arguments des Philosophes contre la Religion révélée attaquent aussi la Religion naturelle, 495. Le plus grand ennemi de la Religion, c'est la superstition, 629. Avantage que la Religion retire de l'incrédulité, 642, 644. La Religion ne doit point gémir de ce que les talents des Philosophes n'aient point Eté confacrés à sa gloire. 643. Pourquoi Dieu permet que quelques hommes d'esprit s'élevent contre la Religion, 642 & suiv. Voyez Dieu, Révélation, - Christianisme. RÉPROBATION, Dieu ne ré-

prouve les hommes qu'à regret, 484. Les Païens ne sont pas réprouvés pour n'avoir pas reçu la Poi, 483, 488. Les Héros du Paganisme sont-ils réprouvés? 487 & suiv.

RÉSURRECTION , la tésurrection d'un mort ne peut, être que l'ouvrage de Dieu, 357. Certitude de la résurrection de J.C. 376. Rapport de la résurrection des morts avec les autres articles de la Foi Chrétienne, 113, Contradiction des Philosophes 20 sujet de la résurrection des morts, 5 54. Objection des Ircrédules, 554 & suiv. Réponse générale de saint Paul, 557. Différenssymboles de la résurrection, 164. Effet de l'espérance de la résurrection sur le cœur du Chrétien, 166 RÉVÉLATION, elle est nécessaire, 239 & suiv. Elle fait la base de la Religion chez tous les Peuples, 246, 255. Son existence est démontrée, 254. La nécessité de la révélation démontre l'existence des Livres qui la contiennent, 286 & Suiv. Les révélations particulieres n'ont ni authenticité, ni autorité, 633. Il y a eu de l'imprudence dans la publicité qu'on a donnée à ces sortes de révélations,

ROME, pourquoi elle est devenue la Jérusalem du Christianisme, 500. Rome est le centre de l'Eglise universelle, 531, 533 s.

ANCHONIATON , les fragmens qui nous en restent, sont suspects, 296 SAINTS, toutes les actions des Saints ne doivent point être absolument approuvées, 456. Ce qu'il faut penser de quelques singularités où ils se sont portés, 457. Les prieres des Saints attirent la bénédiction de Dieu sur l'Etat, 458, 615. L'Eglise universelle n'a jamais honoré des Saints imaginaires, 632. Elle n'attribue pas aux Saints ce qui ne convient qu'à Dieu, SATELLITES de Jupiter, fervice qu'ils rendent à l'Astronomie, SATYRB, c'est l'orang-outang, 61. Autre opinion fur le Satyre, SAUVAGES, les hommes barbares & fauvages connoissent-ils Dieu ? 112 & fuiv. Peuvent-ils faire une exception dans les persuafions genérales des hommes, 116, 239? Ne prouvent rien contre la spiritualité de l'ame, 178. Les hommes n'ont pas été d'abord sauvages, 186. Origine de quelques hommes sauvages, 186. L'état de nature n'est pas celui des . Sauvages Américains,

187. Sauvages devenus d'excellens Chrétiens, 453. Comment Dieu en agit avec les Sauvages, s'ils font incapables de le connoître, 495 SBL (le) ne perd jamais sa force, 353 SBNS d'accommodation dans l'Ecriture, à quoi il fert, 337. Sens figuré de l'Ecriture, sur quoi sondé,

677

ibid. SERES, Peuples convertis à la Foi dès les premiers sécles de l'Eglise, 402, Les Seres font les Chinois, ib. SERPENT, pourquoi maudit après la chûte d'Adam, 397, 305, Les serpens se laissent enchanter, SCIENCES (les) font utiles à la Religion, & la Religion est nécessaire aux sciences, 447. Les scienles ne sont nulle part mieux cultivées que chez les Chrétiens, ibid & suiv. La Religion les a confervées dans les tems de barbarie. 447, 471 SINGE, sa marche est naturellement celle des autres quadrupedes. 62. quoi est fondé le proverbe simia semper simia, 182. Ses plus sublimes opérations sont les singeries, ibid. Dampiere a pris des singes pour des hommes, 185. Les organes du finge semblables à

ceux de l'homme, ne le tirent pas de la classe des brutes 210. Le singe n'imite pas l'homme, parce qu'il veut, mais parce qu'il peut : il est inférieur au chien & à l'éléphant,

SOCIÉTÉ, les Sociétés civiles sont postérieures à l'établissement de la Religion, 108. Le systême de la Religion, 108. Le systême de l'Athée anéantit toute société, 150. Celui qui n'est pas fidèle à Dien, ne l'est pas à la Société. 623

SOCINIENS, leur maniere de combattre contre la Foi de Nicée, 619. Ils triomphent des Calvinistes, qui refusent de reconnoître la présence

réelle, SODOME, sa ruine attestée par les débris qui en restent, 321. Reconnue par les Payens, ibid.

SOLEIL, formé après la lumiere, 347. Le systême qui le suppose en repos, n'est point contraire à l'Écriture, 349. ni aux décisions de l'Eglise, 450 Songes, argument de faint Augustin & de M. de

SORCIERS, leur existence estelle réelle? 373. V. possessions, démons, &c. 370

Buffon, tiré des songes,

192

pitoyable SPINOSISTES , scepticisme où ils sont tombés. STOICIBNS, combien leur philosophie est inférieure à l'Evangile, 461. Elk ne concourt point au bonheur de la Société générale, SUBSTANCES mêlangées, peuvent - elles se multiplier ? 66; se propaget, ib. SUCCESSION infinie de générations, renferme contradiction, 81. Autre preuve contre la succession éternelle des générations, 82 SUICIDES, victimes de l'irreligion, 139. Foibles & furieux, SUPERSTITIONS, l'Eglise les condamne, & ne peut en être responsable, 628. Les superstitions ne doivent point alarmer la foi du Fidèle, ibid. Elles font plus de tort à la Religion quel'incrédulité, 629. La superstition ne pervertit que ceux qui refulent d'écouter la Religion, 631 SYMBOLE des Athées, 25 SYRENES (les) font des poissons de mer, SYSTÉMATEURS , se qu'en dit M. de Voltaire, 78. M. Rouffeau,

T.

79

LEMPLE de Jérusalem, vains efforts de Julien pour

679

avorter cette entreprise, réunit toutes les preuves dont un fait historique est susceptible, THÉOLOGIENS, ne disputent pas sur des points fondamentaux comme les Philosophes, 254. Ils se sont quelquefois occupés de discussions inutiles, 125, 543, 620. Les Philosophes, en méprifant les Théologiens s'appuient sur une équivoque, 617. Défauts de la Théologie scholastique, 618, 620. Reproches injustes qu'on lui a faits, 618 & fuiv. La Théologie ne doit point se dépouiller du secours de la Logique ni négliger les régles du raifonnement, 619. La science théologique se perfectionne depuis le P. Petau, 619. Principes des défauts de la Théologie, 620, Les disputes théologiques ne font pas sans utilité, 621. régles qu'il y faut garder, 622 TERRE, sa situation à l'égard du soleil, 80. Pourquoi elle n'est point par tout belle & féconde, 103. Sa fertilité variée & inégale. est devenue le lien des

Nations, 104. Le mouve-

ment de la terre ne con-

predit pas la Genèse, ni le

le rétablir , 382. L'évé-

nement prodigieux qui fit

Livre de Josué, 349. L'opinion du mouvement de la terre n'a pas été condamnée par l'Eglise, 450. Population de la terre, 499, 560. La terre a sousfert des altérations successives, 542. La malédiction de Dieu & les ravages du déluge en ont changé la surface, 309,

TOLERANCE, jugement qu'il en faut porter, 256. & suiv. Elle détruit tous les cultes, 258, Elle relâche les liens de la société, 263. Pourquoi la plupart des hérétiques professent-ils la tolérance, 263. L'intolérance civile est-elle nécessairement une suite de l'intolérance théologique? 265. Argument invincible contre la tolérance, tiré des Ecrits mêmes de ses défenfeurs, Tour de Babel, plaisante-

TRINITÉ, ce mystere ne renserme aucune contradiction, 513. Il n'est pas contraire à la simplicité de Dieu, 515, 520, ni aux régles des syllogismes, 515. N'est point un assemblage de mots sans signification & sans lization, 517. Il est clairement énoncé dans les

rie de V. sur sa hauteur.

faintes Ecritures, 518, 2 toujours été cru dans l'Eglife, ihid. Pourquoi quelques anciens Peres ont paru n'en pas parler avec assez d'exactitude, 519. Pourquoi ce mystere 2 dsi être révélé aux Chrétiens, 521. Erreurs philosophiques écloses de l'ignorance de la Trinité, 522. Platon a-t-il connu ce mystere,

Turcs, absurdités de leur culte, 271. (Voyez Alcoran.) Pourquoi ils valent mieux que les Chinois, 436. Ce qu'il faut penser des actions vertueuses qu'on nous tapporte des Turcs, 437. Leurs wertus 437. Leurs mœurs & leur gouvernement. ibid. Ils reconnoissent le péché originel, 545, & le Purgatoire,

٧.

VAMPIRE, maladie de cerveau, aujourd'hui oubliée dans les Provinces où elle a fait le plus de bruit, 362
VERCBIL, mitacle opéré dans cette ville du tems de S. Jérôme, & rapporté par ce Pere, 384
VÉRITÉ, une vérité bien établie ne peut être renversée par aucune sorte d'objection, 119. Unusa-

ge que les Philosophes font du mot vérité 251, la vérité est indivisible, 2 18. Elle ne sauroit êtte nuisible à l'homme, 214 Elle mérite seule les te gards du Sage, 218. Les vérités géométriques sont d'une autre nature que le vérités de la Foi, 476 L'effet naturel de la vétité est le repos de l'esprit , 481. Il y 2 pen d'hommes qui cherchent sincérement la vérité, 489,492. Les erreurss'é. vanouissent, la vérité demeure, VERTU (12) de l'Athée est une chimere, 151, La vertu des adorateurs d'un Dieu n'est point intérefse, 153. En quoi confife la vertu épicurienne, 154. Dans le système de l'ancantissement, il n'ya plus de vertu, 151, 222, Vertus des Philofophes, 161, 569, 472. Les vertus des Chrétiens n'ont pu suffire pour persuader les dogmes de leur Foi, 403. Vertudes Héros Payens exagéres par leurs Panégyristes, 488; combien **e**lles étoient vaines, ibid. Vices qui les balançoient; moyens d'en juger saine. ment, ibid. VIE (la) est un bienfait de

Dieu.

145

### DES MATIERES.

Unité, l'unité de Religion ne s'accorde pas avecl'orgueil de l'esprit humain, 500. Unité de l'Eglise Catholique, 583. Pourquoi l'unité de la Foi ne se trouve pas chez les Hérétiques, 584. L'unité de l'Eglise Catholique contraste avec les divisions des Philosophes, 598 VOLCANS, ce qu'il faut penfer de leur antiquiré,
314,317
VOLUPTÉ(la)qui constitue
la vertu d'Epicure, est la
volupté des sens, 154

z.

ZOROASTRE, personnage fabuleux; Livres qu'on lui attribue, 296

# SUPPLÉMENT.

Une seuille où il y avoit quelques Additions, ay ant été perdue durant l'impression, & retrouvée ensuite, nous en plaçons ici le contenu.

PAGE 100, ligne 22. après si étendu, placez un renvoi (a), E mettez en note ce passage de Job.

(a) Qui facit Arcturum & Oriona, & Hyadas, & interiora austri, & mirabilia quorum non est numerus. Job. 9.

P. 116, lig. 22. après recouvré l'ouïe, ajoutez — 3.º La maniere de répondre des Sauvages tient à la maniere de les questionner. On a vu des Voyageurs leur demander simplement s'ils croyoient un Dieu, & se contenter de la négative. Peut-être n'étoit-ce que le nom qu'on manquoit, ou peut-être n'exprimoit-on pas la notion de la chose d'une maniere proportionnée à la capacité de ces Sauvages. On pourroit, par exemple, leur demander si c'est bien faire de tuer son pere, de noyer ses bienfaiteurs, de ravir le bien d'autrui, &c. On demanderoit ensuite si ces actions, quand elles sont faites en sécret, restent sans châtimens; & les actions contraires sans récompense. On démêleroit à la fin quelque idée d'une Providence, d'un Dieu rémanérateur & vengeur, — Ces mêmes réslexions, &c.

P. 216. lig. 12. après des extrémités, placez un renvoi (s) & mettez en note :

- (a) Le même homme (M. de V.) qui juge qu'il y a contradiction à dire que les ames des brutes ne sont ni ef prit, ni corps, adopte le sentiment de Boerhave, qui es-Reigne que le seu n'est ni esprit, ni matiere, & que c'es une substance mitoyenne entre ces choses-là. Voyez l'Hif. des progrès de l'esprit dans les Sciences nat, par M.S. p. 163. – Il a paru en 1775, à Manheim, un Discoursse la force vitale, par M. Musieus, où cette matiere est tièbien discutée.
- P. 242, lig. 20. apres Légissateur des Chrétiens, ajoutez. On trouve des passages bien plus remarquables encore, plus décisifs & plus frappans, dans un Livre Chinois intitulé; Tchong-Yong, ou le juste milieu, qu'on lit à la Chine depuis près de deux mille ans. Voyez les Mémoires concernant les Sciences, les Arts, &c. des Chinois. A Paris, chez Nyon, 1776.

P. 319, lig. 5. après élevés eux - mêmes. places ce que *fuit* :

- D. Les Auteurs que vous venez de réfuter, sont - ils les sculs qui se soient déclarés en faveur d'une opinion si invraisemblable?
- R. Tandis que M. de Buffon travaille à prouver l'antiquité indéfinie du monde, par l'inspection des coquillages & des montagnes; M. Brydone, par la lave du Vésuve; MM. Ferber & Dietrich, par une multitude de volcans, vrais ou imaginaires, éteints Vistoire de depuis plusieurs siècles; M. Paw, par les chroni-Astronomie ques du Tibet & de l'Indoustan, &c. il a pris envie à M. Bailly d'aller au même but par l'Histoire c. à Paris, de l'Astronomie. C'est chez les Perses, les Chinois, les Tartares, dans le Livre de Zoroastre, &c. que M. B. forme le recueil de ses preuves. On appré ciera sans peine la lumiere qui peut résulter de pareilles recherches, & le cas qu'on doit faire d'un Auteur qui travaille d'après de tels guides, qui établit, sur de telles preuves, un système contra-

ic. depuis n origine, 176.

SUPPLÉMENT. 683 dictoire à la Chronologie sacrée, & à celle de tous les Historiens sensés.

P. 395, lig. dern. après le passage de S. Chrysostome, ajoutez ce qui suit : De-là il ne s'ensuit pas que les Prophéties puissent être regardées comme un assemblage de lambeaux sans ordre & sans suite, tels que les centones qu'on a fait de Virgile & d'autres Poëtes. Car, 1.º les tableaux prophétiques sont achevés & parfaits; quoiqu'ils soient joints à d'autres tableaux, ils sont la plupart trop étendus & trop circonstanciés, pour pouvoir être appliqués à d'autres objets, 2.º Ces tableaux tiennent réellement les uns aux autres, quoique les liens ne soient pas toujours sensibles, & que l'ignorance des tems & des choses si reculés aient encore renforcé la difficulté de les appercevoir. C'est en quelque sorte le cas de la Poésie lyrique. Les Commentateurs sont souvent embarrasses à saisir la suite & l'ensemble dans les plus belles Odes de Pindare & d'Horace.

P. 614. ajoutez à la fin, ce qui suit:

D. Pourquoi Dieu a-t-il permis que les Chefs d'une Religion sainte ne sussent pas toujours des

hommes fans reproches & fans vices?

R. Parce que la conservation de la Religion Chrétienne ne dépend pas de la sagesse & de la vertu de ses Pontises, mais de la parole de Jésus-Christ, & de l'effet immuable de la promesse sollemnelle qu'il a fait de conserver son Eglise jusqu'à la sin des siécles. Le sort des Empires de la terre dépend de la sagesse & de la conduite de ses Monarques; il ne saut qu'un Prince soible ou vicieux, pour les précipiter du faîte de la gloire dans la consusson & le néant. Les péchés des Princes & des Peuples, dit l'Ecclésiastique, renversent les Etats, & en donnent la possession à des peuples étrangers. (a) Si donc les soiblesses, les scandales,

<sup>(</sup>a) Regnum à gente in gentem transfertur propter injustitias, & injurias & contumelias & diversos dolos. Eceli. 10.

l'imbécillité ou l'imprudence de quelques Papes, n'ont pu ébranler les fondemens de la vraie Eglife, c'est que Dieu lui-même les a affermis, & leur a donné une consistance que les hommes & le tems ne peuvent ébranler. (a) Telle est la conclusion qu'on doit tirer de quelques endroits humilians de l'Histoire de l'Eglise. C'est l'observation du savant Cardinal Baronius.

#### ERRATA.

PAGE 3, dans la note, ligne 8. M. de Trevoux 1435, lifez M. de Trevoux. Mai 1735.

P. 21, lig. 6. après lett. édif. au lieu d'un L. placez un T.

P. 26, lig. 9. réglés, lisez réglé.

P. 29, lig. 11. concourût, lisez concouru.

P. 37, lig. 7. de millions de milliars, lisez des millions de milliars.

P. 38, lig. 1. démontrées fausses, lisez démontré fausses

P. 39, lig. 18, placez une virgule après des regles,

P. 40, lig. 15. ôtez deux points après animaux, & mettez une virgule,

Ibid. lig. 18. placez une virgule après poëme,

P. 53, lig. 6. après dans des foires. on a omis ces paroles. C'est ainsi que ce Philosophe singulier caractérise ses propres opinions.

Ibid, lig. 28, Zemble glaciale, lisez Zemble. Mer glaciale.

P. 54, lig. 15. de l'Amérique, lisez dans l'Amérique

P. 56, lig. 10. lettres édif. 1, 25. lisez lettres édifiantes

P. 57, lig. 27. au lieu d'un C. placez un D.

P. 61, lig. 5. figemment, lifez sagement

P. 63, lig. 11. fon, lifez font

P. 66, lig. 30. dout, lifez dont

P. 67, lig. dern. sur l'accroissement, lisez sur le croisement

P. 69, lig. 14. Si les mêmes germes, lisez après avoir mis

<sup>(</sup>a) In diebus illis autem regnorum illorum, fuscitabit Deus cœli regnum, quod in æternum non dessipabitur, & regnum ejus alteri populo non tradetur. Dan. 2.

68€ uuelques points... Si les germes des petits insectes - 2,71, lig. 26. en 1774, lifez 1764, & placez à la marge: V. les theses du savant P. Luskina, Prof. de Phys. exp. a Varsovie, 1764. . 74, lig. 11. placez cette addition trois lignes plus bas. . 75, lig. 18. placez un point après oportet. 79, 11g. 17. après elle - même, on a omis ces mots: & dans le premier, il faudroit dire qu'une matiere non atradive renferme contradiction, ce qui est évidemment 2. 80, lig. 4. Numquid oftendisti, &c. placez cette addition six lignes plus bas. Les citations & additions sont souvent mal placées; le Lecteur doit tâcher de les rapporter à leur objet. 1. 85, lig. 9. Cathéchisme, lisez Catéchisme. P. 91, lig. avant-dern. glorid, lisez gloria, z.P. 95, lig. 24, insectes, lifez insecte P. 102, lig. 31. agnoscat, lifez cognoscat P. 101, lig. 19. du mal optimisme, placez un point après mal. P. 107, lig. 26. placez la citation Satyricon, &c. cinq lignes plus bas. bid. lig. 28. Baynal, lifez Raynal TP. 110, lig. 15. nec habet, lisez nec viget; & à la marge lisez Od. 12. P. 123, lig. 10. de vérité, lisez des vérités Libid. lig. 11. fuppl. 108, lisez fupra 119. 2. P. 129, lig. 11. placez un signe d'interrogation après Dieu? P. 135, lig. 9. portion du bonheur distribué, lisez portion de bonheur distribuée Ibid. lig. 20. ni ni, lisez ni P. 136, lig. 13. parle, lifez parle. Ibid. à la marge, manum, lisez manuum. P. 137, lig. 6. Tous, lifez Toutes P. 144, lig. 10. on, lifez l'on P. 157, lig. 32. fût, lisez fut 6 P. 159, dans la note, exprimé, lisez exprimée

P. 160, lig. 21. imprudence, lisez impudence. P. 161, lig. 19. S. &c. lisez S. Louis, &c.

Ibid. lig. 26. après acquises lisez sans aller à la ligne:
— ne pourroit-on, &c, & effacez le n.º 4.º

```
686
P. 162, lig. dern. relia4? lisez reliad.
P. 165, lig. 2. Sauver, la probité, lisez Sauver la probité.
P. 166, lig. 17, la véritable, lisez le véritable.
P. 168, lig. 7. placez une virgule après Divinité,
Ibid. lig. 16. la fanatisme, lisez le fanatisme
P, 182, lig. 30. siupides, lisez stupides
P. 184, lig. 13. démontrer, lisez manifester
Ibid, lig. 30. qu'il renferme, lisez qu'elle renferme,
P. 193, lig. 21. de communes, lisez de commun.
P. 196, lig. 22. attaché, lisez attachée
P. 213, lig. 16. ou celles, lisez ou de celles
Ibid. lig. dern, cettain, lifez certain
P. 222, lig. 24. fon anéantissement, lisez l'anéantissement.
P. 224, lig. 32. ante, lisez ante.
Ibid. lig. dern. noche carent, quià, &c. lisez noche, carent
   quià , &c.
P. 241, lig. 7. placez deux guillemets après l'Ecrituren:
   & avant » O Dieu, & effacez ceux qui sont vis-à-vis
   deux lignes suivantes.
P. 242, lign. 7. leur consequence, lisez Leurs consequences.
P. 244, lig. 11. font, lifez fon.
P. 247, lig. 18. relevée, lisez révélée
P. 248, lig. 5. apparance, lifez apparence
P. 252, lig. avant-dern. necquidquam, lisez nequidquam
P. 253, lig. dern, unifible, lifez nuifible.
P. 255, lig. 7. qu'il, lisez qui
P. 265, lig. 31. in melius, lifez in melius
P. 271, lig. dern. Alcoranorum, lifez Alcoranum
P. 283, lig. 27. attendant, lifez entendans
P. 287, lig. 9. ces livres, lifez les livres.
P. 288, lig. 18. des générations, lisez de générations.
P. 289, lig. 21. inflexibe, lifez inflexible
P. 296, lig. avant-dern. Erlanterungen, lifez erlauterungen
P. 298, lig. 31. inde vita, lisez inde & 1 ita
P. 299, lig. 33. placez une virgule après siecles,
P. 302, lig. 17. que le prétendu empire de la Chine, lisez
  que le prétendent les Lettres de la Chine.
P. 304, lig. 21. enploie, lisez emploie
```

P. 306, lig. 18. Paco, lifez Paw

Ibid. lig. 26. croira, lisez ne croira

P. 311, lig. 25. ume personne, lisez aucune personne

P. 317, lig. 17. placez deux guillemets après ce pais. 2

& effacez tous les guillemets suivants, jusqu'à la sin de cette réponse.

P. 319, lig. 8. égales aux suppositions, lisez égales à celles des suppositions

P. 320, lig. 15. placez un point après Wilkins.

Ibid. lig. 29. application, lifez explication

P. 328, lig. 31. pfal., lifez pfal. 85.

P. 329, lig. 17. ôtez la virgule après former

P. 331, lig. 12. au lieu du renvoi (b), placez (a)

P. 335, lig. 25. A. lapide, lifez a Lapide

P. 336, lig. 20 & 28. au lieu du renvoi (a), placez (b); & lignes 22 & 30, changez (b) en (c)

P. 349, lig. 3. à la marge, ci-dessus p. 86, lisez ci-dessus p. 90 & suiv.

P. 358, lig. 15. après inconcevable placez un point.

P. 362, lig. 4. Damir, lisez Damis

P. 365, lig. 11. attesté, lisez confirme

P. 378, lig. 7. citez à la marge: Ad. 10.

P. 383, lig. 9. entendu, lisez entendus

P. 384, lig. dern. de la note (a), Reg. lisez Greg.

P. 394, lig. 27. comme véritables prophéties, lisez comme de véritables prophéties.

P. 397, lig. 21. placez une virgule après recherches,

P. 399, après la ligne 22 placez §. 1.

P. 412, lig. 24. envoié, lisez envoyés.

P. 414, lig. 16. Religion, lifez Religion

P. 420, lig. 32 placez une virgule après philosophes,

P. 421, au bas de la page, ci-dessus 329, lisez ci-dessus 377.
P. 426, lig. 23. corrigez cette citation, & au lieu de

1. phil. – III, lisez phil. 1. 18. – P. 428, lig. 33. quidem, lisez quidam

P. 442, lig. 28. L. Macc., lifez l. Macc.

P. 449, lig. 2. mettez une virgule après qu'il est,

P. 455, lig. 32. corrigez la citation, & lifez plus haut p. 114.

P. 4; 8, lig. 27. après vertu. on 2 omis ces mots. Il y a des hommes qui se sanctifient au milieu du monde;

P. 461, lig. 6. corrigez la citation, & lisez plus haut 284. Ibid. lig. dern. lisez 223.

P. 467, lig. 7. citez la page 427.

P. 468, lig. 1. à la marge premissionem, lisez promissionem

P. 469, lig. 27. vapantibus, lifez crepantibus

688

P. 470, lig. 18. & de l'Age, lisez & cela des l'Age

P, 472, lig. 13. placez une virgule après philosophes,

P. 481, lig. 26. ôtez la virgule après ouvrage

P. 487, après la note (a), au lieu de Prov. XI, lifer Rom. XI.

P. 489, lig. 4. corrigez la citation, & lifez ci-dessa p. 243. 429.

P. 490, lig. 22. Gallien, lisez Gallion

P. 511, lig. 26. foi aux mystères, lisez foi des mystères

P. 537, lig. 14. descen-dants, lifez descendants

P. 542, lig. 26. corrigez la citation, & lisez ci-dessus p. 310.

Ibid. lig. 30. alérations, lisez altération

P. 546, lig. 10. debarrasser? lisez debarrasser.

P. 547, lig. 25. trouvé, lisez trouvée.

P. 553, lig. 6. Pune, lifez l'un.

P. 559, lig. 25. Reynal; lifez Raynal.

P. 561, lig. 8. après particulier, on a omis la citation suivante: L. 12. geograph, in append. De verisimili hominum numero, superficiem terræ inhabitantium conjedura, qualicunque conatu attentata

P. 573, lig. 10. nuiverselle, lisez universelle.

P. 579, lig. 24. ôtez tous les guillemets jusqu'à la page 582, excepté les deux qui marquent le commencement & la fin du discours que l'Auteur met dans la bouche d'un Orateur Chrétien.

P. 183, lig. 21. effacez ces deux lignes jusqu'à Nous

P. 585, lig. 2. Suppl. 231, lifez Supra 258.

P. 190. lig. 19. presse, lisez presses

P. 192, lig. 24. Clement XIV, lisez Pie VI

P. 596, lig. 20. Posservin, lifez Posservin.

P. 601, lig. avant-dern. vertité, lisez vérité

P. 607, lig. 19. multas, lisez nullas

P. 608, lig. 15, corrigez la citation, & lifez ci-desfus p. 312.

P. 614, lig. 21. corrigez la citation, & lisez ci-dessus P. 447.

P. 615, lig. 21. lisez ci-dessus p. 458.

P. 622, lig. 6. lifez ci-dessus p. 253



#### APPROBATION.

J'AI LU le Manuscrit, qui a pour titre: Catéchisme Philosophique, &c. Je n'y ai rien trouvé qui ne soit conforme à la vraie Foi, aux bonnes Mœurs, & à la saine Théologie. L'Auteur prouve contre l'Incrédule, la vérité, la sainteté & la divinité de la Religion. La lecture de cet Ouvrage plein d'érudition, servira à rassurer les soibles, à consistmer les forts, & à consondre les projets insensés de l'impie. A Liége, ce 26 Juillet 1773.

G. LARUBLLB, Chanoine de S. Barthelemi, Examinateur Synodal, Cenfeur des Livres, & Professeur au Séminaire de S. A. C.

### APPROBATION.

J'AILU, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Imprimé ayant pour titre: Caté-chisme Philosophique, ou Recueil d'Observations, &c. Je n'y ai rien trouvé de contraire à la Foi & aux Mœurs. A Paris, ce 24 Juillet 1776.

Signé, ADHENET, Docteur de la Maison & Société de Sorbonne.

## PRIVILÉGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîns des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conscil, Prévot de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: Salut. Notre amé le si sur Berton, Libraire, Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: Catéchisme Philosophique, &c. s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires, A ces Causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons, par ces Présentes, de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de fix années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Libraires, Imprimeurs & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obeissance : comme aussi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou par ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hotel Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expolant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages-intérêts; A LA CHARGE que ces Présentes seront enrégistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'imprellion dudit ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Libraicie, & notamment à celui du dix Avril mil sept cent vingt-cinq, à peine de déchéance du présent Privilège; qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit ouvrage, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre trèscher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France le sieur Hue de Miromesnil; qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le sieur de Maupeou, & un dans celle dudit sieur Hue de Miramenil, le tout à peine de nullité des Présentes: Du con-TENU desquelles vous Mandons & enjoignons defaire jouir ledit Expolant, & les ayans-caules, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers, Secrétaires, foi soit ajoutée commeà l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécesfaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de haro, Chartre Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel est notre plaisir. Donné à Paris, le quatrieme jour du mois de Décembre l'an de grace mil sept cent soixanteseize, & de notre Règne le troisieme. Par le ROI en son Conseil.

## Signé, LE BEGUE.

Registré sur le Registre XX. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 685, folio 264, conformément au Reglement de 1723. A Paris, ce 13 Décembre 1776.

Signé, HUMBLOT, Adjoint.

# AVIS AUX RELIEURS.

Les Relieurs auront à lever la page 501 & la page 507, pour y placer celles marquées aves une & , qui est à la fignature.



.. -: :



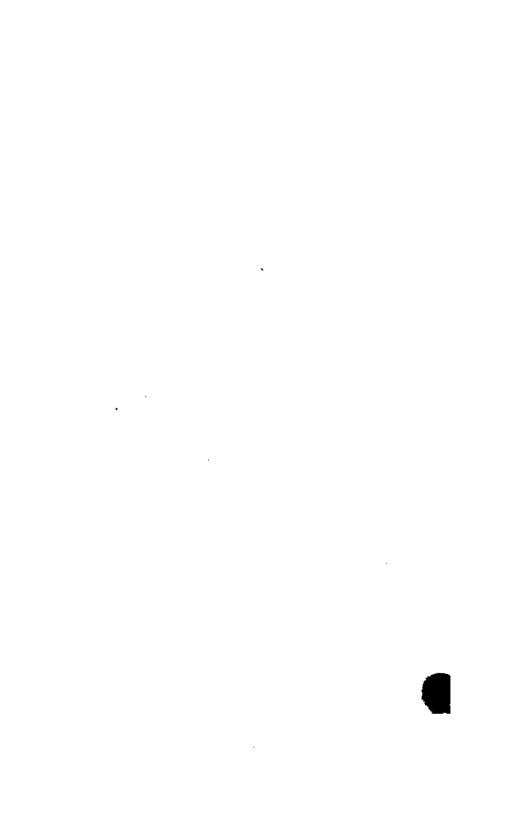





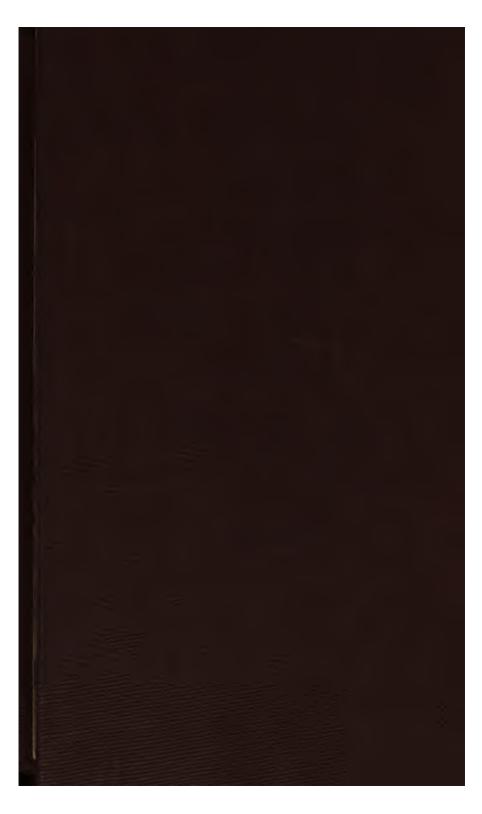